

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





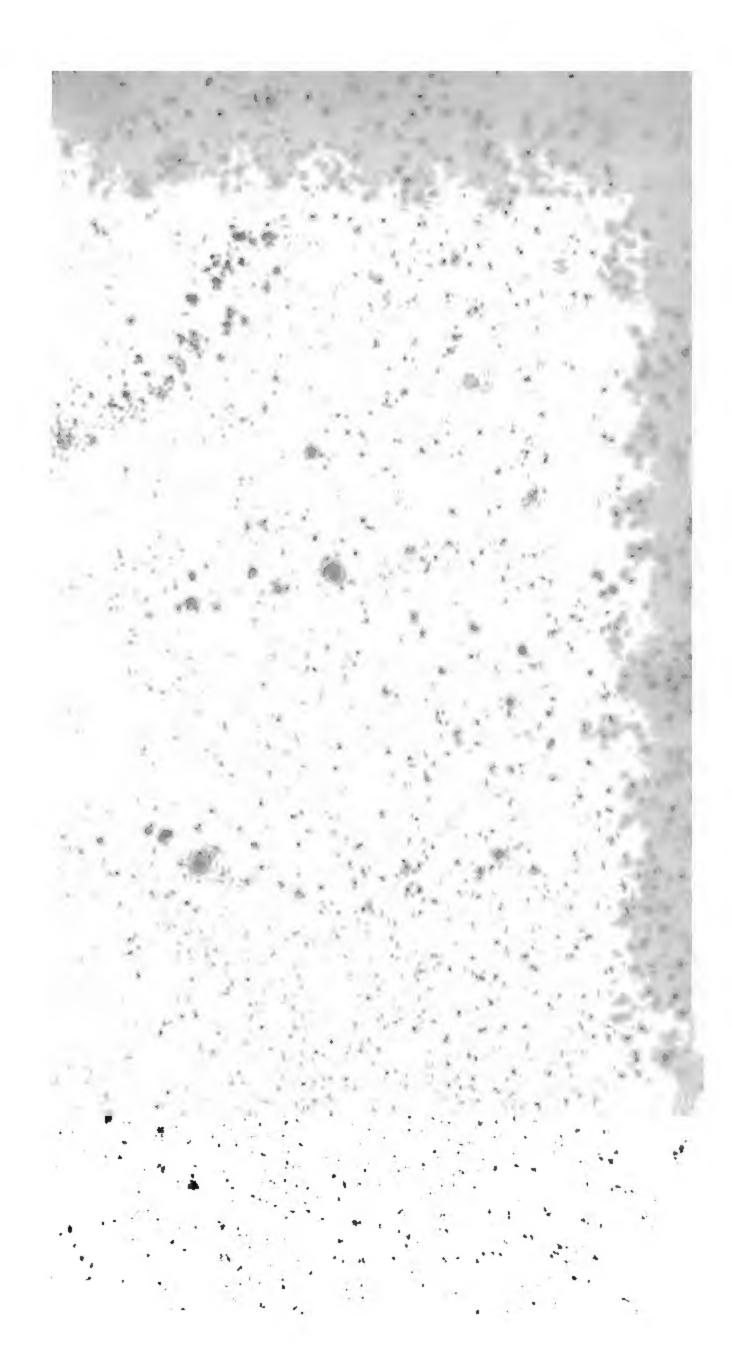

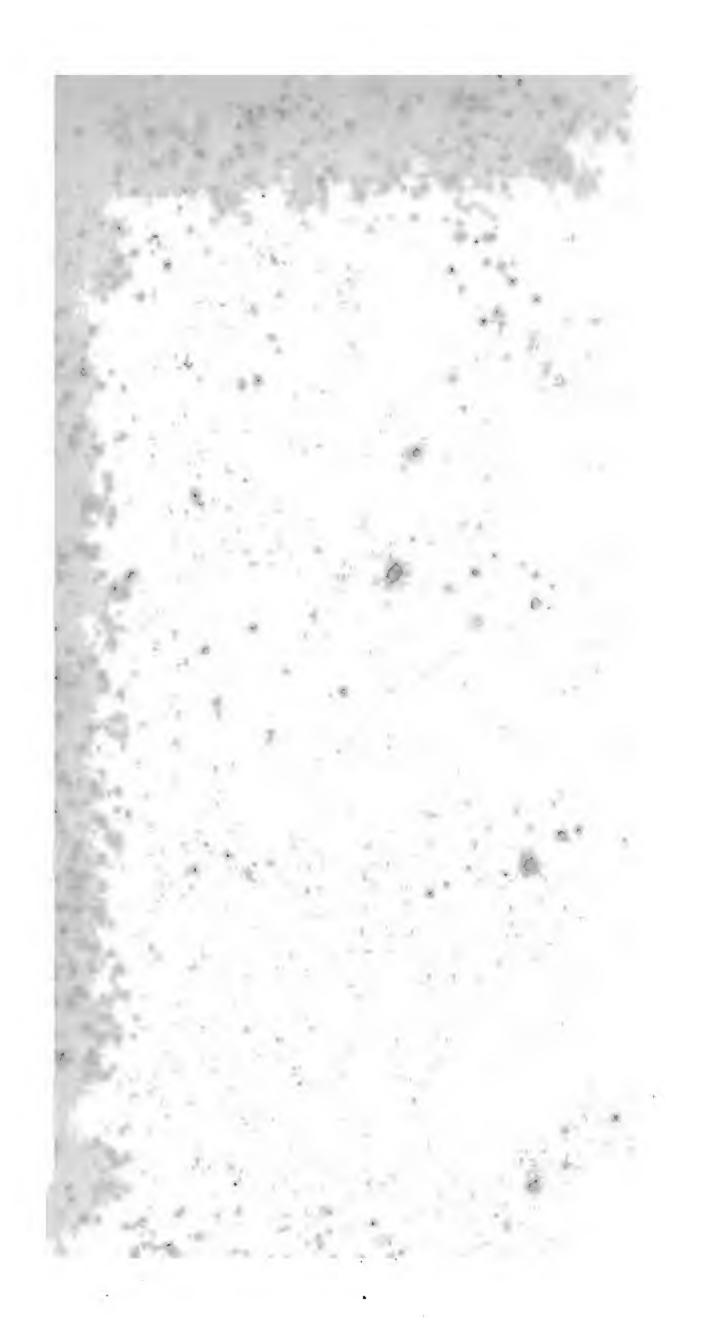

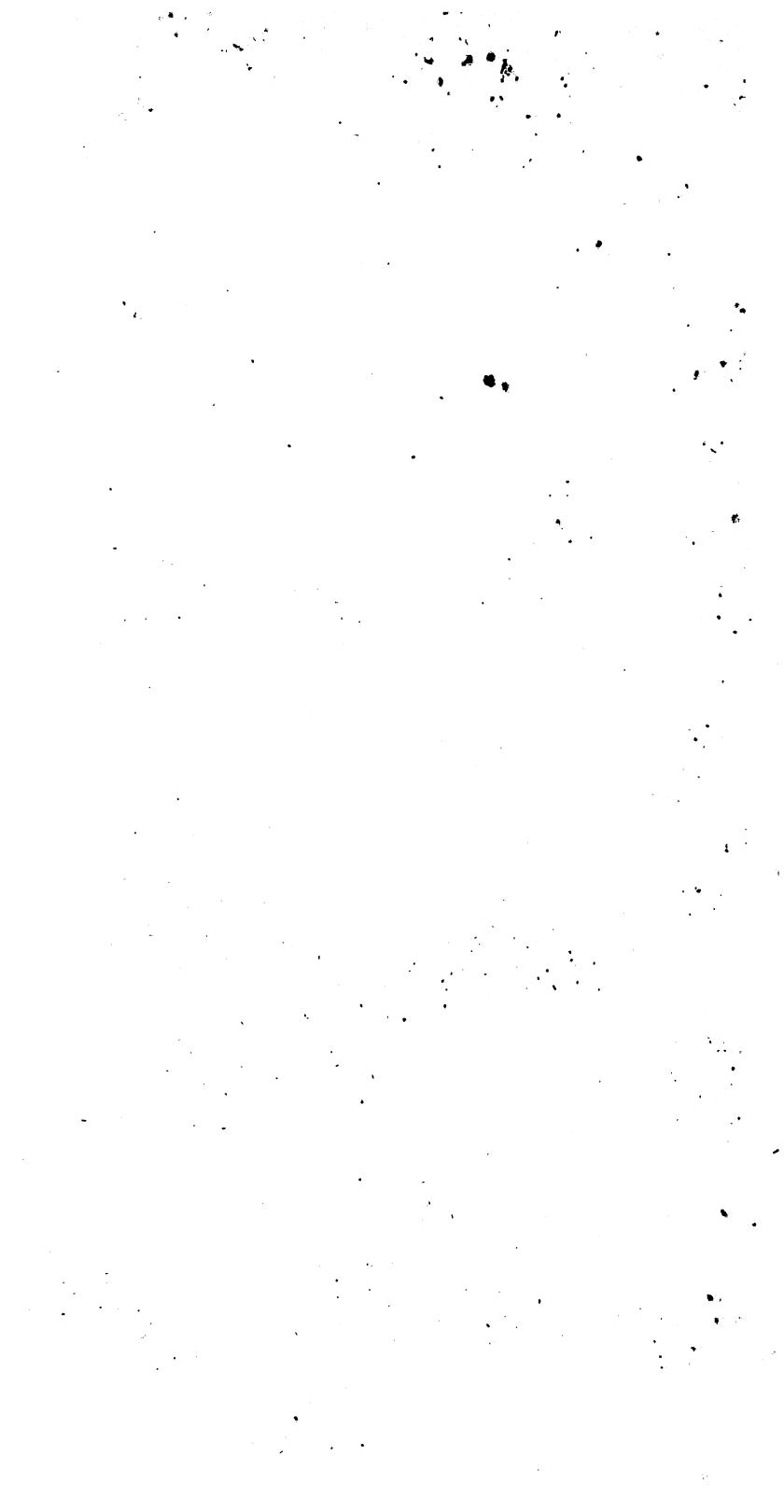

.

## HISTOIRE ABRÉGÉE

DI

L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE D'UTRECHT.

• . 

## HISTOIRE ABRÉGÉE

DB

### L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE D'UTRECHT,

PRINCIPALEMENT DEPUIS LA RÉVOLUTION, ARRIVÉE DANS LES SEPT
PROVINCES-UNIES DES PAYS-BAS,

SOUS PHILIPPE II, JUSQU'A L'AN 1784.

PAR

M. G. Dupac de Bellegarde,

Ancien comte de Lyon.

Troisième édition,

CORRIGÉE ET AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR, SPÉCIALEMENT DU RÉCIT DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DEPUIS 1763.



UTRECHT, J. A. VAN WOESTENBERG, 1852.

110. c. 167.

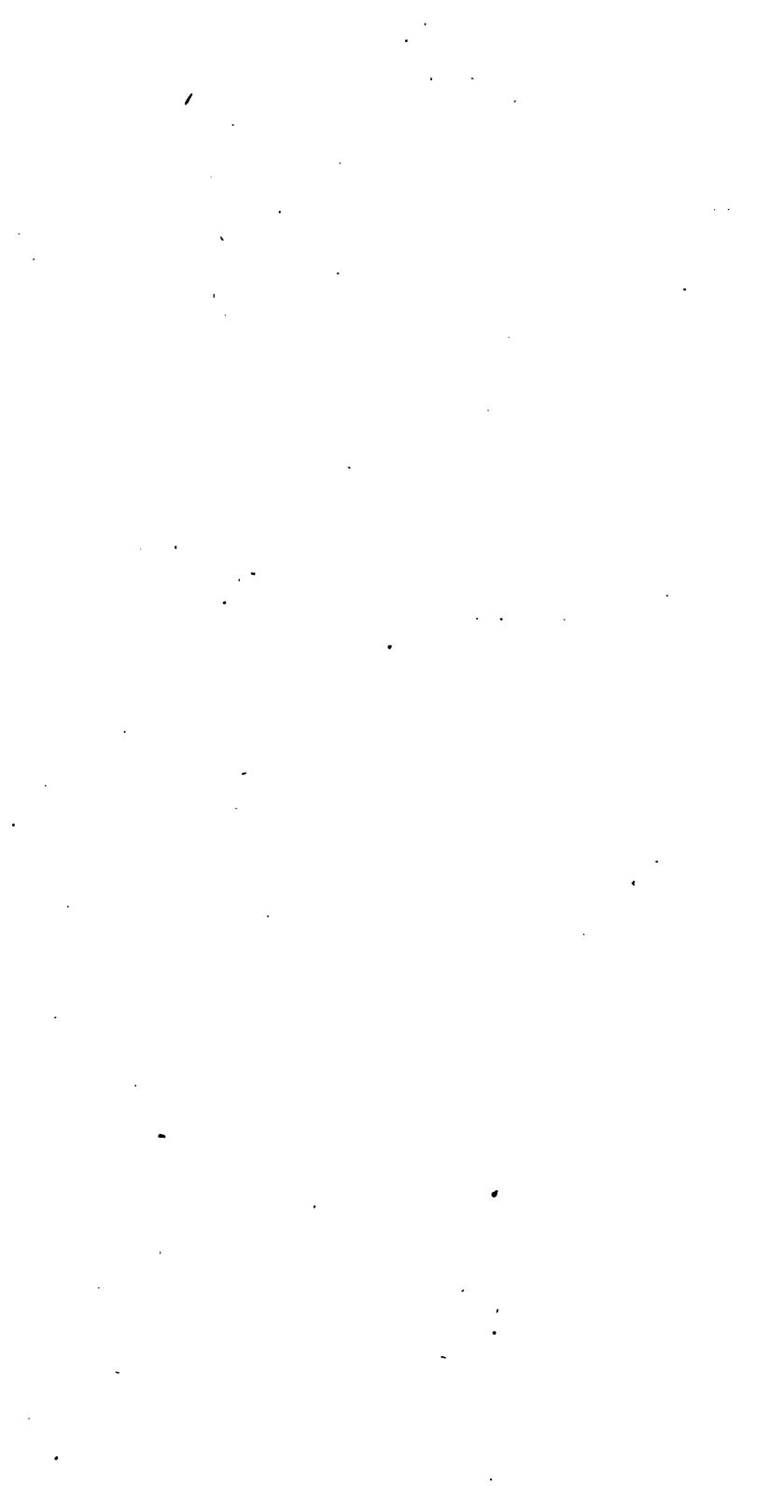

### PRÉFACE.

Depuis quelque temps des hommes de distinction de diverses nations témoignent prendre un vif intérêt à l'église d'Utrecht, et ont exprimé le désir de se procurer des livres propres à leur en donner une juste idée; mais les ouvrages de cette nature étant devenus extrêmement rares, on s'est vu plusieurs fois privé de la satisfaction qu'on eut éprouvée à répondre à leurs voeux. On a donc délibéré sur les moyens à prendre pour faire disparaître cet inconvénient. Or, dans le temps même où l'on s'occupait de cette question, l'abbé van der Hoeven, archiviste de Mgr. d'Utrecht, fit savoir que, dans les papiers de M. Dupac de Bellegarde, il existait un exemplaire corrigé et considérablement augmenté de son Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht, publiée en 1765 et de nouveau en 1770, avec une suite depuis 1763, où finissait la première édition, jusqu'à l'an 1784. Cette suite, encore inédite, était manifestement préparée pour la presse aussi bien que les augmentations faites dans le corps de l'ouvrage, ainsi que l'indiquent les changements nécessaires, opérés dans le titre même, sous la date de 1784. M. van der Hoeven eut l'obligeance de donner à entendre que, dans le cas où l'on se déciderait à publier cet ouvrage, il n'était pas éloigné d'y ajouter, forme d'appendice, le récit des principaux événements arrivés jusqu'à nos jours.

Cette proposition avait trop le mérite de l'à-propos pour n'être pas accueillie. On prit donc aussitôt les mesures nécessaires pour préparer une nouvelle édition de l'*Histoire abrégée*. Mais à peine les premières feuilles étaient-elles imprimées, que le

digne abbé, qui était souffrant depuis plusieurs années, fut atteint d'une cruelle maladie dont il n'était que trop facile de Quelques semaines plus tard, le 30 Décembre prévoir l'issue. 1851, une mort paisible mit fin à des souffrances que, depuis 14 ans, il endurait avec une résignation vraiment chrétienne. Les belles qualités que le Ciel lui avait départies nous le rendaient cher; et, longtemps encore nous conserverons un doux souvenir de cette âme candide dont l'amitié nous était un trésor. Mais c'est spécialement par rapport à l'Histoire de l'église d'Utrecht que nous regrettons sa perte. La connaissance étendue et exacte qu'il en avait acquise, l'étude sérieuse qu'il avait faite de ses archives pendant plusieurs années consécutives, promettaient de sa part un travail intéressant, dont sa mort prématurée, à l'âge de 33 ans, nous a privés; car, si l'on en excepte les matériaux qu'il avait recueillis étant déjà malade, on n'a trouvé d'autre ébauche que quelques notes, trop informes et trop incomplètes pour en faire usage.

Quoique cet accident inopiné prive l'église d'Utrecht d'une partie de son Histoire, on n'a pas cru néanmoins que cela dût arrêter la publication du manuscrit de M. de Bellegarde. La solidité de cet ouvrage, où les faits, puisés aux meilleures sources, sont toujours appuyés de citations justificatives; la manière dont il est écrit, sine amore et sine odio; l'accueil favorable que le public a fait aux deux éditions précédentes; l'approbation des connaisseurs, dont on trouve des preuves bien flatteuses dans les papiers de l'auteur; tout cela sembla donner le droit de présumer que le public recevrait avec la même bienveillance cette nouvelle édition à laquelle l'auteur, pour la rendre encore plus utile et plus intéressante, et profitant des conseils de quelques amis éclairés, a apporté beaucoup de soin.

En effet, il y a fait entrer, autant que le permettait la nature d'un abrégé, les principaux traits de l'Histoire de l'église d'Utrecht, depuis sa première fondation, ou du moins ce qu'elle offre de plus intéressant sous le rapport spirituel; car,

en ce qui regarde la puissance temporelle de ses évêques, comme elle n'était qu'un abus, né des temps d'ignorance; comme elle a été cause de bien des maux, qui n'ont nullement été compensés par des avantages capables de les contrebalancer, l'auteur ne s'y arrête qu'à regret. En général, les temps qui précèdent l'érection de cette église en métropole (en 1559), formant comme le fond du tableau, ne sont touchés que légèrement; mais à partir de cette époque, l'auteur entre dans de plus grands détails, fait ressortir davantage les objets, et les additions qu'il a faites à cette partie de son ouvrage sont, en conséquence, beaucoup plus considérables. Enfin, le récit qu'il y a ajouté des principaux événements durant les vingt années de 1763 à 1784, est un morceau intéressant, d'autant que personne n'en fut mieux instruit que M. Dupac qui a été souvent employé dans les affaires de l'église d'Utrecht pendant tout ce temps, et principalement dans les négociations entamées sous le pape Clément XIV, dans le but de faire rendre à cette ancienne métropole le rang qui lui est dû. Car ce pape ayant demandé, dès 1770, que le clergé de cette église députât un délégué avec lequel il pût traiter immédiatement, et ayant insisté de nouveau sur cette demande, dès que la société des jésuites fut supprimée, ce fut M. de Bellegarde qui alla à Rome, muni des pleins pouvoirs du clergé pour la paix. Le pape avait même déjà fixé le jour auquel il lui donnerait la première audience, lorsqu'il sentit les atteintes de cette maladie aiguë et étonnante qui fit des progrès si rapides, et qui l'emporta au bout de quelques jours.

Nous ferons observer aux lecteurs que, si, malgré l'addition jusqu'alors inédite que nous joignons à cette nouvelle édition, l'ouvrage de M. Dupac demeure incomplet, ce n'est que par rapport à des détails d'un intérêt sécondaire; car ces détails ne prouveraient que cette vérité, reconnue par les adversaires mêmes de l'église d'Utrecht, savoir, que le clergé épiscopal a continué jusqu'ici de suivre fidèlement la ligne que ses pères lui ont tracée.

En ce qui concerne l'objet qui excite le plus l'intérêt des étrangers, c'est-à-dire, la lutte que cette église a dû soutenir pour la défense, soit de sa propre existence, soit de la doctrine catholique sur la grâce et sur les principaux points de la morale chrétienne, contre les efforts réunis des ministres de la cour de Rome, et des jésuites, l'histoire de M. Dupac peut être considérée comme complète, puisqu'elle en présente les deux seules phases que cette église puisse parcourir jusqu'à ce qu'il plaise au Seigneur de faire juger sa cause.

La première de ces phases commence sous Sasbold, en 1592, lorsque l'église d'Utrecht, à peine échappée au naufrage dont elle avait été menacée pendant l'époque orageuse de la révolution dans les Sept-Provinces sous Philippe II, reçut dans son sein les membres de la trop fameuse société des jésuites. Ces pères, par la même ambition démesurée qui causa enfin leur suppression sous Clément XIV, y furent, dès leur première entrée, comme les mauvaises humeurs dans le corps humain. Par leur esprit d'indépendance, et les excès de toutes espèces, dont ils se rendirent coupables, ils causèrent une lutte dans laquelle l'église d'Utrecht n'eut pas trop de toutes les forces que les temps d'épreuve et de tribulation avaient renouvelées en elle.

Les prélats successivement placés à la tête de cette église employèrent tous les moyens que la charité peut suggérer, pour amener ces pères à de meilleurs sentiments; mais tout ce qu'ils purent faire, ce fut de reculer d'un siècle l'éclat du schisme déplorable qui ouvre la deuxième phase de la cause de l'église d'Utrecht.

Ce fut vers le commencement du 18° siècle que l'orgueilleuse société recourut au schisme ouvert, pour se venger de la résistance du clergé qui l'empêchait de soumettre l'église d'Utrecht. Dans la profondeur de ses conseils, Dieu le permit ainsi pour susciter dans son Église un corps d'hommes qui, prenant la défense des vérités précieuses auxquelles les jésuites avaient donné atteinte, pussent entrer en possession du riche héritage

de la célèbre maison de Port-Royal, détruite à cette époque par suite des calomnies atroces de ces pères; de même qu'il avait destiné cette maison sainte pour soutenir la guerre sacrée, dans le temps où la défense de la vraie doctrine contre les atteintes du Molinisme était sacrifiée à la politique de la cour de Rome.

Tant qu'il plaira à Dieu que le clergé d'Utrecht soit fidèle à sa vocation, cette seconde phase ne pourra subir de changement important. Ainsi, on peut dire que M. Dupac en la décrivant comme il le fait, depuis l'épiscopat de M. Codde, a tout dit sur la cause de ce clergé.

Mais ce qu'il ajoute depuis 1763, et que nous avons appelé un morceau intéressant, est bien digne de fixer l'attention du lecteur. Le Seigneur qui savait de quelle longue durée devait être l'état d'oppression de l'église d'Utrecht, voulut donner à ses serviteurs de quoi se retremper dans les moments où la faiblesse humaine serait tentée de voir dans cet état d'abandon et de souffrance, une preuve contre la bonté de sa cause. C'est-là ce qui détermina sa miséricorde à donner un témoignage de sa protection aux défenseurs de la vérité, et à leur susciter dans l'Église catholique une nuée d'approbateurs. servit pour cela du second concile provincial d'Utrecht, dont les actes, à peine répandus, firent tressaillir de joie tous les yrais enfants de l'Église. Ce ne fut pas seulement l'église de France qui se réjouit en voyant les beaux décrets de ce concile, on en aurait été moins étonné; l'église gallicane ayant été, de tous temps, l'une des plus instruites, devait conséquemment sympathiser avec une église où elle vit éclater la lumière de l'Évangile dans un degré si éminent. Mais les églises d'Allemagne, plus intéressées qu'aucune des autres, et pourtant jusqu'alors moins sensibles à la cause de l'église d'Utrecht, s'éveillèrent; et, non contentes de lui donner des marques de joie et de communion qui la consolèrent dans son oppression, elles eurent le courage d'intercéder pour elle auprès du pape, et de parler avec dignité pour sa réconciliation. Ce qui est

plus étonnant encore, les églises d'Espagne, de Naples et même de toute l'Italie s'intéressèrent vivement au sort de l'églised'Utrecht. Ganganelli venait d'être élevé sur la chaire de S. Pierre; il avait, après le plus sérieux examen, prononcé la dissolution de la société des jésuites, vrais ennemis de l'église d'Utrecht. Dans ces conjonctures, Rome ne demeura pas indifférente aux sollicitations de tant d'églises; elle se prêta facilement aux mêmes propositions de paix que l'église d'Utrecht avait toujours faites, mais qui, jusqu'alors, avaient été dédaigneusement rejetées. On vit donc le moment où la concorde et la paix allaient revivre entre des frères que l'ambition d'un petit nombre de religieux avait éloignés. Mais les temps du Seigneur n'étaient pas encore arrivés. Le clergé de l'église d'Utrecht, après avoir entrevu un avenir meilleur, demeura dans son état d'oppression, par suite de la mort prématurée du souverain pontife qui se fût prêté avec joie à cette oeuvre de pacification. Pie VI qui lui succéda, rendit aux membres de la société éteinte les faveurs et le crédit dont son prédécesseur immédiat les avait privés. Ils en usèrent, comme auparavant, pour persécuter, avec les armes de la calomnie et du mensonge, l'église d'Utrecht qui rentra, depuis ce moment, dans l'état où elle avait · été avant l'élévation de Ganganelli, et où elle continue d'être encore aujourd'hui.

Voilà, selon nous, comment l'Histoire abrégée de M. de Bellegarde est complète par rapport à la cause de l'église d'Utrecht, indépendamment des faits arrivés depuis. Si nous regrettons quelque chose, c'est de n'y pas voir le développement d'une seule, mais bien grande vérité qui fournirait une belle page à l'histoire; cette vérité, c'est que Dieu, par une providence particulière, veille à la conservation de cette église. Plus d'une fois, en effet, elle a été sur le point, même en ce siècle, de voir se conclure des arrangements qui eussent tourné à son désavantage; mais toujours des obstacles imprévus les ont fait échouer: plus d'une fois aussi elle s'est vue à deux doigts de sa perte; mais la main de Dieu a détourné le péril qui la menaçait.

Les limites d'une préface ne nous permettent pas de nous étendre davantage sur ce point; nous allons ajouter quelques notions biographiques sur l'auteur de cette *Histoire abrégée*; c'est un tribut payé à la reconnaissance.

M. Gabriel Dupac, né au château de Bellegarde, diocèse de Narbonne, le 17 Octobre 1717, montra dès son enfance d'heureuses dispositions qui furent cultivées avec soin. Dans le cours de ses études à Toulouse, où il prit le grade de Licencié-ès droits, il eut l'avantage de connaître M. de Fourqueveaux dont les instructions lui donnèrent, sur la Religion, des vues qui furent perfectionnées à Paris, par les profonds théologiens Ménédrieux, Boursier et d'Étemare. Ses liaisons intimes avec ce dernier furent pour lui l'occasion du long séjour qu'il fit en Hollande où il termina sa carrière. Il y vint en 1751 pour demeurer avec M. d'Étemare à Rhynwyk, à deux lieues d'Utrecht. La réputation du célèbre M. Le Gros avait attiré dans cet établissement plusieurs jeunes gens qui aimaient les bonnes études, négligées en France. M. Dupac ne se borna pas à donner dans cette école l'exemple de toutes les vertus; il y composa d'abord ses Mémoires historiques sur l'affaire de la Bulle Unigenitus dans les Pays-Bas autrichiens etc. 1755, 4 vol. in-12. L'année suivante, il donna une nouvelle édition du Journal de M. Dorsane, 5 vol. in-12, avec un volume de supplément.

Ayant été pourvu, en 1761 d'un comté de Lyon, il ne l'accepta que parcequ'il ne crut pas inutile de prendre un titre qui pourrait lui faciliter les moyens de devenir plus utile à l'Église. Au bout de deux ans, il donna sa démission pour se mettre tout entier au service de l'église d'Utrecht, dont il publia en 1765 l'Histoire abrégée, réimprimée en 1770. Il s'appliqua aux travaux nécessaires pour l'édition de son Supplément latin aux Oeuvres de van Espen, 1 vol. in-fol. 1768, et pour l'édition des Oeuvres de M. Arnauld, le docteur, 1775—1783, 46 vol. in-4°, avec la Vie de chacun de ces deux grands hommes. C'est depuis cette époque qu'il travailla à une nouvelle édition de son Histoire abrégée de l'église d'Utrecht. On voit par

quelques ouvrages cités dans les notes, qu'il y travaillait encore en 1786.

Son activité prodigieuse lui fit trouver le temps de publier encore quelques autres écrits. On a de lui des Observations sur le Mandement de S. E. Mgr. l'archevêque de Malines, pour le carême de 1783, brochure de 143 pp. in-12; une très-intéressante Réponse aux lettres d'un chanoine pénitencier à un chanoine théologal, 1786, de 177 pp. in-12; une traduction française des Actes du concile de Pistoie, 1788, 2 vol. in-12; enfin, il a laissé manuscrits des Mémoires historiques sur l'affaire du formulaire d'Alexandre VII dans les Pays-Bas autrichiens. Ce travail est fort curieux en ce qu'il répand du jour sur une époque de l'histoire ecclésiastique de la Belgique, fort peu connue, et néanmoins des plus remarquables: c'est la Vie de M. van Espen qui lui en donna l'occasion.

Tant de travaux ne paraissaient pas altérer sa santé, et ses amis se flattaient de le posséder encore plusieurs années, lorsqu'une débilitation d'estomac, qui se manifesta presque subitement, le conduisit à une meilleure vie. C'est à Utrecht qu'il mourut, le 13 Décembre 1789. Il demeurait dans cette ville depuis que la mort de M. d'Étemare, 29 Mars 1770, avait fait supprimer l'établissement de Rhynwyk. Il fut inhumé à côté de son respectable ami.

Si l'auteur avait publié lui-même son Histoire abrégée, il y aurait sans doute mis une dernière main, et fait disparaître quelques incorrections de style, auxquelles, comme étrangers, nous n'avons pas voulu toucher; nous bornant à noter les principales à la fin de l'ouvrage, et à indiquer quelques fautes d'impression: les autres qui sont de moindre importance, n'arrêteront pas le lecteur.

17 Mai .1852.



# HISTOIRE ABRÉGÉE

DE

# L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE

### D'UTRESET,

PRINCIPALEMENT DEPUIS LA RÉVOLUTION ARRIVÉE DANS LES VII PROVINCES UNIES, SOUS PHILIPPE II, JUSQU'À L'AN 1784.

### CHAPITRE PREMIER.

Idée générale de l'église d'Utrecht, avant et après l'érection des nouveaux évêchés sous Philippe II.

Article I. Premiers apôtres des Frisons. — II. Fondation de l'église d'Utrecht par St. Willebrord. — III. Idée des vingt-cinq premiers évêques d'Utrecht. — IV. Changement de discipline pour l'élection des évêques. — V. Désordres occasionnés par les entreprises des papes sur les élections des évêques. — VI. Schisme déplorable dans l'église d'Utrecht, sous son 520 évêque. — VII. Idée abrégée de l'épiscopat des cinq évêques d'Utrecht qui succédèrent au 530. — VIII. Cession de la souveraineté de la province d'Utrecht, faite à l'empereur Charles V. 1528. — IX. Du droit de présentation cédé au même empereur. — X. Érection du siége d'Utrecht en archevêché avec cinq évêques suffragants. — XI. Fréderic Schenck, premier archevêque d'Utrecht. 1561. — XII. Premiers évêques de Haarlem. — XIII. Premiers évêques de Deventer. — XIV Premiers évêques de Leeuwarden. — XV. Premiers évêques de Groningue. — XVI. Premiers évêques de Middelbourg.

I. L'évangile a été annoncé assez tard aux Cattes, Bataves ou Frisons, qui habitaient les embouchures du vieux Rhin, et qui forment aujourd'hui une grande partie du diocèse d'Utrecht. Ces peuples étaient livrés auparavant aux superstitions païennes. Quelques évêques

de France et d'Angleterre avaient tenté, à diverses reprises, d'y jeter les semences de la foi chrétienne, mais avec peu de succès. St. Éloi, évêque de Noyon, dont le vaste diocèse s'éténdait pour lors jusqu'à la mer, et aux pays habités par les Suèves et les Frisons, fut un des premiers qui travailla à la conversion de ces infidèles vers le milieu du 7º siècle. C'étaient d'abord, dit Mr. Fleury a), comme des bêtes féroces, qui voulaient mettre ce saint en pièces. Mais sa bonté, sa douceur, sa vie frugale les adoucirent, et il en convertit plusieurs. St. Wilfrid, évêque d'Yorck, que diverses persécutions obligèrent d'implorer la protection de Dagobert II, roi des Français, exerça aussi son zèle, peu d'années après, sur ces mêmes nations. St. Wilfram, archevêque de Sens, accompagné de quelques religieux de l'abbaye de Fontenelle, y séjourna pendant cinq ans, durant lesquels il convertit et baptisa un grand nombre de Frisons, et entr'autres le fils de Radbod, leur duc, qui lui-même se fit catéchumène, et avait déjà mis un pied dans les fonts sacrés, lorsqu'ayant demandé à St. Wilfram, s'il trouverait ses ancêtres, les princes des Frisons, dans le ciel que ce saint lui promettait, et ayant reçu une réponse négative, il retira son pied en disant, qu'il aimait mieux être dans l'enfer avec eux, que de vivre dans le ciel avec des gens de basse extraction. Les prémices de la foi chrétienne chez les Frisons étaient si faibles, qu'il n'en restait presqu'aucune trace lorsque St. Willebrord y fut envoyé sur la fin du 7° siècle.

II. Ce saint doit donc proprement être regardé comme le fondateur de cette église, et l'apôtre de la plus grande partie des pays compris dans les sept provinces-unies de la Hollande. Il était Anglais de nation. St. Egbert, prêtre et moine en Irlande, selon quelques-uns abbé et évêque b), l'envoya avec onze autres missionnaires zélés

a) Hist. Eccl. tome 8. l. 38. n. 29. — Bat. Sacra 1e part. p. 21. 24. 28. b) Bède, l. 5. ch. 11. — Fleury, tome 9. l. 41. n. 1. — Bat. Sacra ibid. p. 34 et 52.

et vertueux, pour prêcher l'évangile dans ce que l'on appelait pour lors la Frise.

Pepin, duc des Français et maire du palais, qui venait de conquérir sur Radbod, duc des Frisons, la Frise citérieure, située entre le Rhin et la Meuse, prit ces missionnaires sous sa protection. Suidbert, un des douze, fut d'abord sacré évêque (sans titre particulier) par St. Wilfrid, archevêque d'Yorck, pour lors interdit et exilé en conséquence d'une sentence de déposition, prononcée injustement contre lui par St. Théodore de Cantorbery. Trois ans après leur arrivée, les missionnaires des Frisons, et Pepin, leur protecteur, sentant la nécessité de multiplier les évêques dans ces provinces, et de donner à cette nouvelle église la forme que les autres avaient, choisirent St. Willebrord, pour en être le métropolitain. Pepin l'envoya à Rome avec des présents et des lettres de recommandation, afin qu'il y fût sacré en qualité d'archevêque des Frisons par le pape Sergius. De retour en Frise, Pepin donna à Willebrord la ville appelée aujourd'hui Utrecht, pour y établir son siége épiscopal. Quelques écrivains ont prétendu que Charlemagne laissa cette ville et la province qui en dépend, en toute souveraineté aux successeurs de St. Willebrord. Quoi qu'il en soit, St. Willebrord convertit un si grand nombre d'infidèles pendant les cinquante années de son épiscopat, qu'il se vit obligé d'ordonner de nouveaux évêques qui devaient former sa province ecclésiastique. On les appela régionnaires, parce qu'ils n'avaient point de titre particulier.

L'évêque de Cologne, qui prétendait avoir des droits sur ces nouveaux chrétiens, limitrophes de son diocèse, se plaignit à Rome de ce qu'on les avait totalement soustraits à sa jurisdiction, en érigeant le siège d'Utrecht en métropole, sans avoir même observé les formalités que les canons prescrivent en pareil cas. Il paraît qu'on ne se pressa pas de satisfaire à ces plaintes. Ce qui est certain, c'est qu'elles duraient encore du temps de St.

Boniface, à qui le gouvernement de l'église d'Utrecht avait été confié après la mort de St. Willebrord. St. Boniface résolut de les faire cesser. Il en écrivit au pape Étienne, et réfuta les prétentions de l'évêque de Cologne; mais les plaintes n'en continuèrent pas moins. Pour terminer cette contestation, on fut obligé, après la mort de St. Boniface, d'ériger Cologne en archevêché, et d'y assujettir l'évêque d'Utrecht en qualité de suffragant. Les choses sont demeurées en cet état jusqu'après le milieu du 16° siècle, que le siége d'Utrecht fut de nouveau érigé en archevêché.

III. On compte, durant cet intervalle qui fut d'environ huit cents ans, soixante évêques d'Utrecht, dont les dix-huit ou dix-neuf premiers, mis dans les martyrologes au nombre des saints canonisés ou béatifiés, sont regardés comme de très-saints personnages par les historiens du temps. Mais la plupart de leurs successeurs ne leur ressemblèrent pas. Il n'entre point dans notre plan de donner ici l'histoire ni des uns ni des autres. Nous nous bornerons à en donner les traits les plus remarquables, comme propres à caractériser, d'un côté, l'esprit apostolique des premiers, principalement occupés des fonctions saintes de leur ministère, et d'un autre côté, l'esprit mondain de leurs successeurs qui vivaient en princes séculiers, et, dédaignant l'exercice de ces saintes fonctions, ne s'occupaient pour la plupart qu'à ce qui pouvait contribuer à maintenir ou à étendre leurs richesses et leur domination. Nous observerons d'abord, que les premiers évêques d'Utrecht avaient cela de particulier, que, pendant une longue suite d'années, ils étaient ou tirés de l'ordre de St. Benoît, ou embrassaient sa règle. Quelques-uns même crurent devoir renoncer à l'épiscopat, pour se retirer et se sanctifier dans les cloîtres, comme dans un asile nécessaire quelquefois, dans ce temps-là, contre la corruption du siècle. St. Boniface fonda divers monastères, et surtout la célèbre abbaye de Fulde, à cet effet, aussi bien que pour se procurer des compagnons et des coadjuteurs dans le st. ministère, capables d'en remplir dignement les fonctions. Ce saint et ces religieux joignirent les travaux les plus pénibles de l'apostolat aux pratiques religieuses les plus rigoureuses. Il les appelle lui-même, dans une lettre au pape Zacharie, des hommes d'une vie rude, qui s'abstenaient de chair, de vin et de plusieurs commodités de la vie, et se contentaient de vivre sobrement du peu qu'ils gagnaient par le travail de leurs mains a).

Les canons et les statuts que ce saint établit dans divers conciles, nous font connaître les abus, les super-stitions et la corruption des moeurs, qui regnaient dans ces régions; et la manière dont il y remédia, l'esprit de son siècle dans ces sortes de réformes.

On rapporte b) qu'il y avait des peuplades entières qui, même après avoir reçu le baptême, adoraient des arbres et des fontaines, s'adonnaient aux augures, aux divinations, aux enchantements, à l'adultère, à la fornication etc., et débitaient toute sorte d'erreurs. On mettait de ce nombre des évêques et des prêtres qui, sous le voile d'une vie austère, n'usant que de lait et de miel, séduisaient les peuples et prétendaient allier la sainteté du sacerdoce avec l'homicide, l'adultère et autres crimes semblables. Il y avait même des femmes et des religieuses c) qui, sous prétexte de dévotion, faisaient de fréquents pélérinages à Rome et ailleurs, aux dépens, pour la plupart, de leur innocence et de leur honneur; en sorte qu'au scandale et à la honte de la Religion, on voyait de ces femmes perdues dans plusieurs des villes par où elles passaient d). St. Boniface qui, dans les commencements, avait été trop indulgent pour ces pélérinages, les condamna sévèrement dans la suite. ordonna pareillement, dans le 6° can. de son 1° concile, que les hommes ou les femmes consacrés à Dieu, qui

a) Viri strictae observantiae, absque carne, vino et servis, proprio manuum suarum labore contenti. b) Bat. Sacra 1<sup>e</sup> part. p. 61, 62. c) Velatae foeminae. d) Bat. Sacra ibid. p. 66, 67.

seraient tombés dans la fornication, seraient condamnés à deux ans de prison au pain et à l'eau, les hommes après avoir été flagellés, les femmes après avoir été rasées a). Pour prévenir ces désordres, il ordonna dans ses statuts, qu'aucun prêtre ne pourrait habiter avec des femmes dans la même maison, et qu'en général aucun homme ne pourrait prendre les bains avec elles b). Il défendit aussi aux prêtres de porter les armes et d'aller à la guerre, à moins que ce ne fût pour y servir de chapelains c).

Les principales causes ou les occasions ordinaires de la vie peu épiscopale que menèrent les évêques d'Utrecht, depuis le commencement du 11° siècle, furent les grands biens et l'espèce de souveraineté dont ils jouissaient. Les seigneurs du pays, jaloux de leur puissance, empiétaient souvent sur leurs droits, et les évêques euxmêmes n'étant pas toujours exempts d'ambition, faisaient des entreprises pour étendre leur pouvoir et leurs richesses. Adelbold, 19° évêque d'Utrecht, dont Trithème d) fait d'ailleurs de grands éloges, comme savant dans les St Écritures, aussi bien que dans les sciences humaines, et estimé pour ses vertus et sa vie régulière, fut le premier qui fit la guerre, et qui, par l'ordre de l'empereur Henri II (dit le Saint), se mit à la tête de ses troupes, pour maintenir Théodoric dans le comté de Bodegrave, dont il l'avait pourvu. Sous ses prédécesseurs, si les Frisons demeurés dans l'infidélité, ou les Normands sauvages qui sortaient de leur pays pour dévaster les autres nations, faisaient contre eux ou contre leurs sujets quelque entreprise, c'étaient les princes voisins qui seuls les en défendaient par les armes; les évês ques n'en employaient point d'autres que les saints avertissements, la patience ou, tout au plus. les censures ecclésiastiques. C'est ainsi que se conduisit St. Alfric è), 9° évêque d'Utrecht, dans l'incursion des Danois, réu-

a) Bat. S. 1e part. p. 73. b) Ibid. p. 76. c) Ibid. p. 72. d) Ant. Matth. t. 3. p. 68. 74. — Bat. S. ibid. p. 126. e) Ant. Matth. t. 5. p. 819.

nis aux Suédois et aux Normands. St. Hunger, le onzième, regardé comme un des plus saints successeurs
de St. Willebrord et de St. Boniface, attaqué encore
plus rudement par les mêmes Normands qui détruisirent
Duurstede, capitale pour lors de la Hollande, et qui dispersèrent et massacrèrent presque tout son clergé, eut
recours à l'empereur Lothaire qui lui donna pour refuge
et à ses chanoines le monastère de Berg, près de Rurenonde, où its resterent solkante-dix ans dans une espèce
de capitivité, n'ayant été rétablis dans leur église que
sous Balderie, 15 évêque d'Utrecht, par la protection
de l'empereur Othon I, dont il avait été précepteur.

Adelbold, quoique malheureux dans les guerres qu'il entreprit, gouverns néanmoins son diocèse avec beaucoup de prudence, et s'applique à réparer les lieux sucrés détruits par les burbases, et à augmenter l'éclat extérieur du cultie dévin.

C'est lui qui finit et consacra la grande église du Dôme, depuis brulée et rebâtie en 1173 a).

L'actroissement de la puissance des contes de Hollande, dont les modernes placent ordinairement l'origine ters l'an 923, sous Charles le simple, les croisades qui commencerent dans le siècle suivant, à la première desquelles le 21 évêque d'Utrecht assista en personne, sus-si-bien que plusieurs de ses successeurs aux suivantes; l'ambition de plusieurs seigneurs du pays et celle de quelques princes voisins, qui voulurent procurer, le plus souvent à main arinée, l'évêché et la seigneurie d'Utrecht à leurs enfants, leurs parents qui leurs anns; et les troubles qui désolèrent l'Altemagne dans le 11, et 12, siècle, occasionnèrent des guèrres encore plus cruelles et plus malhemenses que celles qu'Adelbold avait en à soutenir b). Le 21 évêque d'Utrecht (Guillaume), qui alla en personne à la croisade, et qui passe pour un grand

a) La grande tour ne fat constituite que sous le 43 év. d'Utr. en 1320. Voyez: Ant. Matth. t. 2. p. 467. — t. 3. p. 97. — t. 5. p. 324. 344: b) Hist. Gén. t. 3. p. 12.

minum guerrier e, muine vivement le moment Henri IV contre Gregories VII, et moment moment in contre asserte contre ce preside description de moment en moment a l'asserte de mêmes seminants. En mynoment à l'asserte de mêmes de l'été, ce mount et répresent de l'été, ce mount et répresent en moment en moment de Henri IV. qui a de incremé de moment en moment de l'est ce derrier rosque qui a mis intrince de l'est ce derrier rosque qui a mis intrince qu'il de les Marie b), ce represent i une merche qu'il ronie de Milan, ce commenzate suus es increment de l'entre l'

Topmis que les évêques II rent maient nevenus mands migneurs et guerriers. Es includirement i des mêmes les fonctions épischemes et se nomment : des migragants, sur lesques es ser necessaire (de rent que en conséquence comme une ringe et al minute d'), que Burchard, 23° évêcte il rent de la rent et du diaconat.

IV. Il y cut sous Heriocr. 28 evique i Trecht, qu'on nous donne d'alleurs comme caux l'une conduite irréprochable et très du part la conservation a la défense de la discipline entienation. un changement considérable dans l'élection des évêques. Jusqu's ce preint cette élection s'était saine par le concours du cherge et des principaux d'entre le peuple, comme dans les autres exises de la Catholicité, la vile populace en avant eté excine des les premiers siècles, pour éviter les troubles auxquelles elle donnait souvent occasion. Ce ne fut que vers le commencement du 12 siècle que les laignes n'eurent presque plus de part aux élections c) qui, peu de temps après, furent même reservées au seu cierge des cathedra-

e) I'v magnanimus at aminomus prechistor. Bat 2 ? part p. 132.

b) Bat S ibid p. 134. — Ant. Matth & S. p. St. c' Rat Sares prol. p. 13.

d) Bat Sacra 1° part p. 137. c) admodus pour " " " tames integer, at in accimination disciplina servanda at tuenda multum irreidus, Bat S. ibid p. 144. g) Van Beper, part 1 titre 13 chap. 2.

les. C'est sans doute pour se conformer à ce dernier usage qui devint universel peu de temps après, sous Alexandre III, que l'empereur Conrad III, par amitié pour son frère, prévôt de l'église d'Utrecht, et par quelques autres considérations exprimées dans son diplôme, attribua le droit d'élire l'évêque d'Utrecht aux seuls prévôt, doyen et chapitre de la grande église de St. Martin à celui de St. Boniface, qui lui était uni. est daté du 18 Octobre 1145, et fut confirmé par Eugène III le 18 Mars de l'année suivante a). Quoique Conrad prétende dans cet acte, que le droit d'élire et d'établir les évêques d'Utrecht b) avait appartenu jusquelà aux empereurs, les historiens les mieux instruits disent néanmoins le contraire. Les empereurs y avaient eu sans doute beaucoup de part, comme chefs du peuple et de l'empire, dont la seigneurie d'Utrecht était regardée comme un fief c). Ils avaient même donné l'investiture de cet évêché comme celle des autres prélatures de l'empire, par la tradition de la crosse et de la mitre, jusqu'à l'accord fait, en 1122, entre le pape Calixte et Henri V d). Mais le droit de l'élection des évêques était resté libre au clergé et au peuple e).

Depuis ce changement de discipline, les brigues et les troubles pour l'élection des évêques furent plus considérables qu'auparavant, et il était rare qu'elle se fît sans effusion de sang f). On l'éprouva même immédiatement après la mort d'Héribert, en 1155. Il y eut, pour lui donner un successeur, une grande division tant parmi le clergé qu'entre les laïques, même du dernier rang g).

a) L'acte en est rapporté dans la Défense de l'église d'Utrecht par M. van Erkel, p. 254 etc. b) Jus eligendi et instituendi episcopum in ipsa ecclesia. c) Ant. Matth. t. 3. p. 192, 234—238. — Hist. Gén. t. 4. p. 399, 609—620, 667. d) Bat. S. 1° part. p. 189. — Tract. hist. 2. p. 34. e) Hactenus libera electio penes clerum et populum steterat, approbatio apud principem. Buchelius, notae in Beka, et Bat. S. ibid. p. 147. f) Hinc magna saepe exorta dissidia, adeo ut rarus absque certamine antistes Martini sedem ascenderit. g) agricultores. Ant. Matth. t. 2. p. 454, 455.

Les uns étaient pour Fréderic, fils du comte Adolfe, et les autres pour Herman, prévôt de St. Géron de Cologne: Le comte de Hollande s'étant déclaré pour Herman, le mit en possession de l'évêché d'Utrecht par la force des armes a).

Ces sortes de divisions et de troubles eurent lieu, comme nous l'avons déjà remarqué, sous presque tous les autres évêques d'Utrecht, qui se désendaient contre leurs comcurrents par les armes spirituelles et corporelles, de manière qu'il était assez ordinaire de voir les deux partis s'excommunier mutuellement, prononcer des interdits, implorer les secours des princes voisins et ne l'emporter que par la force et la violence. Il arrivait en conséquence qu'à la mort de pareils évêques, on ne considérait dans l'élection de son successeur que la naissance, le crédit, les teleuts militaires etc., et nullement la science et les vertus épiscopales. On le remarque en particulier dans l'élection de Wilbrand, 35° évêque d'Utrecht, qu'on caractérise spécialement par la force et l'audace b). De tels évêques, de leur côté, n'étaient uniquement occupés que d'affaires temporelles et politiques. Plusieurs ont contribué par leur conduite et leur ambition, non seulement à renverser tout ordre et toute discipline ecclésiastique dans leur diocèse, mais encore à en ruiner le temporet, par les dettes énormes qu'ils contractaient; de marière que plusieurs farent obligés de se démettre de leur évêché; d'autres, de se refugier dans quelque monastère ou quelque autre lieu de retraite en France et silleurs, pour y réparer leurs finances c).

V. Ces désordres prirent un nouvel accroissement sur la fin du 13°, et au commencement du 14° siècle, surtout durant le schisme d'Avignon. Les réserves pour les bénéfices, principalement pour ceux qui vaquaient en

a) Bellica manu. Ant. Matthi ibid. b) Vir fords et auducis animi. Celebratur non ut pastor aut episcopus a doctrina et pustoruli sollicitàdine, sed a claritate familiae et ut princeps strenuus ac dun militaris. Bat. S. 1º part. p. 156. c) Le 39º, le 42º, le 47º.

cour de Rome, les expectatives, les exactions pour les confirmations des élections, les annates etc., furent portées dans ces temps-là à de grands excès, et causèrent dans bien des endroits des schismes déplorables, dont l'église d'Utrecht n'était pas exempte.

Jacques d'Oudshoorn, 44 évêque de cette église, prélat recommandable par sa science, sa piété et une parfaite régularité de moeurs a), ne put obtenir la confirmatien du pape, quoiqu'il eût eu la plus nombreuse et la plus saine partie des suffrages, que par une grosse somme d'argent, qui ruina toute sa famille, une des plus recommandables de la Hollande par sa noblesse b); à cause du crédit qu'avait en cour de Rome son compétiteur, Jacques de Sude, évêque titulaire en Syrie. Jacques d'Oudshoorn mourut l'année même de son sacre, 1322 c). Jacques de Sude le voyant attaqué d'une maladie mortelle qu'il avait peut-être lui-même procurée, demanda et obtint du pape, que cet évêché d) fût réseryé pour la chambre apostolique e), selon le nouvel abus introduit par la cour de Rome; espérant que, lorsque ce siége viendrait à vaquer, il l'obtiendrait aisément pour lui-même, à l'aide des princes qui lui étaient favorables f).

Comme ce nouveau droit de réserve n'était pas reconnu par l'église d'Utrecht, non plus que par beaucoup d'autres g), le chapitre, après la mort de Jacques d'Oudshoorn, élut unanimement h) Jean, baron de Bronkhorst, d'une illustre famille de Gueldre i); mais le pape Jean XXII déclara cette élection nulle, sous prétexte qu'il s'était réservé la nomination à cet évêché. Le duc de Brabant et les comtes de Hollande et de Gueldre profitèrent de cette injuste prétention du pape, pour lui demander l'évêché d'Utrecht pour Jean III, de la famille

a) Vir omni morum probitate, scientia et religione insignis. b) Non sine magno aere, quo totam familiam enervavit. Bat. S. 1º part. p. 181. c) Non sine veneni suspicione. d) Occurrente vacatione. e) Camerae  $D^{ni}$  papae reservari. Bat. S. ibid. f) Ant. Matth. t. 2. p. 601. — t. 5. p. 345, 346. g) Collatio papae jure reservata tunc non erat, dit Beka. h) Concordibus votis. i) Bat. S. ibid. p. 182.

des seigneurs de Diest dans le Brabant et prévôt de Cambrai. Le pape, de son côté, charmé de voir son nouveaur droit reconnu par ces princes, leur accorda leur demande, et Jean de Diest fut mis en possession à main armée a), au préjudice de Jean de Bronkhorst, le seul légitimement élu.

Jean de Diest jouit de cet évêché durant dix-huit ans, mais d'une manière peu glorieuse. Il mourut en 1341, ayant été réduit de son vivant à une pension, et laissant cette église accablée de dettes et de toute sorte d'autres malheurs b). Après sa mort, le chapitre d'Utrecht fut longtemps divisé entre Jean de Bronkhorst, le même qui avait été élu avant Jean III, et Jean d'Arkel. Mais le pape Benoît XII, usant toujours de son prétendu droit de réserve, rejeta les deux contendants et nomma de plein droit Nicolas de Caputiis, noble romain, auditeur de Rote. Mais de Caputiis ayant appris qu'il ne pouvait pas gouverner l'église d'Utrecht par un vicaire, et qu'il serait obligé d'y venir résider en personne, donna sa démission et engagea le pape Clement VI de nommer à sa place Jean d'Arkel qui, étant pour lors à Rome, y fut sacré et y résida environ trois ans. Jean d'Arkel, nommé par le pape en vertu d'un droit évidemment usurpé, fut le plus grand guerrier qu'on eût encore vu, sur le siége d'Utrecht, pour faire rentrer les biens que ses prédécesseurs, et surtout Jean de Diest, avaient aliénés d'une manière honteuse c). Comme il était d'ailleurs assez instruit dans les sciences humaines et sacrées d), il fit d'excellents règlements pour le gouvernement de son église. Il assura à ses diocésains le privilége de ne pouvoir être appelés en jugement hors de la province: privilége confirmé depuis par les empereurs et par Léon X. Il réprima les abus de la non-résidence, celui des chapelles domestiques,

a) Ant. Matth. t. 1. p. 603, 604. b) Aere alieno admodum gravata et multis damnis. Ant. Matth. t. 2, p. 669, 702, 703. — t. 3. p. 292. c) Quae turpi venditione alienaverant. d) In sacris atque saecularibus litteris non vulgariter institutus. Bat. S. 1° part. p. 186 et suiv.

des dimissoires a quocunque, des pratiques usuraires a) etc. Il ordonna que les religieux ne pourraient ni prêcher, ni confesser, surtout les religieuses infidèles au voeu de chasteté, ni être établis curés, sans l'examen et l'approbation de l'évêque. Ces règlements et plusieurs autres sont contenus dans seize lettres synodales qu'on nous a conservées. Le 42° et le 43° évêque d'Utrecht donnèrent aussi à leur église des statuts synodaux, pour réprimer divers abus, tels que le concubinage, la non-résidence des curés et autres bénéficiers etc. Il est ordonné aux curés d'expliquer au peuple, en langue vulgaire, le pater, le credo, les sept sacrements, et de les leur administrer gratis. On y trouve aussi des peines ordonnées contre les violateurs des interdits et des immunités de la personne ou des biens des ecclésiastiques b).

L'abus des translations devint aussi commun vers ce même temps dans l'église d'Utrecht. Jean de Vernenburg, 48° évêque d'Utrecht, y fut transféré de Munster, par Urbain V, en 1366; de même que Florent de Wevelinchoven, 50° évêque, par Urbain VI, en 1379. Fréderic de Blanckenheim, 51° évêque d'Utrecht, y fut aussi transféré de Strasbourg, par Boniface IX; et ces translations étaient souvent suivies de grands désordres.

Malgré tous les abus qui régnaient sous le gouvernement des évêques dont nous venons de parler, la Divine Providence qui veille toujours sur son église, et qui se réserve, dans tous les temps, des âmes choisies qui y perpétuent l'esprit de sainteté qui ne l'abandonne jamais, suscita dans celle d'Utrecht des personnages singulièrement recommandables par leurs éminentes qualités.

La B. Gertrude de Delft, béguine, célèbre par ses vertus, par le don de prophétie, par les stigmates, et surtout par la modestie et l'humilité qu'elle fit paraître dans l'usage de ces dons, vécut sous l'épiscopat de Jean de Diest, 45° évêque d'Utrecht. On rapporte d'elle,

a) Qu'il définit recipere quid ultra sortem. b) Bat. Sacra. 1º part. p. 187 — 197.

que le prodige du sang qui coulait de ses stigmates sept fois par jour, à chacune des sept heures canoniales, lui attirait tant de visites, que, craignant pour son âme les suites de cette célébrité, elle demanda à Dieu de le faire cesser. Dieu ne l'exauça qu'en partie. Le sang cessa de couler, mais elle conserva les stigmates jusqu'à sa mort, arrivée dix-huit ans après, en 1358. Ces faits sont rapportés par des historiens très-graves, cités par M. van Heussen a).

Peu de temps après, sous les 48°, 49° et 50° évêques d'Utrecht, cette église fut encore illustrée par la vie édifiante et les excellents ouvrages de plusieurs autres saints personnages.

Gérard le Grand, né en 1340, et mort en 1384, après avoir fait ses études en Sorbonne, revint à Deventer, sa patrie, où il donna des preuves merveilleuses de sa piété, aussi bien que de sa science. Il y fut pourvu de deux canonicats, l'un à Aix-la-Chapelle, l'autre à Utrecht, mais il les quitta bientôt après, pour fonder une congrégation de clercs, ou de frères de la vie commune, qui retraçaient la vie apostolique, et qui étaient consacrés à former la jeunesse dans les belles lettres et principalement dans les bonnes moeurs. Cette congrégation fut réunie, après sa mort, à celle des chanoines réguliers de Windesheim, établis à Zwol. On reconnaissait dans Gérard tant de zèle et de talents pour l'instruction, que Florent, 50° évêque d'Utrecht, lui donna, quoiqu'il ne fût que diacre (n'ayant jamais voulu par humilité recevoir la prêtrise), une permission authentique d'exercer le ministère de la prédication; et il le fit avec de très-grands fruits dans les principales villes de ce vaste diocèse. Il composa aussi un assez grand nombre d'ouvrages, dont quelques-uns ont été imprimés avec les oeuvres de Thomas a Kempis. M. van Heussen nous en a donné le catalogue b). Les manuscrits se sont conservés dans quelques bibliothèques.

a) Bat. Sacra 1e part. p. 183, 184. b) Ibid. p. 204, 205.

Florent de Radevin fut un des plus célèbres disciples de Gérard, et le seul qu'il voulut laisser ordonner prêtre, Il mourat en 1400, dans une grande réputation de piété. Thomas a Kempis, digne disciple de ce grand maître, nous en a donné la vie, aussi bien que celle de Gérand le Grand. Il y a joint celle de Gérard de Zerbolt, un de ses plus célèbres compagnons après Florent. Gérard de Zerbelt nous a laissé plusieurs écrits, entre lesquels on distingue celui qui a pour titre: De l'utilité de la lecture de l'Écriture Sainte en langue vulguire; écrit en hollandais, et qui mériterait d'être traduit dans une langue plus connue. Il n'avait rien de plus à coeur que de recommander la lecture de ce divin livre, répétant souvent cette maxime, que les livres sacrés sont la lumière et la consolation de nos âmes, les vrais remèdes aux maux de la vie, dont nous ne pouvons pas plus nous passer durant notre pélérinage, que des sacrements de l'église.

Thomas a Kempis, né vers 1380, et mort en 1471, agé de plus de quatre vingt-dix ans, est un des membres les plus connus de cette congrégation. Il y entra dès l'âge de treize ans, y fit profession vers 1400, et, durant soixante-dix ans de profession, il y donna l'exemple de toutes les vertus chrétiennes et religieuses dans les différents emplois qu'il y remplit, spécialement dans ceux de procureur et de supérious. Il est célèbre par ses ouvrages et surtout par l'excellent livre de l'Imitation de Jésus-Christ, que les meilleurs critiques lui attribuent.

VI. Thomas a Kempis vit de son temps le schisme déplorable qui déchira l'église d'Utrecht pendant plusieurs années, après la mort de son 56° évêque, arrivée le 9 Octobre 1423. Les princes voisins sollicitant cet évêché, chacun pour quelqu'un de leurs parents, ou de leurs favoris, mirent la division dans le chapitre, et y formèrent différents partis. Cette division éclata dès les premières assemblées qui se tinrent pour l'élection des vicaires généraux et de l'official, et pour celle du gou-

verneur ou protecteur de la patrie durant la vacance du siége. Le chapitre de la grande église de St. Sauveur se sépara des quatres autres, qui seuls en firent l'élection. Il en fût de même pour celle de l'évêque, fixée au 10 Novembre suivant. Un des bourgmestres de la ville, partisan déclaré du duc de Clèves, qui postulait Rodolphe de Diephold, chanoine de Cologne et prévôt d'Osnabrug, ayant ouvert avec violence la porte du consistoire, où les chanoines étaient assemblés pour l'élection, menaça de mort, à haute voix, le doyen de St. Pierre, son neveu, s'il ne donnait sa voix à Rodolphe. Le chapitre de la grande église prit occasion de cette menace pour se retirer et refusa de concourir à l'élection. Les voix des quatre autres chapitres furent partagées entre Valrave de Morsan, postulé par l'évêque de Cologne, son frère; Swedérus de Culembourg, prévôt et archidiacre de la grande église d'Utrecht; et Rodolphe a). Swedérus voyant qu'il n'avait que le plus petit nombre des suffrages, les céda à Rodolphe qui eut ainsi la grande pluralité b). Rodolphe, qui d'ailleurs passait pour celui qui serait le plus utile à l'église, n'eut, moyennant cette cession, que Valrave pour concurrent; et, quoique le grand chapitre se fût déclaré pour celui-ci, il ne pouvait néanmoins prétendre à l'élection, n'ayant eu que le plus petit nombre des suffrages. Aussi Rodolphe fut-il aussitôt intronisé et mis en possession. Il envoya tout de suite à Rome demander sa confirmation. Sa demande fut appuyée par la ville et la province d'Utrecht c). Martin V néanmoins la refusa, et, après avoir traîné l'affaire en longueur pendant deux ans, il nomma, de son plein pouvoir, à l'évêché d'Utrecht Rabau, évêque de Spire, de la noble famille de Helmstat. Celui-ci s'étant informé, avant d'accepter, de l'état de l'église d'Utrecht, et ayant appris les difficultés qu'il éprouverait pour s'en mettre en possession, traita avec Swedérus, par le canal des amis de ce dernier, et

a) Heda p. 284. — Bat. S. 1e part. p. 213. b) Voces multo majores Ant. Matth. t. 5. p. 411, 414. c) Ibid. p. 483.

lui résigna, entre les mains de Martin V, le droit que ce pape lui avait donné à l'évêché d'Utrecht, moyennant le prévôté et autres choses, que Swedérus lui céda de son côté a). Martin V n'approuva néanmoins cette permutation qu'au bout de deux ans, dans les bulles qu'il donna à Swedérus, datées du 6 Février 1425 b). Il n'y fonde son droit à la nomination de ce dernier, que sur la réserve spéciale qu'il s'était faite de pourvoir seul à cet évêché vacant par la mort de Fréderic; après laquelle réserve, dit-il, personne autre que lui ne pouvait s'arroger le droit d'y nommer c).

Ce prétendu nouveau droit de réserve souffrit beaucoup de difficultés à Utrecht. Lorsque, le 20 Juillet 1425, la bulle de Martin V fut présentée aux chapitres de cette église, par le fondé de procuration de Swedérus, pour en prendre possession en son nom, il ne put d'abord le faire, ni de la manière et dans le lieu ordinaire, ni ensuite dans le choeur, que du consentement du chapitre de la grande église, et avec protestation qu'il n'y consentait que par obéissance, et néanmoins sauf les droits, les privilèges et les libertés de leur église et de tout autre; et sous la condition expresse, que l'élu les confirmerait, et ferait le serment de droit que ses prédécesseurs avaient toujours fait. La même protestation fut renouvelée de la part des cinq chapitres en corps, le 21 du mois d'Août suivant, lorsque Swedérus prit possession en personne; et il fit en conséquence un serment conçu en ces termes: Je conserverai sans altération les droits de mon église. »Je ne violerai jamais, ni ne permettrai qu'on viole la » liberté de l'élection et de l'exemption, telle qu'elle a Ȏté observée jusqu'à présent. Je ne chargerai, ni ne » permettrai qu'on charge mes églises d'aucune demande » importune. Je n'aliénerai, ni n'engagerai, ni ne char-

a) Ant. Matth. t. 5. p. 505 et 506. b) ibid. p. 414. c) De qua (provisione) nullus praeter nos hac vice se intromittere potuit sive potest, reservatione et decreto obsistentibus supradictis. Voyez la Bulle en entier, Ant. Matth. t. 5. pag. 421 et suiv.

gerai directement ou indirectement d'aucune dette, au-» cun des forts ou fortifications de mon église d'Utrecht, » qui y existent présentement, ou qui y existeront dans » la suite; mais je les conserverai fidèlement libres et » exempts, tels qu'ils sont présentement, pour le besoin » de ma dite église. Quant aux autres biens et posses-» sions de l'église, que j'ai reçus de mes prédécesseurs, je »ne les aliénerai en aucune façon sans le commun conseil » et l'exprès consentement des prélats et du clergé. Je ne » ferai de même aucune guerre sans leur avis et leur ex-» près consentement. Je ne promettrai, ni ne m'engagerai » par serment à prêter secours à qui que ce soit, ni ne il'assisterai contre quelques membres ou officiers a) de » mon église, tandis qu'ils seront fidèles aux ordres et »aux avis des prélats et du clergé. J'observerai tout » ce que dessus, fidèlement et constamment. Ainsi Dieu » m'aide, et tous ses Saints et le saint Évangile b)."

La ville et les magistrats d'Utrecht ne c) consentirent pareillement à l'intronisation et à la prise de possession de Swedérus, qu'après qu'il eut promis par serment et par écrit, qu'il conserverait, sans y donner la moindre atteinte, leurs anciens privilèges.

Malgré tous ces serments, Swedérus viola ou laissa violer, dès la première année de son épiscopat, les privilèges les plus sacrés de son église et de sa province. Le jour même de son entrée solemnelle à Utrecht, il s'y commit des violences, des meurtres, des pillages, etc., sans que l'évêque s'y opposât d). Le bourgmestre de la ville, Bernard Proeys, qui était partisan de Rodolphe, fut même impunément massacré dans son lit; et Henri Bor d'Amerongen, d'une ancienne noblesse du pays, fut condamné sans être entendu, contre le droit naturel, et les lois les plus sacrées de la province. Ces derniers

a) Ministeriales. b) Cette formule de serment est un peu différente de celle que le même auteur rapporte, de Nobil. liv. 3. ch. 1. et qu'on trouve dans la Déf. de l'égl. d'Utrecht, p. 289, et suiv. c) Ant. Mattht. 5. p. 430. d) ibid. p. 428, 431 ct 490.

traits révoltèrent tellement tout le monde, que, dès le même jour (21 Août 1425), les trois états d'Utrecht défendirent par une ordonnance publique, d'obéir à aucun ordre de l'évêque ou de ses officiers, qu'il n'eût donné pleine satisfaction sur cette injustice a). L'évêque fut obligé de renouveler ses promesses et serments, et de s'engager spécialement à venger l'injure faite à M. d'Amerongen. Il en fit même un acte exprès, le 25 du même mois d'Août b). Mais toutes ces paroles ne furent suivies d'aucun effet. Le crime demeura impuni. Swedérus laissa pareillement impunis les meurtres, les violences, les incendies, qu'on commit contre tous ceux qu'on soupçonnait être du parti de Rodolphe, innocents ou coupables. Les privilèges du clergé furent également violés. On n'épargna pas même la noblesse, à l'égard de laquelle Swedérus était ordinairement dur et sévère. s'attira par cette conduite une aversion et une haine si universelle, qu'il ne put regagner les esprits ni par les prières, les caresses et les présents, ni par la force. Rodolphe, au contraire, qui d'abord avait été intronisé comme légitimement élu, regagna peu à peu la faveur publique. A peine Swedérus eut-il résidé dix mois à Utrecht, qu'il fut obligé d'abandonner cette ville, et que le noble Jean de Renesse, partisan de Rodolphe, qui en avait été banni par Swedérus, vint à bout, avec quatorze cavaliers dont il avait caché les armes sous un habit de moine, de s'emparer du palais épiscopal, où Swedérus ne rentra plus de sa vie c). Le parti de Rodolphe grossit depuis de jour en jour, et bientôt il eut pour lui presque tout le diocèse en deça et au delà de l'Yssel. Le clergé qui avait renoncé à son droit, et à l'élection qu'il avait faite de Rodolphe, par déférence pour la nomination que le pape avait faite de Swedérus, et qui avait mis ce dernier en possession, revint sur ses pas, en faveur de Rodolphe, quoique plus tard que les autres ordres de

a) Ant. Matth. t. 5. p. 490. b) ibid. p. 433. c) ibid. p. 435, 440.

l'état. Ainsi à peine s'était-il passé quelques mois après la retraite de Swedérus, que Rodolphe fut mppelé, en qualité d'évêque légitimement élu, et établi tuteur, gouverneur et défenseur de la ville et du diocèse, pour prévenir la ruine entière dont la conduite de Swedérus le menaçait, et à laquelle il paraissait travailler de toutes ses forces. L'ordre équestre, et la ville, chacun à part, sans le consentement du clergé, selon le droit qu'ils prétendaient en avoir, en dressèrent l'acte dès le 8 Octobre 1426 a), et les trois ordres de l'état, réunis, le 3 Janvier suivant b). Ce dernier acte est singulièrement remarquable. On y déduit les droits de ces états, » par » lesquels, " y est-il dit, » l'église et la province d'Utrecht » avaient été dûment confirmées et maintenues, depuis les » temps les plus reculés,.... dans tous leurs droits, liber-» tés et privilèges respectifs" c). On y expose les griefs contre Swedérus, les séditions, les partialités, les violences, les pillages, les meurtres, les exactions, les emprisonnements, les bannissements, qui avaient désolé le clergé, le peuple et tous les ordres de la patrie, depuis l'entrée de ce prélat; ce qui, disaient-ils, les réduisait à la nécessité de rappeler Rodolphe, comme d'abord unanimement et légitimement élu pour évêque d'Utrecht, en le suppliant de vouloir bien prendre leur défense. Ils protestent néanmoins que, malgré cette démarche, à laquelle, disent-ils, ils ont été contraints par la plus pressante nécessité, ils ne s'écarteront jamais de l'obéissance due au pape, ni de la soumission à ses justes commandements, et qu'ils ne se défendront contre ses ordres injustes que par les remêdes de droit d).

a) Ant. Matth. t. 5. p. 436, 449 et suiv. b) ibid. p. 440 et suive) Per quos, ecclesia et patric. Trajectensis a longis retroactis temporibus, recte fuerant rata et conserva... in juribus, libertatibus ac privilegiis eorundem. d) Hoc semper salvo, quod semper intendimus, mandatis apostolicis justis obedire, ab injustisque per remedium juris pro posse nos defendere, nec ab ipsius obedientia unquam recedere, aut per ista et alia nobis necessario facienda, resilire, protestantes quod necessitas arduissima nos al sta facienda inducit. ibid. p. 443.

Rodolphe se rendit à ces instances pour la gloire et Thonneur de Dieu, dit-il, de la glorieuse Vierge Marie, et du bienheureux St. Martin, patron de l'église d'Utrecht; promettant avec serment, de défendre l'église, la patrie, ses sujets et leurs privilèges de tout son pouvoir, et de les gouverner conformément aux louables lois de l'église et de la patrie; n'exceptant de cette promesse que ceux qui refusaient de le reconnaître et qui lui étaient opposés: contre lesquels il se croyait obligé au contraire de procéder avec rigueur et selon la manière qui serait jugée la plus avantageuse a). Cette exception n'était pas hors de propos; car quelque odieuses que fussent la cause et la conduite de Swedérus, il eut pourtant des partisans en assez grand nombre, même entre le clergé, qui s'exilèrent de la ville d'Utrecht; et qui, retirés à Arnhem, firent des décrets en faveur de Swedérus, qu'ils prétendirent devoir être observés dans tout le diocèse, comme si toute l'autorité du clergé résidait en leur personne; lui donnant pouvoir en particulier d'emprunter de l'argent, et d'engager à cette fin les revenus et tout ce qui appartenait à la mense épiscopale b). Ce dernier acte, daté du jour de l'assomption (15 Août) 1427, ne fut pas sans effet, comme on le voit par d'autres actes faits au nom de l'évêque, le 9 et le 12 Mai 1429, et le 13 Novembre 1431 c).

Il serait difficile d'exprimer tous les désordres qui furent la suite de ce schisme et de cette division. Rodolphe avait protesté dès le commencement contre la prise de possession de Swedérus, et en avait appelé du pape mal informé au pape mieux informé d).

D'un autre côté, les premières violences de Swedérus et les atteintes perpétuelles qu'il donnait, malgré son serment, à la liberté, aux droits et aux privilèges des personnes, des biens de son clergé et de ses autres dio-

a) Ant. Matth. t. 5. p. 445, 448. b) ibid. p. 491. c) ibid. p. 493. d) ibid. p. 449.

césains, obligèrent le chapitre, selon le droit qu'il prétendait en avoir, de le citer juridiquement pour venir rendre compte de sa conduite a); lui offrant à cet effet une sauvegarde suffisante, pour qu'il pût se rendre à Utrecht sans aucun danger b). Swedérus refusa constamment de se rendre à ces citations réitérées sous différents prétextes, en appela au pape, prononça des excommunications, des interdits contre les rebelles à son autorité, et mit tout en combustion pour faire exécuter ces ordonnances, qu'il fit confirmer par le pape Martin. Le fanatisme fut porté jusqu'au point, que les partisans de Swedérus déclaraient en chaire, que Dieu récompenserait ceux qui tueraient quelqu'un des excommuniés; que les prêtres qui disaient la messe au mépris de l'interdit, ne consacraient pas etc. On sait quelles étaient dans ce temps-là les autres suites de ces interdits. Toutes les églises devaient être fermées, on ne devait plus y célébrer d'office divin, ni prêcher, ni administrer aucun sacrement, excepté le baptême aux enfants. La sépulture était même défendue. Cet interdit néanmoins ne fut pas exactement observé. Plusieurs églises d'Utrecht en sentirent l'abus. La ville, l'ordre équestre et le clergé en appelèrent au pape, et les magistrats publièrent une ordonnance, pour prendre sous leur protection ceux d'entre le clergé, qui n'observaient point l'interdit c).

Swedérus, de son côté, ayant cité le chapitre pour qu'il se réunît à lui à son château de Wyck, qu'il avait choisi pour sa retraite, le chapitre protesta et appela au s'-siége de cette citation; prétendant que l'évêque, quelque légitime qu'il fût, n'avait pas le droit, même à l'occasion de quelque interdit, d'obliger selon son bon plaisir le chapitre de son église, sous peine d'excommunication ou de quelque autre censure, de se rendre et de tenir ses assemblées hors de la ville d'Utrecht et dans un lieu moins considérable, et qui n'était nullement sûr pour eux,

a) Def. eccl. ultr. p. 287. b) Ant. Matth. t. 5. p. 454. c) ibid. p. 457.

étant en la possession de leurs ennemis; qu'une pareille prétention était non seulement contraire aux droits et aux privilèges de l'église et de la patrie, inviolablement observés jusque-là, qui ne permettaient pas de les appeler en jugement hors de leur ville, mais encore au droit naturel qui, dans pareille circonstance, ne leur permettait pas d'exposer leur vie et leur liberté; personne n'étant tenu d'obéir aux commandements de son supérieur, lorsqu'il ne le peut faire sans se livrer entre les mains de ses ennemis, et sans s'exposer à la perte de ses biens et de me vie a).

Tous ces appels au pape et au s'-siège étant inutiles pour arrêter les violences et les injustices de Swedérus et de ses partisans, les trois états d'Utrecht en appelèrent au futur concile général, par un manifeste très-étendu où ils en déduisent les motifs b). Dans ce manifeste, aussi bien que dans tous ces appels qui le précédèrent, on proteste de la manière la plus expresse, qu'on ne prétend point s'écarter en rien de la soumission et de l'obéissance légitime due au souverain pontife; qu'on le reconnaît toujours pour le chef de l'église; qu'on demeure fidèlement attaché à la foi catholique, et que, par cet appel, on n'entend faire autre chose que ce que font dans un naufrage ceux qui se sauvent sur une planche d'un vaisseau brisé par la tempête; le concile général étant dans ce cas. comme une planche salutaire à laquelle ils ont recours pour se garantir par ce moyen, et par toutes les autres voies légitimes et raisonnables, des oppressions, vexations, charges et ordonnances injustes, qu'ils éprouvent de la part de leur évêque ou du saint-père c).

Le schisme et tous les malheurs qui en étaient la a) Ant. Math. t. 5. p. 459, 465 et suiv. Nemo tenetur obedire mandatis superioris, ut se det in manibus inimicorum suorum, nec etiam ut beneficia et bona sua ponat in perditionem et corpus ad interitum ibid. p. 466. b) Ce manifeste est rapporté en entier en holl. dans le t. 3, des Anal. d'Ant. Matth. p. 631 et suiv. On en trouve des extraits en latin dans le 1<sup>er</sup> Tr. hist. préf. p. 7. et dans la Déf. de l'église d'Utrecht p. 391. c) Ant. Matth. ibid. — Def. eccl. ultr. p. 391 et 392.

suite, désolèrent l'église d'Utrecht pendant tout le pontisicat de Martin V. Mais après sa mort, Eugène IV, son successeur, touché de ce scandale et du préjudice qui en résultait pour le salut des fidèles, établit à Rome une commission de trois cardinaux pour examiner à fond cette affaire a). Il envoya ensuite sur les lieux Jean, évêque de Macon, prélat d'une prudence et d'une adresse reconnue b), afin de vérifier les faits; de calmer les esprits par la douceur, et en se relâchant de la rigueur du droit c); de casser et d'annuller toutes les sentences, censures et interdits prononcés par Swedérus; et de rétablir ainsi la paix dans cette église d). L'évêque de Macon vint à bout par ces moyens, de pacifier tout; et ayant fait un rapport au souverain pontife, à son retour à Rome, Eugène IV publia le 13 Octobre 1433, la 3º année de son pontificat, une bulle qui termina heureusement cette malheureuse affaire e). Il y déclara, qu'il avait reconnu par des preuves authentiques: 1° que son prédécesseur avait été trompé par de fausses instructions et de méchantes suggestions f), Iorsqu'il avait refusé de confirmer l'élection de Rodolphe, quoiqu'appuyée du suffrage non seulement des chanoines de la grande église et des autres d'Utrecht, mais encore de celui des magistrats et de la plupart des nobles de la ville et de la province: 2º. que, quoique Swedérus, nommé à sa place par Martin V, eût été reconnu et mis en possession par respect pour le s'-siége g), son gouvernement avait été suivi de tant de désordres, d'homicides, de séditions, de partialités etc., que la ville et le diocèse avaient été contraints, pour se soustraire à ses vexations et à ses excès, et pour le salut de la patrie, après néanmoins avoir tenté divers autres moyens, de rappeler Rodolphe et de se mettre sous sa protection: 3°. que Ro-

a) Ant. Matth. t. 5. p. 485. b) Virum prudentem et praeclarae industriae. c) Et juris laxato rigore. d) Bat. Sacra 1º part. p. 216. — Ant. Matth. t. 5. p. 454, 482, 486. e) On trouve cette Bulle dans les Anal. d'Ant. Matth. tome 5. p. 483 et suiv. f) Sinistris suggestionibus et instructionibus ibid. p. 483. g) Ob sedis apostolicae reverentiam ibid.

dolphe avait depuis gouverné le diocèse, pendant plusieurs années, avec tant de sagesse et de circonspection a), qu'à l'extrême satisfaction de tous les habitants, il avait fait rentrer cette église dans ses droits et ses propriétés, et salutairement rétabli presque tout ce qui avait été renversé ou aliéné par Swedérus b): 4°. que Swedérus, sous prétexte de quelques lettres apostoliques qu'il prétendait lni être favorables, avait excommunié, dépouillé de leurs bénéfices et autres emplois, vexé en différentes manières les ecclésiastiques et autres qui lui étaient opposés; et par le secours des seigneurs voisins, qu'il avait provoqué, avait tellement désolé le pays, qu'on n'y voyait que meurtres, rapines, incendies, vols etc., qui avaient occasionné les désertions et les désolations extrêmes de la patrie, de manière que tout le monde regardait comme impossible de remédier à ces excès, autrement qu'en rappelant Rodolphe à la place de Swedérus: 5°. qu'en conséquence les nobles et les magistrats avaient envoyé des ambassadeurs à Martin V, pour le supplier à diverses reprises, d'approuver cet expédient; mais que, prévenu par la mort, il en avait été empêché: 6°. qu'enfin, de l'avis de la commission des cardinaux, après avoir entendu amplement les deux partis, et fait à ce sujet de longues et exactes informations, tant par le moyen de ces cardinaux que par les soins de l'évêque de Macon transporté sur les lieux (qui avait rendu compte de sa commission dans un consistoire solemnel), il avait reconnu qu'on ne pouvait rendre la paix à cette église, qu'en la délivrant de Swedérus, en révoquant et déclarant nul tout ce qui avait été fait par lui, ou en son nom, contre les ecclésiastiques et les séculiers qui lui étaient opposés; et en confirmant l'élection de Rodolphe, à l'instance tant des principaux membres de la patrie que des princes et autres seigneurs voisins c).

a) Adeo provide et circumspecte. Ant. Matth. t. 5. p. 484. b) Ac pleraque... per Swederum damnabiliter distracta et alienata salubriter recuperavit. c) ibid. p. 489.

Cette bulle rétablit les choses dans l'ordre. Swedérus, abandonné par ses protecteurs et en particulier par le duc de Gueldre, ne sachant de quel côté se tourner, se réfugia à Bâle, implora le secours du concilé, eut de la peine à s'en faire entendre, et, n'ayant pu rien obtenir que l'évêché de Cæsarée en Syrie, il mourut la même année aussi tristement qu'il avait vécu a).

Nous nous sommes un peu étendus sur cet événement, parce qu'on y voit tout à la fois un exemple remarquable 1°. des tristes et pernicieux effets des prétentions de la cour de Rome, contre les droits des églises pour l'élection de leurs évêques; 2°. d'une résistance légitime, canonique et modérée de la part des trois états de la province d'Utrecht; et 3°. celui d'une conduite rare et néanmoins bien honorable de la part d'Eugène IV, qui n'hésita point de reconnaître et de réparer le mal qu'avait fait son prédécesseur.

VII. Depuis la mort de Rodolphe, arrivée en 1455, les ducs de Bourgogne, qui étaient en même temps ducs de Brabant et comtes de Hollande, depuis que Jean de Bourgogne eut épousé en 1418 Jacqueline, fille unique, héritière de Guillaume VI, eurent une grande influence dans la nomination des évêques d'Utrecht et dans le gouvernement de ce diocèse. Gisbert de Brederode, successeur de Rodolphe, quoiqu'élu presque unanimement par les cinq chapitres, eut une cruelle guerre à soutenir contre David, fils naturel de Philippe le Bon, qui n'avait eu les suffrages que de quelques chanoines transfuges, mais qui obtint la confirmation de Calixte III b). Ce pape avait néanmoins déjà reçu quatre mille ducats pour celle de Gisbert de Brederode, qui ne lui furent point restitués. Gisbert, voyant qu'il avait affaire à trop forte partie, céda son droit à David, malgré les Ultrajectins, et la forte improbation d'un grand nombre même de Romains c). Il stipula, pour dédommagement, une

a) Ant. Matth. t. 5. p. 495. b) Heda p. 291 et 292. c) Multis id indigne ferentibus, etiam illis qui Romae erant. Heda p. 291.

somme de cinquante mille lions d'or, quatre mille deux cents florins de pension annuelle, la prévôté de la grande église d'Utrecht, celle de St. Donatien de Bruges etc. Mais ces conditions ayant été mal exécutées, il en résulta de nouveaux troubles.

David avait été d'abord reçu à Utrecht avec une joie, un apparat et un concours de princes et de seigneurs, tels qu'on n'avait jamais rien vu de semblable. Ce prélat, de son côté, s'était montré libéral, magnanime, amateur des lettres, de la justice et de la religion a). Mais il perdit dans la suite l'amour de ses sujets par son gouvernement dur, arbitraire et despotique, dans lequel il se maintint par le crédit et la puissance de Charles le Hardi, son frère, duc de Brabant. Celui-ci étant mort en 1477, les citoyens d'Utrecht, vexés cruellement par David, commencèrent à contester la validité de la cession que Gisbert de Brederode lui avait faite de l'évêché d'Utrecht, et réveillèrent l'esprit de vengeance des seigneurs de cette maison, l'une des plus accréditées de la province, et qui avait été cruellement persécutée par David, à cause qu'elle avait toujours été à la tête d'un parti opposé à la maison de Bourgogne. Les troubles qui en résultèrent, ayant été appaisés en 1476 par une espèce de réconciliation entre les deux partis, les citoyens d'Utrecht, toujours mécontents de David, voulurent mettre à sa place Engelbert de Clèves, jeune homme de dix-huit ou dix-neuf ans, destitué de toutes les connaissances et les qualités nécessaires pour l'épiscopat b). Les cinq chapitres refusèrent de consentir à ce choix, comme contraire à tous les droits c); mais les magistrats le mirent en possession du palais et de la cour épiscopale, et lui firent prêter serment d'obéissance, comme au véritable évêque d'Utrecht d). Sixte IV, de son propre mouvement, sans y être excité ni par David, dit-il, ni par quel-

a) Heda p. 292. — Ant. Matth. t. 5. p. 531. b) Heda p. 299. c) Propter jurium inhibitiones Ant. Matth. t. 1. p. 556. d) ibid.

que autre, mais ne considérant que la justice et l'équité a), publia une bulle, par laquelle il déclara Engelbert et tous ses fauteurs, déchus de toutes leurs dignités et prérogatives, tant ecclésiastiques qu'autres, et excommuniés ipso facto, si, dans six jours, ils ne rétablissaient David dans tous ses droits, et ne lui rendaient l'obéissance qui lui était due; et, s'ils persistaient dans leur opiniâtreté, mettait la ville et le pays en interdit b). Les intéressés appelèrent de ces censures au pape mieux informé, et commirent à deux cardinaux le soin de poursuivre leur appel c). Mais cette démarche ne mit point fin aux troubles, et David ne fut rétabli que plusieurs années après, par les armes de Maximilien d'Autriche, qui prospéraient de tous côtés c).

Malgré tout ce que nous venons de dire de l'évêque David, les auteurs du temps nous le donnent comme de moeurs très-graves, quoique trop adonné à l'amour et à la colère; comme savant, spécialement en théologie; et comme ayant rendu de grands services à la république et aux lettres d). On raconte en particulier de lui que, sur les plaintes qu'on lui fit de l'ignorance de son clergé, il voulut examiner par lui-même ceux qui se présentaient pour l'ordination. Sur trois cents, il n'en admit que trois; et sur ce qu'on lui représentait le déshonneur qui en résulterait contre les sujets rejetés, il répliqua, qu'il serait encore bien plus honteux pour l'église d'admettre de tels ânes à son service. Il eut néanmoins la faiblesse, de céder dans la suite aux sollicitations qu'on lui fit en faveur de plusieurs de ces ânes e).

David étant mort le 16 Avril 1496, après trente-neuf ans d'un épiscopat très-agité, tous les suffrages (quatre-vingt-six) se réunirent en faveur de Fréderic de Bade, 56° évêque d'Utrecht f). Ce prélat, qu'on représente comme très-avide d'or et d'argent, fatigué par les factions et

a) Heda p. 300. b) ibid. p. 302. c) Ant. Matth. t. s. p. 585. — H. G. t. 4. p. 200 et suiv. d) Heda, p. 292, 293. — Érasme t. 5. l. 1. Ecclesiastis p. 708 nouv. édit. — Bat. S. 1° part. p. 228. e) Érasme ibid. f) Bat. S. 1° part. p. 231. — Ant. Matth. t. 2 p. 766, 768.

les guerres qu'il eut à soutenir, et par les dettes dont il se trouva accablé, céda son évêché, en 1516, à Philippe de Bourgogne, frère de David, qui, jusque-là, n'avait été occupé que des fonctions militaires. Philippe n'accepta cet évêché que par déférence pour l'empereur Maximilien et par son ordre exprès. Ce prince devenu très-puissant par son mariage avec Marie, fille unique et héritière de Charles le Hardi, duc de Bourgogne, qui lui apporta le duché de Brabant, le comté de Hollande etc., eut une grande influence dans le gouvernement de l'église et de la prevince d'Utrecht. La mort de Philippe arriva huit ans après, le 7 Avril 1524.

Henri de Bavière lui succéda par le crédit de Philippe, palatin du Rhin, son père, et de sa mère, Marguerite, fille de Louis, duc de Bavière. Héda nous le donne comme un prélat, aussi illustre par ses moeurs et ses vertus que par sa naissance a). Mais les démêlés qu'il eut avec les magistrats d'Amsterdam touchant les mariages clandestins, lui causèrent de grands chagrins. Ces magistrats les avaient déclarés valides, et il avait cassé leur sentence comme incompétente et attentatoire à l'autorité ecclésiastique. Mais le comte d'Hollande prit le parti de la magistrature d'Amsterdam, et lui fit défense de mettre son ordonnance à exécution, sous peine de saisie de son temporel.

VIII. Les guerres malheureuses qu'il eut avec le duc de Gueldre, remplirent son diocèse de tumulte et de confusion, et l'accablèrent de dettes. Ces tristes suites l'engagèrent à y apporter un remède qui eut l'effet qu'il en attendait. Ce n'était pas seulement de son temps qu'on avait éprouvé de pareils désordres. Il y en avait eu de semblables et peut-être de plus grands encore, qui avaient désolé ce diocèse durant une grande partie du temps que les évêques en avaient été souverains. Ce prélat aussi bien que le clergé et les seigneurs de la même province, se persuadèrent en conséquence, que le bien de l'église

e) Heda, p. 329.

et celui de l'état demandait, que la puissance spirituelle et temporelle ne fût pas réunie sur une même tête.

Henri de Bavière n'était pas encore sacré, lorsqu'il fit sa cession, le 20 Octobre 1528 a).

Les seigneurs de la province et les cinq chapitres de la ville d'Utrecht, qui jouissaient en commun des droits de l'église cathédrale, se joignirent le lendemain à l'évêque, pour en dresser un nouvel acte plus étendu que le premier b). Charles V, de son côté, avait promis par acte du 30 Septembre précédent, renouvelé le 12 Novembre suivant, de conserver tous les privilèges de l'église d'Utrecht c). Un de ces privilèges était le droit d'élire et d'instituer leur évêque. Ce droit avait été réservé aux chapitres de St. Martin et de St. Boniface ou de St. Sauveur, au milieu du 12° siècle, par l'empereur Conrad III. Il fut confirmé, en 1145, aux mêmes chapitres par le pape Eugène III, et étendu dans la suite par le même pape aux trois autres chapitres d). Au reste, ce droit d'élection était dans ce temps-là le droit commun de presque tous les chapitres des églises cathédrales; il fut confirmé à ceux des églises d'Allemagne par le concordat germanique, conclu en 1448, sous le pape Nicolas V; et Sixte IV avait déclaré, par sa bulle du 13 Juillet 1472, que l'église d'Utrecht serait comprise dans ce concordat e).

IX. La cession de la souveraineté temporelle, faite à Charles V par l'église d'Utrecht, ne touche point à ce droit d'élection, selon les actes que nous venons de citer. Mais la bulle de Clément VII, du 20 Août 1529, qui ratifie cette cession, fait mention d'un acte particulier des cinq chapitres d'Utrecht, qui y donnerait quelque at-

a) Voyez cet acte au livre 7. du Rerum ultraject. de Lamb. Hortense, p. 173 et suiv. On en trouve un autre, du 13 Août précédent, dans le Recueil des placards d'Utrecht, n. 1. p. 3., aux dispositions duquel il fut dérogé dans celui du 20 Octobre, et dans les suivants. b) On trouve cet acte dans le Bat. Sacra 1°. P. p. 240. c) Defensio ecclesiae ultrajectinae, p. 278, 283. d) Ibid. p. 151 et 152. — Heda. p. 163. Les trois autres chapitres étaient ceux de Sainte Marie, de Saint Pierre et de Saint Jean. e) Def. eccl. ultraj. p. 271.

teinte. Il porte que, dans le cas de vacance du siége épiscopal, les chapitres n'auront le droit et le pouvoir d'élire que le sujet que Charles V et ses successeurs, en qualité de ducs de Brabant et de comtes de Hollande, leur auront présenté a).

Nous ne connaissons que par cette bulle cet acte prétendu des cinq chapitres, et elle n'en parle même que dans une clause qui paraît un hors-d'œuvre. Cet acte, s'il était réel, aurait été fait sans pouvoirs suffisants de la part des chapitres; ils ne sont que les dépositaires, et non les maîtres absolus des droits de leur église; ils pouvaient encore moins y renoncer dans l'espèce de viduité où elle était, son évêque n'étant pas encore sacré. Ajoutons que ni Charles V dans sa lettre de remerciment du 30 Novembre 1528, ni Clément dans son bref à cet empereur du 8 Mai 1531, etc., ne disent pas un mot de cette rénonciation. Aussi des historiens très-judicieux l'ont-ils regardée, supposé qu'elle ait existé, comme une injustice faite au clergé, et comme une plaie faite à la discipline de l'Église b).

Le droit d'élection des chapitres d'Utrecht fut encore moins ménagé dans la bulle que Paul IV donna le 4 Mai 1559, pour l'érection des nouveaux évêchés dans les Dixsept-Provinces; et dans celle de Pie IV, son successeur, du 5 Mars 1560, qui fixe les droits et les bornes du nouvel archevêché d'Utrecht. Le droit de nommer à l'archevêché d'Utrecht et aux sièges suffragants, y est accordé à Philippe II et à ses successeurs dans la souveraineté de ces provinces. Il est même dit dans la bulle de Pie IV, que c'est au Pape (et non aux chapitres) que ces princes présenteront les sujets qu'ils auront nommés. Mais cette clause n'a point eu d'exécution pour l'archevêché

a) Lamberti Hortensii rerum ultrajectinarum libri VII, in fine. b) Seconde apolog. de M. l'év. de Babyl. p. 180, 182. — Def. eccl. ultr. p. 258. — Bat. Sacra 1e. P. p. 244. — Ant. Matth. lib. de reb. Amisfurt. cité dans le Bat. S. 1e P. p. 244. — Bat. Sacra 2e. P. p. 5 et 6. — Def. eccl. ultr. p. 159, 160.

d'Utrecht. Philippe II, écrivant aux cinq chapitres de cette ville, le 20 Septembre 1561, pour leur présenter Fréderic Schenck, leur premier archevêque, reconnaît expressément le droit qu'ils avaient à son élection a), et le chapitre métropolitain a toujours depuis exercé ce droit avec plus ou moins de solemnité, selon que les circonstances du temps le lui ont permis.

X. Il y avait déjà longtemps que l'on pensait à l'érection de nouveaux évêchés dans les Pays-Bas, lors de la cession de la souveraineté de la province d'Utrecht, dont nous venons de parler. L'avantage de l'Église en avait fait concevoir le dessein. La plupart des diocèses des Dixsept-Provinces, et celui d'Utrecht en particulier, étaient en effet si étendus, que les évêques ne pouvaient y subvenir aux besoins des fidèles; il était donc nécessaire de multiplier les siéges épiscopaux, et tous ceux qui avaient quelque zèle pour l'église, le désiraient. Mais l'exécution n'en était pas facile, tant que ces provinces furent soumises à différents souverains. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le premier qui les ait réunies sous sa domination, voulut la tenter sur la fin du 15° siècle; et n'ayant pu y réussir avant sa mort, il recommanda fortement cette affaire à son fils Charles le Hardi. Ce prince, plein de respect pour les intentions de son père, désirait de les suivre; mais les guerres continuelles qu'il eut à soutenir, y furent un obstacle invincible. Philippe, fils de l'empereur Maximilien et de Marie, fille unique de Charles le Hardi, ne trouva pas plus de facilité. Charles V, son successeur, l'entreprit d'abord de manière à en faire espérer le succès. Il en fut pareillement empêché par les longues guerres, qui troublèrent son règne. Peut-être aussi qu'il craignit de faire de la peine à George d'Autriche, son oncle, évêque de Liège, dont l'établissement de nouveaux évêchés devait diminuer le diocèse. contenta de mettre cette érection au nombre des prin-

a) Ut debite eligatis, Def. eccl. ultr. ibid.

cipaux avertissements, qu'il avait à donner à Philippe II, son fils. Ce dernier suivit avec ardeur le conseil de son père, dès qu'il fut délivré des principaux embarras de la guerre a). On a prétendu que son zèle était intéressé; mais, sans vouloir sonder ses intentions, il doit nous suffire de faire observer, que, si les circonstances pouvaient rendre les motifs suspects et même odieux, la chose en soi était très-conforme à l'esprit et à l'ancienne pratique de l'Église. Elle trouva néanmoins de l'opposition; mais ce ne fut que parce qu'on soupçonna Philippe II, de vouloir se servir des nouveaux évêques pour introduire l'inquisition dans ces provinces, auxquelles elle était extrêmement odieuse, et pour se rendre le maître des délibérations des états par le moyen des nouveaux évêques, ses créatures, qui devaient y avoir voix b). On devait, d'ailleurs, former la mense épiscopale des nouveaux évêchés des revenus de plusieurs abbayes, et anéantir à cette occasion les privilèges de plusieurs corps ecclésiastiques; ce qui n'aplanissait pas les difficultés c).

Il n'y avait que quatre évêchés dans les Dix-sept Provinces: Cambrai, Utrecht, Arras et Tournay, dépendants de deux métropoles étrangères, Reims et Cologne. Cambrai et Utrecht furent érigés en archevêchés; la ville de Malines, où il n'y avait point d'évêque, fut élevée à la même dignité; et l'on créa treize nouveaux évêchés. Ceux-ci, joints à ceux d'Arras et de Tournay, formèrent quinze évêques suffragants pour les trois nouveaux archevêchés, savoir: six pour Malines, quatre pour Cambrai, et cinq pour Utrecht. Ces cinq derniers furent: Haarlem en Hollande, Deventer en Overyssel, Leeuwarden en Frise, Groningue dans la province de ce nom, et Middelbourg en Zélande.

a) Strada, Dec. 1. l. 1. — Lindeborn, Episcopatus Daventriensis etc. initio. b) Grotius, Ann. Belg. l. 1. p. 15. 32 et 42. c) Quelques-uns des nouveaux évêques calmèrent les oppositions, en promettant de ne donner aucune atteinte aux droits, privilèges et possessions des parties lésées, qui demeureraient en leur entier. Bat. Sacr. P. 2. p. 21.

Le territoire de ces cinq nouveaux diocèses fut pris sur celui de l'ancien évêché d'Utrecht, dont on démembra encore des portions considérables, pour les incorporer dans les nouveaux évêchés de Ruremonde, de Bois-le-Duc, d'Anvers, de Gand et de Bruges. Ce démembrement n'empêcha pas l'archevêché d'Utrecht et ses cinq suffragants, d'avoir encore une très-grande étendue. On compte, dans le premier, environ trois cents villes ou villages; cent soixante-deux dans celui de Haarlem; cent soixante-quatre dans celui de Deventer; deux cents soixante-douze dans celui de Leeuwarden; deux cents quatorze dans la province de Groningue, et cent dix dans celle de Zélande.

XI. Fréderic Schenck, baron de Toutenburg, fut désigné par Philippe II pour premier archevêque d'Utrecht, ou, plutôt, pour le troisième, en comptant Saint Willebrord et Saint Boniface. L'acte que ce prince adressa, à ce sujet, aux cinq chapitres, qui formaient l'ancienne église cathédrale de cette ville, était daté du 20 Septembre 1561 a).

Ce prélat était estimé pour sa science et son zèle. Il donna des avis très-salutaires à son clergé dès le commencement de l'année suivante, 1562, et tint, au mois d'Octobre 1565, un concile provincial, auquel l'évêque de Ruremonde assista. On y fit plusieurs règlements pour la réformation des moeurs, le rétablissement de la discipline, et la publication du concile de Trente. Mais le second ordre protesta contre cette publication, en tant que le

a) Il leur réservait expressément le droit d'élection. Cupientes ut eundem . . . . . debite eligatis, assumatis et praeficiatis. A la vérité, les bulles de Paul IV et de Pie IV ne faisaient aucune mention de ce droit; mais les cinq chapitres, dans une lettre qu'ils écrivirent à leur prévôt, le 18 Octobre, et dans un acte en forme, du 9 Novembre de la même année, protestèrent contre tout ce qui pouvait être renfermé dans ces bulles de contraire à leurs coutumes, libertés, immunités et privilèges, notamment au Concordat Germanique; après quoi ils procédèrent le 13 du même mois, à l'élection de Fréderic Schenck. Bat. Sacra P. 2. p. 10 à 13. — Historia Episcopatuum Foed. Belg., etc. t. 1. p. 39, 40.

concile donnait atteinte à leurs droits et à leurs privilèges; déclarant néanmoins, qu'il le recevait en tout ce qui concernait la foi, les sacrements et la réformation des moeurs a).

Fréderic Schenck, durant le reste de sa vie, fut le triste témoin de bien des troubles, des violences et des désordres, qui précédèrent et suivirent le changement de domination et de religion dans ces provinces. Il en fut consterné, et la douleur abrégea ses jours. Il mourut le 25 Août 1580, deux mois après la publication du placard qui abolissait, dans la province d'Utrecht, le culte public de la religion catholique. Il fut enterré dans le sanctuaire de l'église métropolitaine de Saint-Martin, où on lit encore aujourd'hui son épitaphe.

Cette révolution interrompit la suite des évêques suffragants d'Utrecht. Il n'y a que la succession des archevêques de cette métropole, qui ait persévéré jusqu'à nos jours, quoique sous des formes différentes, et avec des vacances de siége plus ou moins longues. Le gouvernement en chef de tous ces diocèses revint, par droit de dévolution, de subvention et de voisinage, et a été conservé, jusqu'à ces derniers temps, au siége métropolitain dont ils avaient été détachés; sauf les droits des chapitres, pour les diocèses où ils se sont conservés. Ce sera donc sous le nom de l'église et des archevêques d'Utrecht que nous ferons l'histoire de cette province ecclésiastique, depuis la révolution. Donnons auparavant une idée des premiers évêques de chacun des cinq diocèses, dont elle était composée.

XII. Nicolas van Nieuwland fut le premier évêque de Haarlem. Il ne gouverna cette église que jusqu'à la fin de 1569; ses infirmités l'obligèrent de donner sa démission. Il vécut néanmoins dix ou onze ans depuis. Godefroy van Mierlo, dominicain, qui lui succéda en 1570, fut obligé de se retirer à Bonn après la prise et le sac de la ville de Haarlem, le 29 Mai 1578; il y mourut le 28 Juillet 1587. Nous ne voyons pas qu'on

a) Bat. Sacra P. 2. p. 16. — Hist. Episc. t. 1. p. 40.

lui ait alors donné de successeur a): ce ne fut qu'en 1742 que les circonstances le permirent.

Le chapitre de la cathédrale de Haarlem avec la plus grande partie du clergé hiérarchique de ce diocèse, quoique dépouillé de très-bonne heure de ses églises publiques et de tous ses revenus, a eu néanmoins l'avantage de se conserver sans interruption jusqu'à présent, comme nous le verrons ailleurs. Ce chapitre a même défendu et exercé ses droits avec plus de courage et de fermeté que le chapitre métropolitain, jusqu'aux premières années de ce (18°) siècle, qu'il a cessé d'en faire usage, en continuant néanmoins de se perpétuer jusqu'à nos jours.

XIII. Le siége de Deventer fut d'abord rempli par Jean Mahusius, religieux de l'ordre de Saint-François. Il était déjà si cassé de vieillesse et si accablé d'infirmités, qu'il donna sa démission peu d'années après. Gilles de Monte, religieux du même ordre, lui succéda, et fut sacré le 29 Octobre 1570. Mahusius continua néanmoins de résider à Deventer. Il y souffrit avec courage plusieurs mauvais traitements de la soldatesque insolente, à la prise de cette ville, en 1572, et y mourat le 10 Mai 1577 b).

Gilles de Monte, après avoir travaillé avec zèle à remédier aux maux de son église et de son clergé, et même à ceux de l'État, mourut à Zwol, ville de son diocèse, le 26 du même mois de Mai 1577. Les historiens lui rendent ce témoignage, qu'il observa exactement durant son épiscopat, les excellentes instructions que Philippe II lui avait fait adresser, le 23 Octobre 1570, immédiatement avant son sacre. La lettre qu'il écrivit à son chapitre, le 7 Novembre suivant, ne respire que l'esprit épiscopal. On lui reproche néanmoins un attachement trop humain pour François de Monte, son neveu c).

Après la mort de Gilles, le chapitre de la cathédrale

a) Hist. Episcop. t. 2. p. 23 et 28. b) Lindeborn, Episcop. Daventr. p. 31. — Hist. Episcop. t. 2. p. 19. c) Lindeborn, Episcop. Daventr. p. 38—41. — Hist. Episcop. ibid. p. 21.

de Deventer nomma des grands vicaires pour le gouvernement du diocèse, le siége vacant. Il a continué de le faire, avec plus ou moins de liberté, jusqu'à l'an 1665, que mourut Ludolphe Brunesius, son dernier doyen. Ce chapitre fut transféré à Oldenzaal, dans le même diocèse, après la prise de Deventer par le prince Maurice de Nassau, en 1591. Il y jouit même d'une partie de ses revenus, jusqu' en 1633. Une transaction, passée entre ce chapitre et les états de la province, dix ans auparavant (en 1623), et confirmée, cinq ans après, au congrès de Kampen, avait fixé ces revenus à 2500 florins par an. Le prévôt continua même de jouir de la portion des revenus qui le concernait, jusqu' en 1663, qu'ils furent assignés à trois villes d'Overyssel.

Gilles de Monte n'a point eu proprement de successeurs, jusqu'à ces dernières années (1758). Le roi d'Espagne nomma, à la vérité, au mois de Novembre 1589, à l'évêché de Deventer Gisbert Coeverinck, doyen du chapitre de Saint-Jean de Bois-le-Duc. Gisbert accepta, le 20 Mars 1590; mais, à des conditions qui ne furent point exécutées. Ainsi il ne fut point sacré, et il ne prit point possession de son évêché. On fait de grands éloges de sa piété et de son érudition. On voit, dans des lettres des chapitres d'Oldenzaal et de Zutphen à celui de Deventer, du 12 et du 16 Avril 1590, et dans une autre de celui de Deventer au conseil privé de Bruxelles, du 21 Octobre suivant, avec quelle ardeur il était désiré par le clergé de son diocèse. On y voit aussi les raisons peu canoniques, qui mirent obstacle à sa prise de possession. La principale était la difficulté de trouver de quoi payer ses bulles, de quoi fournir aux frais de sa prise de possession, et, sur quoi lui former un revenu annuel a).

XIV. Rémi Dirutius fut nommé premier évêque de Leeuwarden, en 1564; mais les difficultés qu'il éprouva de la part des états de Frise et du sénat de Leeuwarden, qui craignaient pour leurs privilèges et leurs immu-

a) Hist. Episcop. t. 2. p. 22 et 23. — Lindeborn, p. 43 et suiv.

nités, empêchèrent son sacre et sa prise de possession. Philippe II le transféra à l'évêché de Bruges après la mort de Pierre Curtius, son premier évêque.

Cunérus Petri, nommé second évêque de Leeuwarden à la place de Dirutius, n'eut guères moins de difficultés à essuyer pour sa prise de possession. Il ne put les aplanir que par l'acte qu'il signa le 11 Décembre 1569. Il y promettait de conserver, dans toute leur intégrité, » les droits, » les privilèges, les immunités et les exemptions de toutes » les églises et de tous les ecclésiastiques de la province, » en tant que le concile de Trente n'y avait point dérogé." Ces oppositions venaient principalement de deux abbés, dont les revenus avaient été pris pour former la mense épiscopale, et dont la vie licencieuse leur faisait d'ailleurs redouter l'autorité du nouvel évêque. Cunérus Petri créa un chapitre de dix chanoines, auxquels il en ajouta sept dans la suite. Il tint un synode, le 25 Avril 1570, où il fit d'assez bons règlements. Après la révolution, arrivée dans cette province en 1578, il fut mis en prison à Harlingen, d'où il fut envoyé dans un monastère, avec une pension de huit cents florins. Il se retira, deux ans après, à Cologne où il mourut le 15 Février 1580.

Cunérus Petri a été le dernier évêque de Leeuwarden. Le chapitre de sa cathédrale ne subsista même plus après, sa mort, tous les chanoines ayant pris la fuite. Il n'y demeura que des pasteurs particuliers, avec un nombre considérable de fidèles. Le gouvernement de ce diocèse passa, par une espèce de droit de dévolution, aux vicaires généraux de l'église la plus voisine, c'est-à-dire, à ceux du chapitre de Haarlem, et dans la suite, à l'archevêque d'Utrecht, en qualité de métropolitain.

XV. Jean Knyff, d'abord religieux franciscain, ensuite général des dominicains, fut sacré premier évêque de Groningue, en 1563, par le cardinal de Granvelle. Il n'éprouva pas, dans son nouveau diocèse, les mêmes oppositions que ses confrères: sa prudence et sa douceur l'en garantirent. Ses bonnes qualités, aussi bien que son élo-

quence, le firent universellement estimer, même par les novateurs. Il eut néanmoins quelques traverses à souffrir sur la fin de ses jours, et mourut à Groningue, selon les uns, en 1576, et selon d'autres, en 1578. Jean Bruhésius fut désigné pour lui succéder, mais il fut nommé à l'archevêché d'Utrecht avant que le pape eût confirmé sa première désignation; et il mourut, le 10 Septembre 1600, sans avoir été sacré ni pour l'un ni pour l'autre siège.

Arnold Nylen, dominicain, fut nommé, à sa place, évêque de Groningue. Il était déjà vicaire général du siège vacant. Il continua de gouverner fort sagement ce diocèse durant quatre ans, sans avoir reçu la consécration épiscopale. Le sénat, imbu des nouvelles erreurs, l'ayant fait mettre en prison, il justifia si bien sa conduite et sa doctrine, qu'on le remit en liberté. Il demeura à Groningue jusqu'à la prise de cette ville, en 1594. Il se retira pour-lors à Bruxelles, et y mourut le jour de Saint Thomas d'Aquin 1603.

Ce diocèse eut le même sort que celui de Leeuwarden. Depuis la retraite de Nylen, nous n'entendons plus parler de chapitre dans ce diocèse, ni de vicaire général du siège vacant. Les grands vicaires du diocèse de Haarlem furent d'abord chargés du gouvernement de ce qui y resta de pasteurs et de fidèles, et ensuite ce soin fut dévolu aux archevêques d'Utrecht a).

XVI. Nicolas de Castro fut le premier évêque de Middelbourg. Fils d'un bedeau de l'université de Louvain, il devint par ses talents et son mérite distingué, président du collège de cette ville, qu'on appelle des trois langues, ensuite chanoine de Sainte-Marie ou de Saint-Jean d'Utrecht. Après avoir été employé par Philippe II pour combattre les nouvelles hérésies qui se glissaient dans ces provinces, ce prince le nomma à l'évêché de Middelbourg. Pie IV confirma cette nomination, le 10 Mars 1560. Il ne fut néanmoins sacré que le 26 Dé-

a) Hist. Episcop. t. 2. p. 15 et 16.

cembre 1562. Il eut depuis ce jour de grandes contestations avec son nouveau chapitre, aussi bien qu'avec celui de la cathédrale d'Utrecht, touchant l'exercice et l'étendue de sa jurisdiction. Marie de Parme, gouvernante des Pays-Bas, travailla, mais toujours inutilement, à les terminer par diverses ordonnances, et en particulier par celle du 24 Juillet 1564, à laquelle les parties avaient néanmoins promis de se soumettre. Nicolas de Castro mourut à Middelbourg, le 16 Mai 1573. On lui attribue un zèle pour la foi, qui allait jusqu'à lui faire désirer de souffrir le martyre; mais ce zèle n'en était pas moins accompagné de prudence et de modération. Aussi résista-t-il persévéramment, et de tout son pouvoir, aux projets violents du duc d'Albe a).

Après la mort de Nicolas de Castro, Jean van Stryen fut nommé vicaire général, et ensuite évêque de Middelbourg; mais il ne fut sacré que six ans après, au mois d'Août 1581, à cause des troubles excités dans ces provinces. La prise de Middelbourg, par le parti du prince d'Orange, l'empêcha même de prendre possession de son église et d'y résider. Il séjourna successivement à Cologne, à Ruremonde, et enfin à Louvain où il gouverna, avec beaucoup de sagesse, le séminaire que le roi d'Espagne y avait fondé pour les ecclésiastiques de son diocèse. Il y mourut, le 8 Juillet 1594. Il était, depuis quelques années, le seul évêque sacré qui restât, des six qui composaient la province métropolitaine d'Utrecht; et, par le droit de dévolution, qui a lieu en pareil cas, il ordonna des sujets pour les autres diocèses.

Charles-Philippe de Rodoan lui succéda, mais ne fut sacré qu'en 1600. La violence de la persécution l'empêchant de résider à Middelbourg, il consentit à être transféré sur le siége de Bruges, sans néanmoins abandonner entièrement le soin de son premier diocèse. Il mourut en

a) Hist. Episcop. t. 2. p. 12, 17 et suiv. — Boxhornius, Zeel. chron. p. 55.

1616, dans une grande réputation de bonté et de libéralité.

Le diocèse de Middelbourg fut depuis gouverné par les vicaires généraux de celui d'Utrecht. Du temps même de Jean van Stryen, Sasbold Vosmeer fut chargé, en cette qualité, par acte du 2 Janvier 1584, d'exercer tous ses pouvoirs dans le diocèse de Middelbourg, où la violence de la persécution empêchait son évêque de résider a).

a) Hist. Episcop. p. 21, 23 et 24.



## CHAPITRE SECOND.

## Idée générale de l'état de la religion catholique dans les Provinces-Unies depuis la révolution.

- Article I. La conservation de la religion catholique-romaine stipulée dans les premiers pactes des Provinces-Unies. 1566—1579. II. Violement de ces pactes. Édits contre la religion catholique-romaine, des 1580. III. Martyrs de Gorcum et autres. IV. Les Jésuites ont été la principale cause ou le principal objet des édits postérieurs. V. Les catholiques traités plus sévèrement durant la guerre et dans quelques autres circonstances. VI. Dispositions postérieures du gouvernement favorables aux catholiques.
- I. Avant d'entrer dans le détail de l'histoire de cette église sous les archevêques d'Utrecht, successeurs de Fréderic Schenck, nous croyons devoir donner une idée générale de l'état de la religion dans ces provinces, et de celui de son clergé, depuis la révolution jusqu'à présent (1784).

Il est certain que l'amour de la liberté, et le désir de secouer le joug de ce qu'on appelait la tyrannie espagnole, ont été le premier et le principal motif de cette révolution. Quelque penchant qu'eussent les chefs de l'Union pour les nouvelles hérésies, ils furent obligés de le dissimuler longtemps; et la plupart des provinces et des villes n'entrèrent dans l'Union qu'avec la condition expresse, que le libre exercice de la religion catholique y serait conservé. Le prince d'Orange déclara même, dès le commencement, à la duchesse de Parme, gouvernante des Pays-Bas, que » les nobles n'avaient d'autre dessein que de conserver la religion catholique dans sa pureté" a).

a) De ortu et progressu Calvinianae reformationis in Belgio, p. 6.

Lorsque la ville d'Utrecht entra dans l'Union, en 1566, le prince d'Orange, selon l'accord fait avec les nobles confédérés, y publia un édit, le 28 Novembre, par lequel il était défendu très-rigoureusement de faire aucune violence, ni aucune insulte à ceux qui professaient l'ancienne religion, c'est-à-dire, » à leurs églises, cloîtres, hôpitaux, ou autres lieux sacrés; ceux de la nouvelle religion ne pouvant faire sermons, prêches ou assemblées, hormis seulement aux lieux hors de la ville pour cela à eux concédés" a).

La ville de Dordrecht ne se soumit au prince qu'à de pareilles conditions, stipulées dans l'accord du 25 Juin 1572 b). Elles sont exprimées, d'une manière encore plus expresse, dans le traité du 23 Août suivant, en faveur de la même ville. L'exercice public de la religion catholique, la jouissance des églises, des chapelles, des monastères, avec tous leurs revenus, devaient être inviolablement conservés, comme ci-devant, aux catholiques. Quelques autres villes de Hollande accédèrent à ce traité avec les mêmes conditions c).

Le même jour, 23 Áoût 1572, le prince d'Orange publia un édit, daté du camp devant Ruremonde, contre les gens de guerre qui exerçaient, dans le comté de Hollande, » des insolences, des outrages, des pillages contre ceux de la religion romaine, ou qui volaient et saccageaient leurs églises, cloîtres, chapelles etc." Ces excès y sont défendus » sous peine d'être puni comme perturbateur du repos et du bien public:" (le prince) voulant et ordonnant sous la même peine, » que la liberté et la religion, aussi bien romaine qu'évangélique, soient tenues, sans que l'on y fasse empêchement ou trouble à personne" d).

L'acte d'union des états généraux des Pays-Bas assemblés à Bruxelles, du 9 Janvier 1577, porte expressément qu'elle est faite » pour la conservation de notre sainte

a) Pièces touchant les catholiques, sujets des états des Prov.-Unies etc. à Munster 1644. p. 1. b) Ibid. p. 5 et suiv. c) Clara relatio etc., du P. Pierre de la Mère de Dieu, carme déchaussé, p. 15. MS. d) Pièces touchant les catholiques etc. p. 6 et suiv.

foi et religion catholique, apostolique, romaine; pour l'expulsion des espagnols etc.; pour le maintiennement de tous et chacun de nos privilègés, droits, franchises, statuts, coutumes et usances anciennes." Les trois états de la province d'Utrecht adhérèrent, le 11 Février suivant, au même acte d'union, confirmé par le prince d'Orange, le 11 Septembre et le 9 Octobre de la même année.

Le 23 Janvier 1579, les provinces de Gueldre, Zutphen, Hollande, Zélande, Utrecht, et les Ommelanden a) de Frise firent entre elles une » union plus étroite et plus particulière," où, en conséquence de ces premiers traités, il était stipulé, » qu'à cause de la religion on ne pourrait molester ni enquêter personne, et que tous religieux et gens d'église, couvents ou collèges y jouiraient de tous leurs biens, franchise et liberté de religion et de vêtements." L'article 13 de ce dernier acte fut étendu en interprétation, le 1 Février suivant. Il porte: » que l'intention n'a pas été et n'est pas encore, de vouloir exclure de la dite union et confédération quelques villes ou provinces qui se veulent tenir seulement à la dite religion catholique-romaine, et dans lesquelles le nombre des habitants de la dite religion réformée n'est pas si grand, qu'en vertu de la dite pacification des religions, ils puissent jouir de l'exercice de la religion réformée etc." b).

Les états de Hollande, dans leur lettre à la ville d'Amsterdam, du 17 Décembre 1576, déclarent expressément » n'avoir jamais pris les armes à cause de religion; avoir remis cette affaire à l'avis des états généraux des Provinces; et être bien contents de leur laisser la libre disposition de religion" c).

Les premiers violements qui furent faits de ces stipulations, furent blâmés et condamnés par les chefs de l'Union. On peut voir à ce sujet, les actes de satisfaction faits aux villes de Haarlem, le 22 Janvier; de Schoonhoven, le 20 Février; de Goes (et à l'île de Zuid-Beveland),

0

a) C'est-à-dire, le pays circonvoisin. b) Pièces touchant les catholiques etc. p. 15 et suiv. c) Ibid. p. 21.

le 22 de Mars; de Tholen, le 17 Avril; de Heusden, le 30 Décémbre 1577; de même qu'à la ville d'Amsterdam, le 8 Février 1578; et à celle d'Utrecht, le 23 Mars 1580 a).

Dans ces premiers commencements, ce n'étaient pas tant les catholiques qui avaient à demander la liberté de religion aux protestants, que les protestants qui la demandaient aux catholiques: l'Accord et paix des religions entre ceux du clergé et ceux de la religion réformée, passé à Utrecht, le 15 Juin 1579, accorde aux protestants le libre exercice de leur religion dans quatre églises de la ville; avec interdiction de s'approprier, occuper ou usurper d'autres églises, lieux sacrés ou non sacrés, pour le dit exercice, soit en secret, soit en public" b).

II. Mais les choses ne demeurèrent pas longtemps sur ce pied. Les protestants, sous la protection secrète ou publique des chefs de l'Union, entreprirent bientôt d'interdire l'exercice public de la religion catholique, et d'enlever à ceux qui en faisaient profession tout ce qui leur restait d'églises et d'autres lieux consacrés à la religion. Dès le 14 Juin 1580, les magistrats de la ville d'Utrecht (une de celles où les catholiques avaient stipulé et obtenu, dans les traités d'union, les conditions les plus avantageuses), publièrent un placard, pour y interdire l'exercice public de la religion catholique, et l'usage des habits particuliers des moines et des ecclésiastiques, avec confiscation de la plus grande partie de leurs biens, c). Les états de Hollande firent de pareils édits, le 15 Mars et 20 Décembre de l'année suivante. Ils furent suivis de ceux de Zélande. Les magistrats de Bruxelles publièrent même un édit, le 1 Mai 1581, sous prétexte de s'opposer à quelques superstitions, pour suspendre temporairement tout exercice de la religion catholique-romaine dans les églises et les chapelles. Les catholiques · a) Pièces touchant les catholiques etc. p. 24, 26, 27, 29, 30, 31 et 19. b) Ibid. p. 17. c) Bst. Sacr. P. 2. p. 21. Les cinq chapitres d'Utrecht protestèrent, le 17 du même mois, contre ce violement de la foi publique; mais ils ne purent rien obtenir.

de la ville de Haarlem furent dépouillés, vers le même temps, de tout ce qui leur restait d'églises et d'exercice public de la religion. Ils en portèrent leurs plaintes au prince d'Orange, dans le cours du même mois de Mai 1581 a); mais ils ne purent en obtenir aucune justice. Les édits devinrent bien plus sévères encore dans la suite. Celui qui fut publié à Utrecht, le 11 Juillet 1588, défend toute assemblée, même secrète, pour l'exercice de la religion catholique; sous peine, pour les ecclésiastiques qui y auraient fait quelque fonction, d'être privés des revenus de leurs bénéfices, ou des pensions alimentaires qui leur restaient, ou du bannissement de cinq ans pour ceux qui n'auraient point de biens; et, pour la récidive, d'un bannissement perpétuel et de punition corporelle. Les simples fidèles et les femmes mêmes qui auraient assisté à de pareilles assemblées, y sont condamnées à une amende de vingtcinq écus d'or; et ceux qui auraient prêté leurs maisons pour un semblable usage, à celle de cent écus d'or b). L'édit des états de Hollande et de Westfrise, du 9 Mars 1589, y ajoute la défense d'imprimer et de distribuer aucune espèce d'ouvrage en faveur de la religion catholique, et de dire la messe ou de faire quelqu'autre exercice de la religion romaine (qu'il appelle superstition papale), soit dans les villes ou les villages, soit dans des églises ou maisons particulières, dans des navires ou barques; sous peine de deux cents florins d'amende, pour les propriétaires des lieux où se serait tenue l'assemblée; et ordre au célébrant de sortir pour toujours de ces provinces; avec menace, s'il y revenait, d'en être publiquement banni ou d'être condamné à la peine capitale c). Le 12 Mars 1591, les mêmes états défendirent, sous peine de fortes amendes, d'envoyer la jeunesse étudier aux universités de Louvain, Douay, Dol ou autres, soumises au roi d'Espagne en deça des Alpes. Le même édit porte défense de recevoir pour avocat, ou autre office et charge

a) De ortu et progressu etc. p. 156 et 162. b) Ibid. p. 171. c) Ibid. p. 172.

dans les cours de justice de la province, aucun de ceux qui auraient pris leurs grades dans des universités, où ils auront fait serment de défendre les dogmes de la religion catholique a).

III. On doit distinguer les atteintes données aux traités d'union dont nous venons de parler, des violences, des persécutions et des inhumanités commises, en différents temps, contre les catholiques dans des émeutes populaires, ou par des particuliers plus ou moins accrédités, mais sans être autorisés ni par les placards, ni par les ordres des chefs de l'Union, de qui ils étaient même souvent désavoués. Telles sont, en particulier, celles qu'on exerça contre les dix-neuf célèbres martyrs de Gorcum, exécutés à la Briele, dans la nuit du 8 au 9 Juillet 1572, par ordre du fameux Guillaume de Lumey, comte de la Mark, » dont la férocité," selon Grotius b), » faisait l'unique vertu; et qui, par ses inhumanités de toute espèce, et, en particulier, par sa cruauté contre les prêtres, déshonora la république naissante."

Nommé amiral par Guillaume I, prince d'Orange, il s'était emparé, au mois d'Avril précédent, à la tête de quelques aventuriers qu'on appelait pirates ou queux de mer, du port important de la Briele et de quelques autres places, au nom du prince d'Orange en sa qualité de stadhouder pour le roi c); mais il s'y conduisit en vrai tyran, qui tranchait du souverain, et qui prétendait être entièrement indépendant de toute autorité.

Lumey, sur la fin du mois de Juin de la même année, envoya Marin Brand, avec treize bateaux remplis de soldats, pour s'emparer de la ville de Gorcum, ou Gorinchem, sur la Meuse. Lumey nous dépeint lui-même Marin Brand comme un homme des plus vils et des plus abjects, qui, de portefaix et de prisonnier, était parvenu par son audace et sa témérité à s'attirer quelque réputation parmi les rebelles, et à se faire donner le comman-

a) De ortu et progressu etc. p. 177. b) Ann. l. 2. p. 49. 56. in-18°. c) Hist. Gén. t. 5. p. 230.

dement d'un régiment de bandits et de scélérats échappés, la plupart, au dernier supplice a). Avec cette troupe, il s'empara de la ville et ensuite de la citadelle de Gorcum, en moins de 24 heures, la nuit du 26 au 27 Juin 1572, plus par fraude et par artifice que par violence. La citadelle avait capitulé, à condition expresse, que tous ceux qui s'y trouvaient, séculiers et ecclésiastiques, auraient la vie sauve, et la liberté de se retirer où bon leur semblerait. Marin avait confirmé plusieurs fois avec serment cet article de la capitulation b). Mais, sans y avoir aucun égard, il fit prendre, dès le premier jour de son entrée dans la citadelle, deux bourgeois de Gorcum, qu'il fit passer pour des rebelles, pour cela seul, qu'ils s'étaient principalement distingués des autres citoyens, par leur zèle pour la foi et par leur fidélité pour leur souverain. Il fit, en même temps, enfermer dans des cachots dix-neuf, tant ecclésiastiques séculiers que religieux, qui s'étaient réfugiés dans la citadelle au premier moment de l'entrée de Marin dans la ville de Gorcum c). nombre furent les deux pasteurs de cette ville, Léonard Vechel et Nicolas Poppel; un chanoine de Gorcum, qu'on ne nomme pas et qui eut le malheur d'apostasier; un autre, fort riche et fort délicat, dont on nous a pareillement tu le nom, et qui succomba d); un chanoine régulier de St.-Augustin, directeur, à Gorcum, d'un couvent de religieuses de son ordre; un autre prêtre séculier et treize frères mineurs, du couvent de Gorcum, de la régulière et étroite observance de la règle de St.-François, dont dix prêtres et trois frères lais, leur gardien (Nicolas Picus) à leur tête. Tous ces captifs, durant sept jours qu'ils demeurèrent en prison, furent, sans relâche, indignement outragés et cruellement tourmentés par la soldatesque, au su néanmoins de Marin, leur commandant, qui, sans leur en donner l'ordre exprès, et en faisant semblant quelquefois de les désavouer, leur laissait une

a) Hist. des Mart. de Gorcum. p. 20 et 245. b) Ibid. p. 30. 33. c) Ibid. p. 37. 38. 59. 70. 108. d) Ibid. p. 63. 80.

entière liberté de faire tout ce qu'ils voulaient. Et que ne voulaient-ils pas? Leur avarice et leur brutalité les porta jusqu'à leur donner la question, sous prétexte de leur faire découvrir le lieu où ils prétendaient qu'ils avaient caché de l'argent. Ils suspendirent, à cet effet, la corde au col, le gardien et le vicaire des frères mineurs à la porte de la prison; et la corde ayant cassé au premier, il tomba avec tant de violence, qu'il passa pour mort. Pour éprouver s'il l'était réellement, on lui brûla le visage et le palais de la bouche avec un flambeau, en sorte qu'il était tout défiguré, et qu'il perdît, depuis te moment, tout goût et toute saveur pour toute sorte de nourriture. Ceux de ces prisonniers qui, au nombre de quinze, eurent le bonheur de persévérer, mais surtout Nicolas Picus, montrèrent, dans cette occasion, une douceur, une fermeté et un courage extraordinaires a). Si quelques-uns ressentirent, à l'aspect des tourments et de la mort, ces premiers mouvements de crainte et de frayeur, dont Dieu n'a pas voulu qu'il fût toujours en la puissance de la raison et de la foi de se garantir entièrement, ils n'en demeurèrent pas moins fermes et moins constants à tout souffrir, plutôt que de manquer à leur devoir; rejetant avec indignation tous les déguisements et toutes les dissimulations, en fait de religion, que leurs parents ou leurs amis ne manquaient pas de leur proposer pour obtenir leur liberté. Nicolas Picus donna, sur ce sujet, le plus grand exemple d'une charité héroïque, en refusant, à diverses reprises et jusqu'au dernier moment, de faire usage de plusieurs moyens, d'ailleurs très-légitimes en eux-mêmes, pour sauver sa vie et être délivré de prison, à moins que la même faveur ne fût accordée à tous ses frères, auxquels il avait plusieurs fois promis de ne jamais les abandonner. Il était spécialement touché de la faiblesse et de l'infirmité de quelques-uns d'entre eux, qu'il croyait avoir besoin de son exemple et de ses exhortations pour soutenir ce sacré combat jusqu'à la fin b).

a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 49, 74. b) 1bid. p. 233, 155.

• Je suis chef et pasteur;" disait-il en semblable occasion, »j'ai mes frères, comme mes ouailles, en ma garde et ma protection. Le devoir et la nature de mon office et de ma fonction ne permettent pas que je les abandonne dans une si grande et si extrême nécessité. C'est pourquoi j'ai pris cette ferme résolution, moyennant la grâce de Dieu, de vivre et de mourir avec eux. Car, si je suis seul délivré de prison par l'aide et l'assistance de mes parents ou de mes amis, que leur arrivera-t-il, n'ayant point ici la même ressource?" Comme un de ses parents, un autre jour, le pressait de profiter d'une occasion favorable pour sortir de prison, en lui faisant entendre que, par ce moyen, il engagerait les bons catholiques de sa ville à solliciter la délivrance des autres prisonniers, il répondit: Certes, je ne refuse pas de sortir de prison, afin de solliciter de tout mon pouvoir la délivrance de mes frères. Mais, en attendant le succès, je me croirai obligé de les visiter tous les jours, pour les assister et les consoler par mes remontrances et mes exhortations, jusqu'à ce qu'étant délivrés, ils sortent avec moi, ou que, s'ils ne peuvent l'être, je meure avec eux" a). Ce moyen étant impraticable, le P. Picus continua, jusqu'à la fin, d'être tout à la fois le martyr de la foi et de la charité fraternelle.

Ces généreux confesseurs donnèrent, le premier jour de leur détention, un témoignage particulier de leur fidélité aux lois de Dieu et de l'Église, qui mérite d'être rapporté. Ce jour était un vendredi. Ils n'avaient rien pris de la journée; et la fatigue, les tourments, la crainte et la sollicitude augmentaient le besoin naturel de manger. Mais, comme on ne leur apporta, sur le soir, que de la viande, ils refusèrent tous dy toucher, quoique très-pressés de la faim. Ils n'ignoraient pas, dit Estius, leur historien, que les lois de l'Église cessent d'obliger dans un cas de nécessité, tel que celui où ils se trouvaient. Mais, ces viandes ne leur étant présentées que par des déser-

a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 156.

teurs de la foi, et en mépris de la foi de l'Eglise, ils craignaient, s'ils en mangeaient, de se rendre complices de leur infidélité et de scandaliser leurs frères a). Cette conduite fit une telle impression sur un chirurgien, allié du P. Picus, qui avait eu la permission d'entrer dans la prison, pour soigner les plaies du P. gardien et du P. vicaire, que, de vacillant qu'il était dans la foi, il en devint un ferme et généreux défenseur, et mérita de souffirir pour elle.

On avait eu la cruauté, durant les huit jours de leur prison, de les menacer plusieurs fois de la mort et de la potence, quoiqu'il n'y eût encore néanmoins rien de décidé à cet égard. Ces menaces leur furent réitérées, le 3 Juillet, par Aumale, chanoine apostat de Liége, que le comte de la Mark avait envoyé à Gorcum, pour les emmener à la Briele. Après les avoir accablés d'insultes et d'outrages, il leur déclara, qu'il était envoyé pour les faire pendre tous. 'A quoi ces innocentes victimes se contentèrent de répliquer: faites, sans différer, ce qui vous est ordonné: nous sommes tous prêts à souffrir la mort pour notre foi, sans qu'aucun de nous soit tenté d'y contredire b). Aumale, obligé de quitter Gorcum pour une expédition particulière qui lui réussit fort mal, y revint deux jours après; les fit tous embarquer pour la Briele, et leur déclara de nouveau, qu'ils y seraient tous pendus c). Il paraît, en effet, que le comte de la Mark en avait pris la résolution; n'osant les faire exécuter publiquement à Gorcum, par la crainte de quelque émotion populaire. Cette journée fut très-cruelle pour eux. On les avait dépouillés de leurs habits jusqu'à la chemise, et ils passèrent la nuit du 6 au 7 Juillet dans la barque, tourmentés par l'infection, la faim, la soif, le froid même, et par les outrages qu'on ne cessait de leur faire dans tous les lieux où ils passaient, et spécialement à Dordt. Étant arrivés à la Briele, ils y furent enfermés dans une prison qui était un vrai cloaque, où dégouttaient les or-

a) Hist. des M. de G. p. 72. b) Ibid. p. 125 et suiv. c) Ibid. p. 165.

dures d'une prison supérieure, qui se joignaient à leurs propres excréments a). Ils y furent fustigés cruellement, et traités plus sévèrement que les esclaves ne le sont par les barbares. Ils furent traînés au supplice, la nuit du 8 au 9 Juillet, sans aucun jugement juridique, et sans autre interrogatoire que sur des points de religion b): on insista particulièrement sur l'autorité du pape, avec promesse que, s'ils voulaient y renoncer, on leur accorderait la liberté c). Le seul comte de la Mark prononça la sentence de mort, à onze heures de la nuit, dans l'ivresse, et dans un état de forcené et de demi-enragé d). Il paraît que, ce qui acheva de le déterminer à les condamner à mort, fut le moyen même qu'on employa pour leur sauver la vie. Les catholiques de Gorcum avaient engagé le magistrat de cette ville d'écrire au prince d'Orange, pour lui demander de confirmer et de faire exécuter l'article de la capitulation de la citadelle, qui promettait la vie et la liberté à tous les ecclésiastiques qui s'y trouvaient renfermés. La réponse du prince fut des plus favorables. Elle était adressée à tous gouverneurs de villes et autres lieux, et portait ordre exprès d'accorder toute sauve-garde à tous ecclésiastiques ou religieux, comme au reste du peuple e). Cette lettre ne put arriver à Gorcum que le 7 Juillet. Marin, en qualité de gouverneur, s'empara de l'original, et n'en envoya qu'une copie au comte de la Mark à la Briele, par un député qui y arriva le lendemain. Le comte devint furieux en lisant cette lettre, spécialement choqué de n'en recevoir qu'une copie; et c'est principalement pour la contredire, et pour faire voir, disait-il, que le prince d'Orange n'était pas son supérieur, et qu'il était le maître de gouverner selon son bon plaisir, qu'il se détermina à condamner les prisonniers à la mort f). Ils étaient partis de Gorcum au nombre de 19, et il y en eut dix-neuf de martyrisés, quoique quatre d'entre les premiers g) eussent eu le mal-

a) Hist. des M. de G. p. 211, 212, 294, 295, 203. b) Ibid. p. 212. c) Ibid. p. 234. d) Ibid. p. 274. e) Ibid. p. 227, 228. f) Ibid. p. 245, 246. g) Ces quatre sont: un chanoine de Gorcum, un autre prêtre, un

heur de succomber à la crainte des tourments et de la mort. Mais la divine providence les avait remplacés par quatre autres, du nombre de ceux qu'ils avaient trouvés dans les prisons de la Briele. Entre ces derniers il y avait deux prêtres séculiers, pasteurs de deux villages près de Dordrecht, Heinoord et Maasdam; un dominicain, et deux religieux prémontrés, dont l'un pasteur, l'autre vicaire du village de Monster, près de l'embouchure de la Meuse. Le premier et les trois derniers eurent le bonheur de souffrir le martyre, et de remplacer les quatre tombés a). Mais le second (le pasteur de Maasdam), quoique d'ailleurs instruit et de bonne réputation pour les mœurs, renonça la foi par la crainte de la mort, et néanmoins fut pendu huit jours après les dix-neuf martyrs, par le commandement du capitaine Aumale, ce chanoine apostat de Liége, dont nous avons déjà parlé b). 'A l'égard du collègue du pasteur de Maasdam, André Waltéri, pasteur de Heinoord; quoique, durant l'exercice de sa charge, il eût scandalisé le public par une vie peu chaste; toutefois, par une grâce singulière de Dieu (auquel, dit l'historien c), il est facile d'enrichir subitement de sa grâce celui qui est dénué de toute vertu), il eut le bonheur d'être soudainement converti, et de parvenir à la glorieuse couronne du martyre: ce qui donne lieu au même historien d), d'admirer la sublimité et la profondeur des conseils divins dans le choix de ses élus. » De deux pasteurs," dit-il, »du même district, emmenés ensemble prisonniers pour la foi, l'un est élu, et l'autre délaissé: celui qui est élu, afin que la gratuité de l'élection parût avec plus d'éclat, est celui qui avait mené une vie scandaleuse; et celui qui semblait, par sa meilleure vie, être plus recommandable et mériter davantage la grâce de la frère mineur, et un frère lai qui n'était que novice, et âgé seulement de 18 ans. Le prêtre fut pendu, deux mois et demi après, convaincu d'un vol (p. 257). Le novice et le chanoine revinrent dans la suite au giron de l'Eglise (p. 374, 378 et suiv.).

a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 273 et suiv. 371 et suiv. b) Ibid. p. 376. c) Ibid. p. 370. d) Ibid. p. 377.

persévérance, fut abandonné à lui-même par un juste jugement de Dieu." Les dix-neuf martyrs furent tous pendus à deux poutres posées en travers, dans une grande grange qui avait fait partie du monastère de Rugge, pos. sédé par les chanoines réguliers de Saint-Augustin, ruïné depuis peu par les gueux, et situé près de la porte de Mais les bourreaux firent leur fonction avec la Briele. tant de négligence, qu'ils laissèrent l'exécution imparfaite à l'égard de plusieurs patients; en sorte que quelques-uns furent même trouvés vivants le lendemain, plusieurs heures après leur pendaison a). Les soldats, pour exercer, sur les corps morts ou mourants, la même barbarie qu'ils avaient exercée sur les vivants, dépouillèrent les martyrs tout à fait à nu, pour s'approprier ce qui leur restait de vêtements, et les mutilèrent aussi cruellement que honteusement, en leur coupant différents membres, comme les oreilles, le nez etc., qu'ils attachèrent à leurs chapeaux, ou qu'ils mirent dans des bourses, les montrant ensuite, en triomphe, dans les rues et les places publiques, et en faisant des usages si indignes, que la pudeur ne permet pas de les exprimer. Ils ouvrirent ensuite le ventre de presque tous les martyrs, et, fouillant dans leurs entrailles, ils en tirèrent la graisse qu'ils mirent en vente pour en faire leur profit b). Ils exercèrent spécialement cette barbarie sur le corps du père Jérôme de Werde, vicaire des frères mineurs, qui était gros et gras. Ils l'étendirent sur une échelle, comme on fait les pourceaux; lui ouvrirent le ventre et la poitrine; élargirent les côtes, pour séparer plus aisément toute la graisse de ses entrailles; et le laissèrent, ainsi déchiqueté et mis en pièces, pendant tout le reste de la journée du 9 Juillet c). Il en fut de même du corps des autres martyrs qu'on laissa tout nus au gibet, exposés à la moquerie et aux opprobres de tous les survenants. Ceux-ci furent en si grand nombre, que les gardes des portes de la ville firent ce jour-là un profit considérable, par l'argent qu'ils

a) Hist. des M. de G. p. 249, 263. b) Ibid. p. 265, 268. c) Ibid. p. 271.

exigèrent des curieux accourus à cet horrible specfacle. Un habitant de Gorcum, homme d'honneur et zélé catholique, instruit de ces indignités, supplia ceux qui commandaient dans la ville, de lui permettre d'enterrer les corps des saints martyrs; ce qu'il obtint moyennant une somme d'argent. Quelques autres catholiques de Gorcum s'étant joints à lui, ils enterrèrent les saints martyrs, la nuit suivante, dans la même grange où ils avaient été martyrisés a).

Tout ce que pous venons de dire est tiré de l'histoire des martyrs de Gorcum etc., composée et imprimée en latin à Douay, en 1603, et publiée en français, trois ans après. Elle a pour auteur le célèbre Guillaume Estius, docteur et professeur en théologie et chancelier de l'université de Douay. Il y déclare lui-même, en plusieurs endroits b), qu'il l'a composée pour l'opposer à plusieurs histoires inexactes des mêmes martyrs, qui avaient déjà paru depuis plusieurs années; et, après avoir eu les plus grands soins et pris les plus exactes informations, pendant près de trente ans, pour découvrir la vérité et ne rien dire que de très-certain, sur le témoignage de témoins oculaires les plus dignes de foi. Entre ces témoins, il compte principalement un de ses frères, Roger Estius c), homme d'un grand zèle et d'une excellente piété; lequel, ayant été enfermé quelque temps en prison avec les saints confesseurs dans la citadelle de Gorcum, employa les deux années qui suivirent leur martyre, à rédiger par écrit tout ce qu'il en avait vu et entendu par lui-même, et tout ce qu'il en avait pu recueillir des compagnons de leur captivité et de leurs souffrances, ou de ceux qui en avaient été témoins. » Il rejetait," dit il, » tout ce qui n'était appuyé sur des preuves certaines; persuadé, que c'est une grande folie de croire, que le Dieu ou les martyre de la vérité aient besoin de fausses ou douteuses louanges; et, qu'on commet une grande faute en donnant, surtout en pa-

a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 272, b) Ibid. p. 97, 402 et suiv. c) Ibid. p. 491 et suiv.

reil cas, le faux pour le vrai, ou le douteux pour le certain a)."

Estius nous a donné pareillement, et avec la même exactitude, un abrégé de la vie de ces illustres martyrs b), par laquelle on voit que la plupart avaient mérité cette gloire par leur bonne vie. Celui sur lequel il s'étend le plus, est le Père Nicolas Picus, gardien des frères mineurs, son oncle maternel. Il le représente comme ayant, dès ses plus tendres années, renoncé aux pompes et aux vanités du siècle, et comme ayant vécu dans la plus exacte observance de sa règle, depuis son entrée dans l'ordre de St.-François, quoique d'un tempérament très-délicat. Cet amour ardent qu'il témoigna, jusqu'à la fin, pour le salut de ses frères, était l'effet et la récompense de sa tendre et solide piété, de son amour pour la pauvreté évangélique, de son zèle pour la foi et de toutes les autres vertus chrétiennes et religieuses, dont il avait donné des preuves durant toute sa vie et, spécialement. depuis qu'il avait exercé les supériorités dans son ordre.

L'histoire de Léonard Vechel et de Nicolas Poppel, pasteurs de l'unique église paroissiale qu'il y eut pour lors à Gorcum, occupe onze chapitres c) dans celle des martyrs qu'Estius nous a donnée. Le premier y avait rempli, avec zèle et édification, les fonctions de pasteur pendant seize ans. Il était très-bon théologien, excellent controversiste, éloquent et pathétique prédicateur. Doux, humble et modeste par caractère et par religion, il se faisait aimer de tout le monde et même des novateurs. par la douceur et la charité qu'il leur témoignait. avait même sollicité et obtenu pour plusieurs qu'ils fussent délivrés du dernier supplice, dont ils étaient menacés pour cause d'hérésie. Le second avait rempli les fonctions du saint ministère dans la même paroisse durant quatorze ans; sept en qualité de vicaire, et sept autres en qualité de pasteur. Il s'était toujours distingué par , ;

a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 97, 404. b) ibid. livre 3. ch. 1—11. c) ibid. livre 3. ch. 22—33.

son zèle, et par la force de ses prédications contre les novateurs qui, en conséquence, avaient conçu une haine particulière contre lui, qui se manifesta en plusieurs occasions. Il n'était pas moins ardent pour l'exercice des fonctions pastorales, remplissant avec joie les plus pénibles et les plus dures, souvent à la décharge de son confrère.

Ces deux pasteurs avaient vécu dans une parfaite intelligence dans l'exercice du saint ministère, qu'ils remplissaient alternativement par semaine, avec égalité de droits, d'honneurs et de salaire. Les novateurs voulant enlever à Léonard Vechel la gloire de souffrir pour la foi, lui imputèrent d'avoir violé le serment qu'il avait fait de ne point sortir de la ville sans passeport. Le fait est, qu'après avoir été enfermé dans les prisons de la citadelle de Gorcum, avec les autres confesseurs de la foi, les quatre premiers jours, on avait obtenu pour lui, le 30 Juin, par une faveur particulière, la liberté de revenir dans sa maison, et même de prêcher publiquement dans son église, le 2 Juillet, fête de la visitation de la sainte Vierge. Il obtint, ce même jour, du gouverneur Marin le passeport nécessaire pour aller rendre visite à sa mère, grièvement malade à Bois-le-Duc. Les novateurs, qui avaient été spécialement irrités de son sermon, coururent après lui, lui arrachèrent son passeport, le reconduisirent à Gorcum, et le firent renfermer de nouveau dans la prison, comme violateur de son serment, et comme ayant quitté la ville pour la trahir et la livrer aux Espagnols. On usa de semblables calomnies à l'égard de plusieurs autres confesseurs, qu'on accusa d'infidélité et de trahison, sur le seul prétexte de leur attachement inviolable à la foi catholique et à leur légitime souverain a).

Un autre prétexte qui fut employé plus d'une fois pour autoriser, comme de justes représailles, les violences exercées contre les saints confesseurs, c'est la fausse supposition, qu'ils avaient sollicité et procuré la mort de ceux a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 427.

pauvres et son humeur gracieuse pour tout le monde, qu'il s'attira l'amitié, l'estime et le respect de tous ses concitoyens. Le prince d'Orange s'étant rendu maître de la ville de Delft, témoigna à Musius une estime et une considération particulière, ayant depuis longtemps connu son mérite, et l'ayant même désigné dans une occasion comme digne d'être évêque a). Mais les insultes qu'il reçut des novateurs qui accompagnaient le prince, lui ayant fait connaître que sa vie n'était pas en sûreté, il prit le parti, sur les vives instances de ses amis et comme malgré lui, de se réfugier à la Haye. Il fut arrêté en chemin par une troupe de brigands; et le prince d'Orange en ayant été averti, expédia ses ordres pour qu'il fût ramené et mis en sûreté à Delft. Mais comme on l'y reconduisait, le comte de la Mark vint le surprendre, et, rejetant avec mépris les ordres et le saufconduit du prince d'Orange, il le fit incontinent garrotter et conduire à Leyden, comme traître à la patrie; calomnie ordinaire imposée aux catholiques b). Il y fut condamné à une rude question, après avoir été dépouillé de ses habits et mis à demi-nu, sous prétexte de lui faire découvrir les ornements et les trésors du couvent de Ste-Agathe, qui avait la réputation d'être fort riche. Ils l'attachèrent ensuite par les deux pouces de ses pieds, la tête en bas, au plus haut échelon d'une échelle; et le corps, par sa pesanteur, s'étant séparé des gros doigts de ses pieds, il tomba si rudement par terre, que sa tête en fut toute meurtrie. On brûla ensuite son corps avec des flambeaux ardents, on lui coupa le reste des doigts de ses pieds et de ses mains, et, sur les neuf heures du soir du même jour, ils traînèrent son corps presque nu, ainsi mutilé, dégouttant de sang et à demi-mort, par les rues de la ville couverte de neige, jusqu'au grand marché, où il fut attaché si négligemment à la potence avec une grosse corde, qu'il respira longtemps et ne mourut que plusieurs heures après. Son corps ne fut pas épar-

a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 425. b) Ibid. p. 428.

gné après sa mort; car, après l'avoir descendu de la potence, à midi du jour suivant, on l'abandonna à une espèce de bouffon qui, par un divertissement sacrilège, le mutila de nouveau honteusement, en lui coupant le nez, les oreilles etc. a). On lui ouvrit ensuite le ventre pour en tirer la graisse, dont un charlatan fit son profit. Néanmoins, à la requête d'une très-noble et très-pieuse vierge, son corps fut inhumé, la nuit suivante, à l'entrée du portail de l'église de St.-Pierre. On dit que le prince d'Orange, ayant entendu le récit de ces cruels traitements, en répandit des larmes, et que plusieurs même des ennemis du saint, en témoignèrent de la douleur par un reste d'humanité.

IV. Nous avons cru devoir raconter avec quelque étendue l'histoire de ces divers martyrs, qui nous a paru intéressante et propre à caractériser les moeurs du temps. Mais nous n'entrerons pas dans le détail des autres violences qui ont été exercées, en divers temps, contre les catholiques et surtout contre les prêtres. Nous nous contenterons de parler des divers placards qui furent publiés dans la suite contre les catholiques. On cite ceux des années 1594 et 1596, comme à peu près conformes à ceux des années 1588, 1589 et 1591, dont nous avons fait mention ci-dessus (art. II). On trouve dans la plupart de ceux des années suivantes, une distinction trèsremarquable entre les prêtres séculiers naturels du pays, et les prêtres ou moines étrangers, et surtout les jésuites. On peut même dire que les excès de ces derniers, leur esprit séditieux, leur doctrine meurtrière, leur avidité pour amasser des richesses, et pour surprendre surtout la simplicité des vierges et des veuves, dont ils extorquaient de riches legs en leur faveur, ont été l'occasion de la plupart de ces édits. Celui du 4 Mai 1655 a principalement pour objet, d'empêcher les moines et les religieux de recevoir de pareils legs pour en transporter le profit. hors de la patrie, à leurs communautés respec-

a) Hist. des Mart. de Gorc. p. 435.

Les états généraux paraissaient s'être convaincus de plus en plus de la solidité et de la justesse de la réflexion de Grotius, en continuant depuis à proscrire les jésuites des pays de leur domination, et en concevant en même temps des dispositions plus pacifiques pour le clergé séculier du pays et les catholiques qui leur sont soumis. par les deux déclarations des états généraux, adressées aux provinces et villes des Pays-Bas sujettes au roi d'Espagne, datées du 22 Mai et du 11 Septembre 1632, que, dès ce temps-là, l'expérience les avait convaincus, qu'il était de leur intérêt de conserver le libre exercice de la religion catholique dans les lieux qu'ils soumettaient de nouveau à leur domination. Aussi en firent-ils expressément la promesse, dans les deux déclarations qu'ils adressèrent à toutes les provinces et villes qui voudraient s'unir à eux, pour tous leurs membres tant ecclésiastiques que séculiers a).

Cette déclaration s'accordait avec les circonstances. Par les différents échecs que les armées espagnoles avaient éprouvés, depuis le renouvellement de la guerre en 1622, le roi d'Espagne devait avoir perdu pour jamais, toute espérance de rentrer dans la possession des Provinces-Unies; et, sans la mauvaise politique des Hollandais qui, trop souvent, détruisaient le culte public de la religion catholique dans les lieux qu'ils rangeaient sous leur obéissance, il y a lieu de penser, qu'ils auraient soumis à leur domination toutes les Dix-sept Provinces; c'est au moins la réflexion de quelques historiens b).

V. La paix de Munster, conclue en 1648, par laquelle le roi d'Espagne cédait les Provinces-Unies en toute souve-raineté aux états généraux, semblait devoir procurer aux catholiques de leur domination une plus grande tranquillité. Ce n'était, en effet, que durant la guerre que les magistrats avaient publié les édits les plus rigoureux, s'imaginant sans doute, que la sûreté publique exigeait,

a) Pièces touchant les catholiques etc. p. 33 et 35. b) Hist. de Holl., par M. Baillet, tome 2. livre 6. ch. 15. n°. 5. — livre 7. ch. 1. n°. 1.

en pareille circonstance, cette sévérité. Les catholiques avaient éprouvé plus d'indulgence durant la trève de douze années, conclue en 1609; mais les anciens édits furent renouvelés à la fin de cette trève, et on les exécuta avec peut-être plus de sévérité qu'on ne l'avait encore fait. Les relations de Jacques de la Torre, archevêque d'Utrecht sous le titre d'archevêque d'Éphèse, contiennent le récit de plusieurs violences exercées contre des prêtres catholiques, depuis 1621 jusqu'en 1636, qui allèrent jusqu'à la mort; il est vrai qu'elles étaient plutôt l'effet de la fureur de la populace, que des procédures légales des magistrats. Ces violences ne furent guères moins grandes après la paix de Munster, surtout à Leyden et dans quelques autres villes. Le P. Pierre de la Mère de Dieu, carme déchaussé, pasteur des catholiques Wallons à Leyden, dans une relation curieuse et intéressante qu'il envoya à ses supérieurs à Rome, en 1658, en rapporte plusieurs exemples a). On y voit que, durant les années 1655 à 1658, on avait fait, surtout à Leyden, des recherches et exercé des violences plus sévères contre les assemblées secrètes des catholiques pour le service divin, qu'on ne l'avait fait dans aucun temps. Il les attribue à l'avarice des dénonciateurs ou des faux frères, et quelquesois à celle des officiers de justice, qui cherchaient à s'enrichir par les amendes et les confiscations des biens qu'ils prononcaient, avec la peine de bannissement, contre les propriétaires des maisons où se tenaient ces assemblées; ou par les rançons excessives qu'ils exigeaient des prêtres, dont ils venaient à bout de se saisir. Le comte d'Avaux et son collègue, ambassadeurs extraordinaires de France auprès des états généraux, ne leur dissimulèrent pas, dans la harangue qu'ils leur firent en faveur des catholiques, le 3 Mars 1644, que ces rigueurs s'exerçaient par l'avarice de leurs officiers, plutôt pour leur profit parti-

a) Clara relatio etc. chap. 17. 19. 20 et 21. MS. — Voyez sur ce sujet les discours de M. d'Avaux, du 3 Mars 1644. Pièces touchant les catholiques etc. p. 69.

culier que pour aucun bien qui en arrivat à l'État a). La ville d'Amsterdam était dès ce temps-là, et a continué d'être depuis, celle où on laissait le plus de liberté. aux catholiques. Les provinces de Frise, de Zélande et de Groningue ont été, au contraire, celles où l'on a toujours été le plus sévère. La guerre avec l'évêque de Munster fut sans doute l'occasion du placard des états de Frise, du 26 Juillet 1667, qui prononça une grosse amende, pour la première fois, contre tout jésuite, prêtre ou moine, étranger ou national, qui serait surpris dans la province; peine du fouet et de la déportation, pour la seconde; et celle d'un supplice corporel plus rigoureux, pour la troisième. Ceux qui leur auraient accordé l'hospitalité, furent condamnés à des peines à peu près aussi sévères b). Les états de Groningue, à l'imitation de ceux de Frise, firent un pareil statut, le 30 Décembre de la même année c). Ceux de Zélande, s'apercevant que les anciens placards n'étaient pas exactement exécutés, en firent un nouveau, le 24 Janvier 1673, pour obliger les magistrats chargés de cette exécution, d'y veiller avec plus de fidélité d).

La retraite des Français des provinces d'Utrecht, de Gueldre et d'Overvssel, sur la fin de la même année 1673, procura un adoucissement presque général aux catholiques de ces provinces. On n'eut plus, sur leur compte, les défiances qu'on en avait eu es pendant la guerre'; et la fidélité qu'ils avaient conservée pour la républiqué durant les troubles, était un garant de celle qu'on avait lieu d'en espérer durant la paix. Il y eut néanmoins un placard très-sévère, publié en 1681, dans la province de Frise, où l'on renouvela tous les anciens édits. La révocation de celui de Nantes, qui arriva peu de temps après, irrita les magistrats de la plupart des villes, et les porta à tenir la main avec plus d'exactitude à l'exécution des anciens édits contre les catholiques. La géné-

e) Pièces touchant les éatholiques etc. p. 69. b) De ortu et progressu etc. p. 216. c) Ibid. p. 222. d) Ibid. p. 229.

rosité avec laquelle ces derniers concoururent aux quêtes publiques que les magistrats firent faire pour les protestants français réfugiés, leur attira néanmoins un prompt adoucissement.

VI. Ces dispositions de bienveillance ont toujours été depuis en augmentant. Les anciens placards contre les catholiques n'ont presque plus (en 1784) d'exécution depuis plus de 70 ans. Les états généraux ont même expressément déclaré, dans leur résolution du 19 Juillet 1730, » que leur rigueur avait été mitigée par l'usage, à cause du changement des circonstances" a). En plusieurs occasions, les magistratures de différentes villes et la cour même de Hóllande, ont déclaré valables les dispositions testamentaires en faveur 1° des maisons des pauvres ou orphelins catholiques; 2° du collége d'Amersfoort, établi pour l'éducation des ecclésiastiques du clergé épiscopal; 3º en faveur même de leurs paroisses b). Depuis le commencement de ce (18°) siècle, les états n'ont publié de nouveaux placards, que contre ceux qui causaient des troubles dans l'État par le schisme et les divisions qu'ils fomentaient parmi les catholiques, comme nous le verrons en son temps. C'est par ce motif qu'ils ont toujours refusé leur agrément pour l'envoi de nouveaux vicaires apostoliques, malgré les fortes sollicitations qu'on a employées pour les y engager. Persuadés, qu'il était infiment plus avantageux à l'État, que les catholiques y fussent gouvernés par l'ancien clergé que par des étrangers envoyés de la cour de Rome, avec une entière dépendance de ses volontés arbitraires, ils ont favorisé l'élection d'un archevêque faite par cet ancien clergé, en 1723, ainsi que celle des quatre successeurs qu'il a eu jusqu'à présent (1784). C'est même avec leur agrément, ou du moins de leur consentement tacite, que l'avant-der-

a) Recueil des placards T. VI. p. 364. b) Ibid. T. VII. p. 585 et 609. Voy. la résolution des états d'Utrecht, du 8 Mai 1771, adoptée par la cour de Holl., le 17 du même mois, au sujet du testament de Jean Antoine Fichet, en faveur du collége ou séminaire d'Amersfoort.

nier (P. J. Meindaerts), s'est donné deux suffragants. Il est vrai que les états tolèrent, que la plus grande partie des catholiques demeure soustraite à l'autorité de ces évêques, et qu'elle soit gouvernée par les Nonces qui résident à Bruxelles ou à Cologne, quoique cette forme de gouvernement ait, pour le moins, autant d'inconvénients que celle d'un vicaire apostolique résidant dans le pays: mais on ne doit attribuer cette indulgence et cette tolérance qu'à la nécessité de ménager l'opiniatreté des préventions, pour ne pas dire l'espèce de fureur, inspirée par les jésuites à ces derniers catholiques contre les pasteurs du clergé, et contre ceux qui leur sont demeurés unis. Les états se sont contentés de bannir de nouveau les jésuites, qui ont toujours été regardés comme les premiers et les principaux auteurs de ces préventions, ainsi que du schisme horrible qui en a été la suite. Les états de Hollande et de Westfrise les en avaient menacés des le 18 Février 1708, s'ils ne faisaient promptement cesser l'interdit arbitraire de M. Codde, archevêque d'Utrecht sous le titre d'archevêque de Sébaste, première origine de ces troubles et de ces divisions; mais ces menaces n'ayant produit aucun effet, l'édit de leur bannissement fut publié le 19 Juillet de la même année. Ce placard de même que tous ceux qui avaient été publiés dans le siècle précédent contre les jésuites, où ils étaient qualifiés de secte pernicieuse et meurtrière, ont été renouvelés par les états généraux, le 7 Mai 1720, et ce renouvellement a été adopté en particulier par les provinces de Hollande et de Westfrise, le 25 du même mois. Les jésuites n'ont pas laissé néanmoins, de demeurer secrètement dans plusieurs lieux des provinces dont ils ont été bannis. C'est l'état actuel où ils sont dans celles de Hollande et de Westfrise. Quant aux cinq autres, n'ayant pas expressément adhéré au placard des états généraux, du 7 Mai 1720, les jésuites ont continué d'y demeurer et d'y faire leurs fonctions avec autant de liberté et de publicité que les autres pasteurs catholiques, jusqu'à ces derniers

temps. Mais, vers 1764. les magistrats de la province d'Utrecht prirent une résolution secrète, selon laquelle les jésuites vivants ne pourraient être remplacés, à leur mort, par aucun de leurs confrères. Cette résolution fut d'abord exécutée à Amersfoort et ensuite à Wijk, villes de cette province; et après le décès successif des deux jésuites qui y exerçaient les fonctions pastorales, ils n'ont eu pour successeurs que des prêtres séculiers. Les deux jésuites qui exerçaient à Utrecht les mêmes fonctions, étant morts peu de temps après, les catholiques soumis à leur conduite, animés par deux autres jésuites qui avaient servi de chapelains à leurs confrères défunts, aimèrent mieux laisser fermer leur église par ordre du magistrat, que d'y voir un autre qu'un jésuite pour la desservir; et ce n'est que quelques années après, qu'ils ont consenti que l'une de ces églises fût desservie par un prêtre séculier; l'autre demeura toujours fermée.

Les états de Frise, depuis la bulle d'extinction de la société, de l'an 1773, ont aussi chassé tous les jésuites qui exerçaient les fonctions pastorales dans cette province, Leur placard est du 16 Mars 1776 a).

a) Voyez les nouv. ecclés. du 18 Juin suivant.

## CHAPITRE III.

Description particulière de l'état du clergé et des catholiques des Provinces-Unies, depuis la révolution jusqu'à l'an 1784.

Attiele I. Premiers effets de la révolution. Désertion des religieux. Fidélité du clergé séculier. — II. Conservation de l'ordre hiérarchique.

I. Les premiers édits et les premières violences exercées contre les catholiques de ces provinces, y causèrent les plus grands ravages. Lorsque Sasbold Vosmeer y arriva, au commencement de Février 1583, il y trouva tout, dit-il, dans la confusion et le désordre. Il n'en excepte que l'église de Haarlem.

Cependant le vicaire général, nommé par le chapitre, le siége vacant, avait déjà commencé à rétablir le bon ordre que les premiers mouvements de la révolution avaient renversé; et par la grâce de Dieu, ajoute Sasbold, » l'ordre, la subordination, l'union des esprits, » principalement entre les coopérateurs dans le saint mi-» nistère, s'accrurent en peu de temps à un tel point, » que je ne me souviens pas d'avoir rien vu de pareil ail-» leurs." Il se loue principalement des églises de Frise, de Gueldre et de Zélande, et il dit de toutes en général, qu'elles étaient dignes d'être comparées, en quelque sorte, aux églises des premiers siècles a). Il ne se plaint que de quelques religieux ignorants, sans moeurs, présomptueux, qui prétendaient se soustraire à l'autorité des ordinaires, n'avoir tout au plus des ordres à recevoir que de leurs supérieurs particuliers; et qui, à l'ombre de

a) Lettre au P. Oliverius, du 30 Février 1597.

cette indépendance, commettaient les plus détestables excès. Ils se mariaient devant les magistrats protestants; ils abusaient du corps et du sang de Jésus-Christ pour des exorcismes, des sortiléges etc. Ils commettaient des abominations si horribles, que Sasbold se croit obligé de les passer sous silence a). Le grand nombre des religieux avait apostasié ou pris la fuite. De plus de cinquante maisons de mendiants qu'il y avait, avant la révolution, dans les six diocèses; de plus de cent seize abbayes ou maisons de moines et de chanoines réguliers, on ne compte que deux religieux franciscains fidèles à la foi, qui aient eu le courage de demeurer dans le pays, pour y travailler à secourir leurs frères en exercant les fonctions du saint ministère b). S'il en était resté quelques autres dans le pays, qui n'eussent pas apostasié, ils y vivaient dans l'oisiveté, de peur de perdre la pension alimentaire qui leur avait été laissée lors de la destruction de leurs monastères c). Il n'y eut que le clergé séculier qui se distingua par sa fidélité et par son courage à toute épreuve. Sasbold en comptait six cents, dès les commencements, dispersés dans les différentes provinces. Il y en avait, en 1592, plus de cent à Haarlem, plus de deux cents à Utrecht, et jusqu'à vingt, trente, plus ou moins, dans les principales villes. Il n'en restait presque point dans les villages, par la difficulté de s'y tenir caché. Mais les prêtres qui demeurajent dans les villes, étaient convenus entre eux, de se distribuer les différents quartiers de la province pour en prendre soin, soit en y faisant des courses apostoliques et des visites, soit en faisant venir à la ville les habitants de la campagne, pour leur procurer les secours spirituels qu'il était possible de leur accorder d).

A) Écrit de Sasbold, coté B., remis au P. Sedulius en 1598, pour l'Archidue Albert. Tract. Hist. 5. cap. 3. b) Lettre de Sasbold à Florentinus, du 31 Mai 1609. — Relation de la Torre, p. 27. — Bat. Sacra, 2º P. p. 47. c) Relation de la Torre, p. 30. d) Lettre de Sasbold au commissaire du saint office, du 26 Janvier 1605. — Lettre de Vigilius à Sasbold, du 13 Février 1613.

II. La situation de l'église catholique de Hollande, dans ces circonstances, pouvait être comparée à celle des églises des trois premiers siècles, durant les persécutions des païens. Privées de temples, de biens, de revenus, et de tout cet éclat extérieur dont elles jouissent dans les lieux où les souverains leur accordent toute leur protection, elles ne possédaient que les biens spirituels, les seuls que Jésus-Christ a laissés à son Église, et les seuls qui lui soient essentiels pour le grand ouvrage de la formation des justes et de la sanctification persévérante des élus.

L'ordre hiérarchique, d'institution divine selon la décision du concile de Trente, est un de ces biens spirituels que l'église de Hollande a eu le bonheur de conserver, sans interruption, jusqu'à présent, et qu'il n'a pas été donné à l'homme ennemi de lui enlever. Le gouvernement épiscopal fait la première et la principale portion de la hiérarchie ecclésiastique; et, sous ce gouvernement ou à son défaut, la subordination entre les différents membres du clergé du second ordre en est une seconde partie. Nous verrons dans toute la suite de cette histoire, que cette église n'a jamais été sans évêque propre; que si les malheurs des temps ont empêché de remplir les siéges suffragants, et s'ils ont même quelquefois occasionné de longues vacances du siége métropolitain, ces siéges ont toujours été regardés comme subsistants; la distinction et les bornes de leur district ont toujours été conservées; on a toujours désiré et travaillé à rétablir le gouvernement épiscopal de cette province ecclésiastique, tel qu'il était avant la révolution; et, pendant cette longue vacance des siéges suffragants, chaque diocèse a eu ses vicaires généraux particuliers, ou du moins ses archiprêtres, ses pasteurs, à peu près dans le même ordre qui avait été établi lors de l'érection de ces évêchés. Ces grands vicaires étaient nommés par les chapitres des cathédrales, tant qu'il y en a eu d'existants ou, à leur défaut, par les archevêques ou par le chapitre métropolitain. Lorsque le siége métropolitain s'est trouvé vacant, son chapitre a toujours nommé des vicaires généraux pour gouverner le diocèse, et a ensuite procédé à l'élection des archevêques, dont il n'a cessé de solliciter le sacre. Lorsque la nomination a été négligée ou différée, on n'a point discontinué de s'en plaindre; et, en attendant, on a toujours conservé l'ordre et la discipline hiérarchiques a), avec autant et plus d'exactitude peut-être, que dans les églises qui sont sous la domination de souverains catholiques.

Il est vrai que l'opposition des souverains pour la religion catholique, et pour les évêques en particulier, a obligé ceux-ci pendant longtemps, à cacher leur véritable titre d'archevêques d'Utrecht ou d'évêques de Haarlem, sous les noms de quelques églises étrangères; et qu'un trop grand ménagement pour les idées ultramontaines les a quelquefois portés à faire peut-être trop valoir la qualité de vicaires apostoliques, mais il était notoire à tous les catholiques, qu'ils n'en exerçaient pas moins l'autorité et tous les pouvoirs d'évêques propres. Il en est à peu près de même des chapitres, et spécialement du chapitre métropolitain d'Utrecht. Comme les protestants, sur la fin du seizième siècle, s'emparèrent peu à peu des canonicats, et que, dès 1622, il ne fut plus permis d'y nommer publiquement que des réformés; les chanoines catholiques, dont la succession n'a jamais été interrompue, se contentèrent souvent de donner à leur corps le nom de vicariat ou de conseil épiscopal, pour ne pas blesser les puissances. Ils eurent en cela des intentions qu'on ne pourrait blâmer. C'était 1°. un moyen de se perpétuer avec plus de sûreté, et par conséquent, de continuer à gouverner plus librement le diocèse quant au spirituel: 2°. ils irritaient moins les protestants, et évitaient de leur donner lieu de croire, qu'ils se perpétuaient dans le dessein de rentrer un jour dans les biens et les droits temporels qui leur avaient été enlevés. Mais

a) Sasboldus Gravio, 5 Oct. 1613.

ce nouveau corps, sous quelque nom qu'il fût obligé de se voiler, était réellement la continuation de l'ancien chapitre catholique métropolitain; il en exerçait réellement toute l'autorité pour le spirituel. Le chapitre de Deventer qui a subsisté jusqu'après l'an 1660, et celui de Haarlem qui s'est conservé jusqu'à présent sans aucune interruption, n'ont pas même été obligés de prendre cette précaution; parce que les protestants, en saisissant leurs revenus, ne s'étaient pas attribué, comme à Utrecht, le nom et la forme extérieure de chapitre, et n'avaient pas conservé la distinction de canonicats et de prébendes de moindre revenu, aussi bien que les anciens usages de permutation, de résignation etc.

L'ordre hiérarchique entre les pasteurs du second ordre a souffert encore moins de changement. Quoique les églises qui formaient les anciennes paroisses, leur aient été enlevées avec tous leurs revenus, ils en ont conservé néanmoins les titres, et l'on a toujours eu soin de les remplir avec exactitude, autant que les circonstances des temps et la disette des prêtres l'ont pu permettre. Les pasteurs, possesseurs des titres, avec les fidèles qui leur étaient soumis, ont toujours formé autant de paroisses distinguées qui ont conservé toutes leurs anciennes prérogatives, indépendantes des biens temporels qu'elles ont perdus. Aucun prêtre n'a pu se mettre en possession de ces paroisses, qu'autant qu'il a reçu sa mission de ceux qui gouvernaient en chef les catholiques dans chaque diocèse, soit évêque ou vicaire général: et la mission qui leur était donnée, l'a été à vie et perpétuelle, comme elle l'est pour toutes les cures dans les pays catholiques. a).

Les pastorats dans chaque diocèse, étaient divisés

a) On sait la date des premiers titres de pasteurs amovibles, expédiés usque ad reuccationem. Il n'y en avait point encore d'exemple, le 22 Août 1704. Th. de Cock en fut réduit à un simple certificat de trois curés qui lui étaient vendus, lorsqu'il voulut, en ce temps-là, alléguer quelque apparence de preuve, que les pasteurs de cette église n'étaient point perpétuels. Defensio Eccles. Ultraj. etc. p. 99 et 110.

par archiprêtrés. On en comptait six dans le diocèse d'Utrecht, cinq dans celui de Haarlem, trois dans le diocèse de Deventer et un dans chacun des trois diocèses de Leeuwarden, Groningue et Middelbourg.

Il n'y avait tout au plus que les églises et les assemblées des fidèles gouvernées par des religieux, qui n'étaient pas regardées comme de véritables paroisses; parce que ceux qui les desservaient, n'étaient envoyés que sur le pied de missionnaires, et qu'ils pouvaient être rappelés par les supérieurs de leur ordre, quoiqu'ordinairement ils demeurassent en place toute leur vie dans ce qu'on appelait leurs stations. Aussi les supérieurs ecclésiastiques ont-ils toujours défendu à de pareils missionnaires d'exercer, hors le cas de nécessité, sans permission particulière des pasteurs, les fonctions pastorales, telles que l'admipistration du baptême, de l'extrême-onction, du mariage, et la célébration des obsèques. Pour les autres fonctions, comme de présider aux assemblées des fidèles pour le service divin, d'y prêcher, d'y confesser etc., aucun de ces religieux missionnaires, ni aucun prêtre séculier ne pouvait s'y ingérer sans la permission des évêques ou de leurs grands vicaires, ou sans celle des vicaires généraux des chapitres, le siége vacant. C'était-là le droit commun conservé dans ces églises; et ce droit a été confirmé de temps en temps par de nouvelles ordonnances, de nouveaux statuts, et par des censures contre les violateurs.

Il est vrai qu'il y a eu, de très-bonne heure, des religieux qui ont prétendu se soustraire à l'autorité de l'ordre hiérarchique, et que les prévaricateurs de ce genre n'ont pas toujours pu être réprimés, comme ils l'auraient été dans les pays où les souverains accordent la force coactive à la puissance ecclésiastique. Les jésuites en particulier ont prétendu, dès leur introduction dans cette église, comme ils l'ont fait dans bien d'autres pays, que les priviléges de leur société les rendaient entièrement indépendants des ordinaires, et qu'ils pouvaient exercer partout, et surtout dans les pays de la domination des protestants, toutes les fonctions du saint ministère, avec la seule mission et permission des supérieurs de leur société. Ils ont même avancé, pour se maintenir plus facilement dans cette indépendance, qu'on ne pouvait point conserver en Hollande l'ordre hiérarchique, à cause des persécutions; qu'il n'y avait que des missionnaires amovibles sous le nom de pasteurs, depuis que les protestants s'étaient emparés des églises publiques et des revenus des paroisses; que les pasteurs séculiers ne feignaient de parler d'ordre hiérarchique que par avarice, etc. a).

Mais ces prétentions ont toujours été combattues et réprimées par les supérieurs ecclésiastiques; et quoique, durant le cours de plus de cent ans, ces ennemis de la hiérarchie aient porté plusieurs fois leur cause à Rome, pour la faire décider en leur faveur, ils n'ont jamais pu y réussir malgré tout leur crédit. Les décrets des papes et de la congrégation de la propagande ont toujours maintenu l'existence, et même la nécessité de l'ordre hiérarchique dans cette église, jusqu'au commencement de ce (18°) siècle b).

C'est ce dont on trouvera une multitude de témoignages dans la suite de cet ouvrage. Contentons-nous de
citer ici celui du P. Pierre de la Mère de Dieu, carme
déchaussé, dont nous avons déjà parlé. Son témoignage,
d'ailleurs des plus-précis, sera d'autant moins suspect, que
les religieux mendiants ont eu plus souvent des démêlés
sur cet article avec les évêques et les pasteurs du second
ordre, dans toutes les parties de l'Église, et singulièrement
en Hollande. Il entreprend de prouver, dans le chapitre
XVII de sa relation de l'an 1658, le point précisément
dont il est question, savoir: »Que, parmi les troubles

a) Hoynck, Histor. Eccles. Ultraj. etc. p. 107. — Sasboldus Gravio, 5 Oct. 1613. b) Voy. le recueil des concordats, etc. imprimé en 1703. — Item, Def. Eccl. Ultr. p. 489.

divers des persécutions qui agitent la mission de Hollande, la hiérarchie ecclésiastique ne laisse pas de s'y conserver sans aucune atteinte" a). Il le prouve, en effet, par un détail intéressant. Il dit entre autres choses: Nous avons encore aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, un évêque (Zacharie de Metz, évêque de Haarlem, sous le titre d'évêque de Tralle), et un archevêque (Jacques de la Torre, archevêque d'Utrecht, sous le titre d'archevêque d'Éphèse), quoique sous des titres étrangers; car il y aurait de l'inconvénient, qu'ils prissent les titres d'évêque de Haarlem et d'archevêque d'Utrecht; les prétendus réformés ne le souffriraient pas. Ils prennent donc les titres d'évêques de Philippes, d'Éphèse ou de Tralle; mais, dans la vérité, ils exercent leurs fonctions dans ces Provinces-Unies; ils y jouissent des droits de leur dignité et du rang qu'ils doivent avoir dans cette hiérarchie de droit divin, de laquelle il s'agit ici; et les pasteurs ou curés des villes, et les prêtres missionnaires leur rendent une parfaite obéissance dans leurs fonctions."

Il ajoute que, si quelque missionnaire, séculier ou régulier, s'avisait d'exercer son ministère ou d'entreprendre de faire les fonctions pastorales, »sans leur approbation dûment obtenue, il serait aussitôt dans les liens de l'excommunication et en horreur aux catholiques eux-mêmes; il serait justement obligé d'abandonner des fonctions, qu'il aurait osé exercer injustement b). Et il en donne trois exemples tout récents.

a) Inter varias persecutionum procellas, quibus agitatur Hollandica missio, kierarchia ecclesiastica servatur incolumis. Habemus enim adhuc hodis, per Dei misericordiam, episcopum et archiepiscopum, variis licet sub stulis; non expediret enim, ut Harlemensis vel Ultrajectensis gauderent infulis, nec etiam tolerarent pseudo-reformati; sed Philippensium, Ephesiorum, Trallensium insigniuntur titulis: re ipsa tamen in his confoederatis Provinciis, suis funguntur muneribus, servantque cum auctoritate ecclesiastica digmitatem suam, et cum dignitate divinam illam de qua loquimur hierarchiam; et simplices urbium pastores, ac sacerdotes missionarii, in suis muneribus perfectam eis praestant obedientiam. — b) Sine legitima approbatione, excommunicationis statim vinculo constringeretur, catholicis ipsis esset hor-

Il est vrai, continue-t-il, que, dans la correction des prévaricateurs, la discipline ecclésiastique ne peut pas y être maintenue dans toute sa vigueur; et que les prélats sont obligés d'user, dans la punition des coupables, d'une grande discrétion et d'une extrême prudence, pour ne pas donner lieu à des apostasies ou à d'autres excès trèsdangereux. Mais, poursuit-il, la conservation de l'ordre hiérarchique n'en est que plus nécessaire dans de pareilles circonstances; autrement cette église ne serait que le réceptacle de toute sorte d'erreurs, le refuge de tous les fripons, l'assemblage des apostats, la réunion des libertins, qui auraient la liberté d'y accourir de toutes parts, au grand scandale de la religion catholique. D'où il conclut que, loin qu'il soit impossible de conserver l'ordre hiérarchique dans l'église de Hollande, il le serait au contraire sans cela, d'y maintenir aucune forme d'église, et d'empêcher qu'elle ne devint un lieu d'horreur et de confusion a).

Le même auteur s'était expliqué sur ce sujet avec encore plus de précision, dès la fin du premier chapitre de sa relation. Car, après avoir parlé de la fondation de cette église qui, depuis Saint Willebrord, comptaît soixante-quatre évêques, il ajoute: » Les disputes qui se sont élevées dans ces derniers temps entre les sujets catholiques de Charles V (qui croyaient entrevoir la ruine entière de la religion) n'empêchent pas, qu'aujourd'hui encore (en 1658), il y ait des archevêques d'Utrecht, quoique sous d'autres titres, comme de Philippes, d'Éphèse; qui maintiennent, autant qu'ils peuvent, la discipline ecclésiastique dans ces provinces, et défendent qu'aucun missionnaire, séculier ou régulier, ne fasse les fonctions pastorales, n'administre les sacrements aux fidèles, n'assemble

rori, tenereturque juste deserere quam injuste ausus fuisset assumere provinciam. Clara relatio etc. (MS) cap. 17. pag. 98.

a) Sine illa quae adhuc servatur divina hierarchia, nulla esset in Hollandia forma ecclesiae, sed horroris atque confusionis esset locus. Ib. p. 100.

les catholiques pour leur prêcher, sans une permission expresse de l'ordinaire ou de ses vicaires" a).

a) Superiorum annorum contentiones ortae inter catholicos Caroli V subditos (qui nihil minus quam religionis jacturam suspicabantur) non impediunt
quin hodie adhuc (1658) perseverent Ultrajectenses archiepiscopi, alio licet
insigniti titulo, ut Philippensium, Ephesiorum, et qui pro viribus suis sustinent ecclesiasticam disciplinam in his provinciis; impediun/que ne ullus missionariorum, sive saecularis sit, sive regularis, pastorali fungatur munere,
neque sacramenta ecclesiae fidelibus administret, neque congregationes ad concionandum habeat, sine expressa ordinarii seu vicariorum venia. Ibid. p. 4, 5.

## CHAPITRE IV.

Etat de l'église et de la province exclésionique d'Utresht, depuis la révolution jusqu'à la mort de Soubeld.

Article I. Vicaires généraux des chapitres, durant la vacance de siège.—
II. Saubold Vouneer, grand vicaire du chapitre, le siège vacant, an 1583. — III. Saubold nommé vicaire apastolique, saus préjudice de sa qualité d'ordinaire. — IV. Archevêques nommés et non sacrés. Divers genres d'oppositions à ce sacre. — V. Oppositions des jésuites à ce qu'an donnét un évêque aux catholiques de Hollande. — VI. Nomination de Saubold à l'archevêché d'Utrocht, sous le tière d'archevêque de Philippes, en 1602. — VII. Saubold banné du pays comme archavêque d'Utrocht. — VIII. Conduite des jésuites à l'égard de Saubold et de son clargé. — IX. État général des églises catholiques des Provinces-Unies sous l'épiscopat de Saubold. — X. Colléges et séminaires des églises de Hollande, fondés sous Saubold. — XI. De la jurisdiction ecclésiastique exercée sur les catholiques des Provinces-Unies par Saubold et ses successaurs. — XII. Affaire particulière de sieur Stappart. 1612 — XIII. Résiduce et sisites de Saubold. — XIV. Mort de Saubold. 1614.

L Fréderic Schenck, premier archevêque d'Utrecht de puis l'érection des nouveaux évêchés, étant mort le 25 Août 1580, deux mois après la publication de l'édit qui abolissait. dans cette province, l'exercice public de la religion catholique, le chapitre métropolitain, malgré la confusion et le désordre causés par cette révolution, nomma, selon le droit et l'usage, trois grands vicaires pour le gouvernement du diocèse, le siége vacant.

Ce chapitre était composé des deux anciens chapitres de Saint-Martin et de Saint-Sauveur (appelé aussi de Sainte-Marie ou de Saint-Boniface), et des trois nouveaux de Sainte-Marie, de Saint-Pierre et de Saint-Jean. On comptait cent quarante chanoines dans ces einq chapitres a).

Le premier de ces trois vicaires généraux était Jean Bruhésius, doyen de Saint-Martin, qui, en cette qualité, était grand, vicaire de droit selon les anciens statuts de cette église; le second, Bucho de Montzyma, prévôt et archidiacre du chapitre de Saint-Jean; et le troisième, Jean de Renesse, doyen du même chapitre. Aucun des deux premiers ne se trouva, dans le fait, en état de prendre les rênes du gouvernement du diocèse. Jean Bruhésius était absent. Il avait été obligé de se réfugier à Emmerick et ensuite à Cologne, pour avoir rejeté, en qualité de président des états de la province, la proposition qui y avait été faite de recevoir Guillaume de Nassau pour gouverneur. Sa raison était, qu'il ne convenait pas de confier le soin de la république à un homme qui était infidèle à son Dieu b). On voit dans un acte rapporté par l'auteur du Batavia sacra c), que Bucho de Montzyma se trouvait aussi dans l'impuissance de remplir ses fonctions. Il n'y eut que le troisième qui pût les exercer, ayant continué son séjour à Utrecht, où il mourut le 27 Juillet 1619, âgé de 79 ans.

II. Bruhésius nomma d'abord deux chanoines du même chapitre, dont l'un était son frère, pour exercer le grand vicariat à sa place. Mais l'un et l'autre étant morts, Sasbold Vosmeer, à qui cette place avait déjà été proposée l'année précédente, leur fut substitué par un acte (qu'on possède en original) daté de Cologne, le 1 Mai 1583 d). Sa qualité de vicaire général fut reconnue par le nonce de Cologne dans des actes des années 1591 et 1593, et M. de Neercassel atteste dans la description de son église, remise l'internonce Rospigliosi le 10 Juillet 1665, que «Sas» bold avait été élu vicaire général du siége archiépiscopal «vacant, par les chanoines de la métropole" d'Utrecht e). Nous insistons sur cet article, parce qu'on a quelquefois

a) Hist. episcop. etc. t. 1. p. 49 et suiv. — Relat. de Jacq. de la Torre p. 150. b) Tract. hist. 1. p. 227. — Bat. sacra Part. 2. p. 42 et 44. c) p. 42 et 43. d) Tract. hist. 1. p. 6, 8 et 230. e) Ibid. p. 9, 11 et 12.

mal à propos confondu ce titre de grand vicaire du siège vacant, avec la qualité de vicaire apostolique des Provinces Unies a), qui ne fut tout au plus accordée à Sastrold que par l'acte du 3 Juin 1592 b), ou plutôt par celui du 11 Février 1601, le premier où ce titre se trouve clairement exprimé c).

Cette qualité de vicaire apostolique a donné lieu aux ennemis de l'épiscopat, et aux partisans des prétentions ultramontaines, de regarder, dans la suite, ceux qui en ont été revêtus, comme de simples vicaires du pape, amovibles à son gré, préposés pour le gouvernement d'églises immédiatement soumises à sa jurisdiction. Cette idée est contraire à la nature et à l'esprit du gouverne ment ecclésiastique, aussi bien qu'à celle des anciens viéaires apostoliques mentionnés dans l'histoire de l'Église. On y voit que ceux qui sen différents temps et en divers lieux, ont été revêtus de cette qualité, ne l'ont regardés que comme la concession des pouvoirs particuliers réservés au pape par l'usage ou la discipline de l'Église, qui ne devait et ne pouvait nuire en rien à l'autorité d'ordinaires qu'ils avaient d'ailleurs. C'est ainsi que les archevêques de Thessalonique et les archevêques d'Arles etc. ont été qualifiés vicaires apostoliques. Il en est de même · des grands vicaires ou des archevêques d'Utrecht, & qui les papes ont accordé le même titre depuis la révolution. C'est une grâce et une faveur qu'ils ont prétendu leuraccorder, pour les récompenser de leur fidélité et les dédommager, autant qu'il était en eux, de tout ce qu'ils avaient à souffrir pour la foi, aussi bien que pour les dispenser de recourir à Rome dans les cas réservés au pape; ce qu'ils ne pouvaient faire le plus souvent sans de très-grands. Mais ce serait faire injure aux souverains inconvénients. pontifes de prétendre que, par la qualité de vicaires apostoliques, ils les aient dépouillés de celle de pasteurs et d'évêques propres et ordinaires. Cette qualité leur était

a) Hist. (anonymi) de rebus etcles. Ultraj. p. 85. — Bat? sacra Part. 2. p. 47. b) Tract. Hist. 1. p. 242, 274. c) Ibid. p. 15, 249, 411.

d'aptant plus nécessaire pour le bon gouvernement de leur église, qu'elle était non seulement destituée de tous les secours et de tous les priviléges que les souverains catholiques accordent ordinairement aux églises de leurs États; mais encore privée de la liberté, dépouillée de ses biens et de toutes ses prérogatives temporelles, souvent même persécutée.

Il doit donc demeurer pour constant, que la quelité de vicaire apostolique n'était que la concession des pouvoirs particuliers réservés au pape par la discipline présente de l'Église, ajoutés aux pouvoirs de l'ordinaire a). On peut même dire, que cette concession particulière n'était pas nécessaire; et que, dans le cas de nécessité où se trouvait cette église, ses pasteurs ordinaires étaient en droit d'exercer tous les pouvoirs qui sont radicalement dans tous les évêques, et qui ne sont réservés au pape que par le droit positif ecclésiastique. Le nonce de Cologne reconnut cette vérité à l'égard de Sasbold, avant même qu'il fût revêtu du caractère épiscopal et dans le temps qu'il n'était que vicaire général du siège vacant d'Utrecht. C'est en répondant, en 1588, à cinq questions qui lui avaient été proposées de la part du clergé de ces provinces. On établissait, sur la troisième question du mémoire à consulter, que, selon le sentiment des docteurs, les évêques n'étant point les simples vicaires du souverain pontife, mais les propres pasteurs de leurs églises, qui tenaient leur autorité de Jésus-Christ immédiatement, ils pouvaient exercer dans leur diocèse, dans le cas de nécessité, tous les pouvoirs réservés au pape; et, qu'il fallait en dire autant de ceux qui gouvernaient le siége vacant, parce que c'est un principe certain, qu'une église veuve conserve tous les pouvoirs qui ne sont point essentiellement dépendants du caractère épiscopal. Le nonce approuva ces principes dans sa réponse. Il ajouta pour les éclaireir, que l'autorité des évêques étant absolue de droit divin, et n'étant limitée que par le droit humain,

a) Seconde apologie de M. l'év. de Babyl. p. 129, 132, 133, 168, 171.

l'évêque de même que ceux qui tiennent sa place durant la vacance du siége, rentraient dans ce droit absolu, lorsque la restriction de ce pouvoir ne pouvait être observée qu'au préjudice du bien des âmes a).

Il paraît par la relation de Jacques de la Torre b), que le chapitre métropolitain nomma trois autres grands vicaires qu'il donna pour adjoints à Sasbold, afin de l'aider dans le gouvernement, soit du diocèse d'Utrecht, soit des autres diocèses qui n'avaient ni évêques ni chapitres; et qu'il y a eu, jusqu'à son temps, une succession non interrompue de pareils vicaires généraux nommés par les archevêques ou par le chapitre, lorsque le siège était vacant. Nous avons des preuves encore plus précises, que, lorsque Sasbold partit pour Rome en 1602, le chapitre métropolitain nomma un quatrième vicaire général, sans doute pour gouverner en chef le diocèse à sa place; avec cette condition expresse, que ce vicaire général serait changé tous les ans tant que le siège demeurerait vacant, et qu'il serait pris successivement des cinq chapitres c).

IV. La dignité d'archevêque d'Utrecht n'était pas aisée à remplir dans les temps facheux dont nous parlons. Comme il n'y avait à attendre que peine, travail, dangers de toute espèce pour un archevêque qui aurait voulu faire son devoir, sans aucun avantage qui pût flatter l'amour propre, il fallait une grande foi pour l'accepter. Un ambitieux ne pouvait le faire que dans l'espérance, que le roi d'Espagne rentrant dans la possession de ces provinces, rétablirait les siéges épiscopaux dans leur premier éclat; et ce fut sans doute ce motif qui fit briguer cette place par le doyen de Saint-Pierre, Wilgérus de Moerendael. Le comte de Renenberg, prévôt du chapitre de Saint-Sauveur, qui fut nommé après la mort de Fréderic Schenck, n'était peut-être pas exempt de cette disposition; puisque, peu soigneux de son troupeau, il ne s'empressa pas de se faire sacrer, et qu'il ne l'était pas

a) Ibi jus naturale locum obtinere incipit, ubi positivi juris kierarchia deficit. Tract. Hist. 1. p. 234, 238. b) Ibid. p. 282. c) Ibid. p. 16 et 17

encore, ni même confirmé par le pape, en 1592, lorsqu'il mourut. Le nonce et la cour de Bruxelles, instruits par ces exemples, cherchèrent un sujet plus disposé à servir l'église d'Utrecht, et se déterminèrent pour Sasbold Vosmeer qui avait déjà donné tant de preuves de son zèle; mais, par une méprise singulière, ce fut Jean Bruhésius, déjà désigné pour évêque de Groningue, qui fut nommé archevêque d'Utrecht. L'archiduc Albert d'Autriche qu'on appelait le prince cardinal, ne fut pas plus tôt instruit de cette méprise, qu'il fît solliciter Bruhésius de céder sa nomination à Sasbold, mais il refusa de le faire, et mourut à Cologne où il résidait, le 2 Septembre 1600, sans avoir été sacré ni avoir pris possession, non plus que le comte de Renenberg a). On sentait néanmoins la nécessité de donner un évêque aux catholiques des Provinces-Unies. Le nonce et la cour de Bruxelles délibérèment donc très-sérieusement, en 1598, de faire sacrer Sasbold pour l'évêché de Haarlem; mais les jésuites, quoiqu'ils ne fussent encore qu'au nombre de quatre dans cette église et qu'ils n'y fussent entrés que depuis six ans, s'y opposèrent si fortement, que le projet échoua b).

V. Cette opposition donna lieu à l'archiduc d'envoyer en Hollande Sedulius, supérieur des franciscains de Malines, homme savant, pieux et modeste, ancien condisciple de Sasbold, pour en examiner les motifs sur les lieux. Il était spécialement chargé de porter à Sasbold un sauf-conduit pour quatre mois, et de l'engager à venir luimême à Bruxelles, afin d'éclaircir toute cette affaire; de dissiper, en particulier, les calomnies dont les jésuites de Hollande l'avaient noirci auprès du prince, par l'entremise de leur confrère, son confesseur; et de terminer ensuite l'affaire de sa nomination à l'archevêché d'Utrecht. Avant l'arrivée de Sedulius en Hollande, Sasbold avait été attaqué de la fièvre, à la suite d'un affaiblissement qui

a) Hist. Episcop. t. 1. p. 42. — Tr. hist. 3. cap. 4. § 3. b) Lettres de Sasbold à Tilman, du 25 et 30 Juillet 1598 et du 5 Juin 1599. — Bat. sacra Part. 2. p. 48. — Def. eccl. Ultr. p. 349.

avait fait craindre pour sa vie. Cette circonstance l'avait = fait songer à rendre compte à Dieu et à ses supérieurs de son administration et de l'état de l'église d'Utrecht, depuis qu'il en était grand vicaire. Il en avait pour cet effet dressé une espèce de relation, dans les moments de liberté que lui laissait sa maladie. Il la communiqua à Sedulius à son arrivée, et y ajouta de vive voix de grandant détails, autant que son état le lui permettait. Sedulina ne pouvant retenir tous ces faits, et trouvant la relation trop longue pour être présentée au prince, engagea Sasbold à en faire un abrégé. Cet abrégé ne renfermant que des choses générales, Sedulius demanda qu'on dui donnapar écrit les faits particuliers. Il fut dressé en conséquence cinq écrits, qui lui furent remis pour en faire tel usage que les circonstances et sa prudence lui suggèreraient. Sedulius ne cessant néanmoins de représenter à Sasbold la nécessité de venir lui-même à Bruxelles, moins pour y porter ses plaintes contre les jésuites quelque fondées qu'elles fussent, que pour se défendre lui-même de leurs fausses accusations, Sasbold le pria de le précéder et de commencer par rendre compte de tout au nonce; ce qu'il promit de faire fidèlement, et ce qu'il fit en effet à son arrivée à Bruxelles, vers la mî-Août. Sasbold ayant ensuite délibéré sur ce voyage avec les principaux de son clergé, partit pour Bruxelles au mois de Septembre 1598, et y arriva le 15. L'archiduc en était parti la veille pour l'Espagne: de sorte que Sasbold fut réduit à ne traiter de ses affaires qu'avec le nonce, et les jésuites ses parties.

Il était spécialement prouvé dans les écrits dont Sedulius s'était chargé, qu'il était d'autant plus nécessaire de donner des évêques aux Provinces-Unies, que les jésuites et leurs adhérents s'y opposaient plus fortement, pour se maintenir dans une indépendance et dans un esprit de domination et de machiavélisme, capable de produire les plus grands maux a). Sasbold ne se contente pas d'y prou-

a) Tract. hist. 5. sub anno 1598. a p. 58 usque ad p. 65, presertim p. 61 et 64.

ver, que les catholiques de Hollande ont besoin d'un évêque; il ajoute, qu'un seul est insuffisant pour une si grande miltitude de catholiques, dispersés dans les Sept-Provinces; qu'il en feut plusieurs, et trois au moins a). Ces écrits avaient été communiqués par Sedulius au prince et en nonce. Sasbold les appuya de vive voix apprès du mme à sen arrivée à Bruxelles, et réfute d'une manière convaincante tout ce que les jésuites lui opposèrent. Le nonce ne put en disconvenir; mais il lui avoua ingénument qu'il ne voulait point s'attirer l'indignation des jémites, mi se faire traiter de Sasboutien (b); qu'il n'y avait d'autre ressource que de les laiter faire? attendu leur grand médit; que, dans les pays même catholiques, pas un seul érêque ou pasteur ne pouvait vivre en paix avec eux (c), et que la chose devait être encore plus difficile en Hollarde etc. Sasbold essaya néanmoins de faire entendre ruson aux supérieurs des jésuites, dans trois conférences qu'il eut avec eux; mais elles ne servirent qu'à les rendre plus fiers et plus insolents, jusqu'à traiter la démarche qu'il evait faite, de faire présenter contre eux des écrits au prince cardinal, de folle, de stupide, d'indiscrète, d'incompétente etc., qui tendait au renversement de la société, pance que c'était la détruire que d'anéantir ses priviléges qui la rendent indépendante; de sorte qu'après les avoir convaincas devant le nonce de plus de cinquante mensonges grosmers. Saabold fat bligé d'avouer, qu'il n'y avait rien à faire avec des gens qui se jouaient ainsi de la vérité, qui niaient sous les faits (d), qui étaient endurcis dans la présomption la plus étrage et qui, enfin, ne savaient faire usage contre ceux qui s'opposaient à leurs excès, que de finesses et de mensonges, de calomnies et de clameurs etc. e). ils en furent eux-mêmes si honteux, qu'ils demandèrent

a) Tres aut plures. Tract. Hist. 5. p. 65. b) C'est le nom qu'ils donnaient à coux qui étaient attachés à Sasbold, afin de les faire passer pour sectaires. c) Nullus est episcopus vel pastor, qui possit cum illis convenire. Tract. hist. 5. sub anno 1598. p. 87. d) Ibid. p. 67, 74, 95. e) Ibid. Ep. Sasboldi Tilmano, 5 Jun. 1599—16 Jan. et 2 Mart. 1600.

qu'on gardit le silence sur cette négociation; mais à condition suns doute, que ce silence n'aurait lieu que de la part de leurs adversaires, afin que, de leur côté, ils eussent la liberté d'en dire tout ce qu'ils voudraient à Rome et ailleurs, sans crainte d'être contredits (c).

Sasbold, de retour en Hollande, eut la douleur de voir les troubles aller en augmentant, et il se vit ainsi frustré de l'espérance qu'il avait conçue, de gagnes les jésuites ou de les soumettre à son autorité. Cette espérance l'avait d'abord empêché de faire exécuter littéralement les ordres de Clément VIII, qui leur avait ordonné de sortir des Provinces-Unies pour prévenir de plus grands troubles; mais l'expérience l'ayant convaincu, comme il l'écrivait à son frère Tilman le 22 Octobre 1599, qu'il n'était pas possible de les réduire à leur devoir, et qu'il fallait enfin les expulser, de peur qu'ils ne vinssent à bout de renverser la hiérarchie, et causer une confusion universelle; ils en conçurent un tel dépit contre lui, qu'on a eu lieu de penser qu'ils tentèrent de s'en défaire. Il est du moins certain que Sasbold eut, au mois de Janvier suivant, une maladie très-dangereuse qui portait des symptômes marqués de poison, et qu'on ne put s'empêcher de soupçonner les jésuites de le lui avoir fait donner (b).

VI. Dien ayant délivré Sasbold de ce danger, il songea sérieusement à faire un nouveau voyage à Bruxelles, et même à aller à Rome, pour sollicitér la nomination d'un archevêque, qu'on regardait comme un des principaux remèdes qu'on pût opposer aux maux de différentes espèces dont cette église était affligée. Un pareil voyage paraissait d'ailleurs nécessaire pour le rétablissement de sa santé; mais, outre les difficultés tirées des suites de la maladie dont nous venons de parler, il y en avait d'un autre genre qu'il n'était pas aisé de lever. L'archiduc Albert, de retour d'Espagne, était persuadé qu'il avait droit de nommer à l'archevêché d'Utrecht, en vertu de l'espèce de

a) Tract. 5. p. 92. b) Nec sine veneni specie. Lettre de Sasbold à. Tilman, du 29 Janvier 1600. Tract. Hist. 5. p. 105.

cession du droit de présentation, faite à Charles V en 1528. D'un autre côté, il appréhendait d'irriter les états en exerçant cet acte de souveraineté, et il n'était pas d'ailleurs fort empressé de payer les bulles, ni de fournir un honnête entretien à l'évêque nommé; ce qu'il n'aurait guères pu se dispenser de faire, s'il s'était attribué cette nomination. On convenait néanmoins qu'il fallait un archevêque à l'église d'Utrecht, et l'on voulait même en donner un aussi à l'église de Haarlem. L'archiduc et les ministres de la cour de Rome se réunissaient sur le choix de Sasbold pour le siége d'Utrecht, et de son frère Tilman pour celui de Haarlem: mais Sasbold qui aurait désiré être déchargé totalement du fardeau de l'épiscopat, demandait au moins qu'on ne lui donnât que l'évêché de Haarlem, et qu'on mît son frère à Utrecht. Cet arrangement ne fut pas goûté. Le prince lui offrit l'évêché d'Anvers, soit de lui-même, soit par les intrigues secrètes des jésuites qui voulaient, à quelque prix que ce fût, éloigner Sasbold des Provinces-Unies. Sasbold répondit que, s'il fallait absolument qu'il fût évêque, il croyait que Dieu demandait de lui qu'il le fût des Hollandais qui le connaissaient, et qu'il gouvernait depuis tant d'années. Le prince le prit au mot; et ayant reçu dans le même temps des lettres du cardinal Aldobrandin, neveu du pape, qui proposait Sasbold de la part de Clément VIII pour le siége d'Utrecht, il le détermina à partir pour Rome sans délai, afin d'y consommer cette affaire. Sasbold partit le 14 Janvier 1602, et fit la plus grande partie du chemin à pied. Il arriva à Rome le 17 Avril de la même année a). Il résistait néanmoins à sa nomination; mais le pape lui ayant ordonné d'accepter le siége d'Utrecht sous peine de désobéissance, il se soumit, fut préconisé dans le consistoire du 9 Septembre 1602, et sacré à Rome le 22 du même mois, par le cardinal évêque d'Albane. Le pape, prévenu sans doute par des lettres de l'archiduc, lui dé-

a) Lettres de Sasbold à Tilman et à Eggius, du 8 Mars, 3 et 10 Mai, et 1 Juillet 1600. 4 Janvier, 15 Mars et 26 Déc. 1601. — Def. eccl. Ultr. p. 4, 5 et 6. — Tr. hist. 3. cap. 4. § 3.

clara en même temps, qu'il n'était sacré sous le titre d'archevêque de Philippes, que pour ne point irriter les états généraux; mais qu'il aurait la liberté de changer ce titre en celui d'archevêque d'Utrecht, dès que l'archidue le jugerait à propos a).

VII. Cependant les états généraux instruits b) du départ de Sasbeld pour Rome, et de l'intention de l'anchiduc de le faire sacrer archevêque d'Utrecht, en funent choqués et décrétèrent le prélat de prise de corps. Ce décret est du 30 Mai 1602. Sasbold y est traité de crimnel de lese-majesté au premier chef, pour avoir » demandé et obtenu de l'archiduc, l'ennemi de ces provinces, la nomination à l'archevêché d'Utrecht et à la dignité de métropolitain des Provinces-Unies" c). On vit dans cette occasion le préjudice que pertait à cette église la cession faite en 1528 à Charles V, en qualité de souverain de ces provinces, touchant l'élection des évêques d'Utrecht, et l'espèce d'usage que l'archiduc venait d'en faire. Cer c'était sur la senle supposition, que Sasbold avait demandé et obtenu cette dignité d'un prince avec lequel les états étaient en débats sur l'article même de la souveraineté, qu'ils le regardaient comme criminel de lèse-majesté. Il y a donc toute apparence que, si Sasbold n'avait été élu archevêque que par le chapitre, sans aucun rapport avec l'archiduc, les états ne l'auraient point inquiété; puisqu'ils avaient toléré jusque-là qu'il exerçât les fonctions de vicaire général, qu'il tenait de ce chapitre, et même celles de vicaire apostolique, qui devaient être naturellement plus suspectes à des souverains protestants, comme plus immédiatement dépendantes de l'autorité du pape.

C'était néanmoins sans fondement que Sasbold fut accusé, dans cette occasion, du crime de lèse-majesté. 1° Il était

a) Ce fait est attesté dans plusieurs lettres et écrits de Sasbold, et dans la relation de Jacques de la Torre de 1656. — Def. eccl. Ultr. p. 6, 7 et 8. — Bat. sacra P. 2. p. 48, 49, 79. — Tract. Hist. 8. cap. 8. § 4. n.º 11 et 28. b) Les jésuites furent violemment soupçonnés d'avoir trahi Sasbold, et d'avoir dénoncé secrètement sa nomination aux états. Hagius Sasboldo, 29 Mart. 1602. Bat. sacra. P. 2. p. 47. col. 1. c) Voyez ce décret en entier, Bat. sacra P. 2. p. 50 et 51.

faux, comme nous l'avons vu, qu'il eût lui-même demandé l'archevêché d'Utrecht. 2° Il était encore moins vrai qu'il eût accepté cette dignité par un esprit de rébellion et d'infidélité. La part que l'archiduc y avait eue, était une condition nécessaire dans l'état où se trouvaient les choses, et il n'était pas au pouvoir de Sashold de s'en écarter. S' Sashold ne prétendait revendiquer par la dignité d'archevêque d'Utrecht, que des droits et des fonctions spirituelles sur les catholiques, auxquelles les protestants ne prétention aux les biens et les droits temporels dont ils s'étaient emparés. On a vu aussi que, pour les ménager, il m'avoit pas pris ouvertement le nom d'archevêque d'Utrecht.

Cependant le décret des états l'obligea de fixer son séjour hors du pays de leur domination, au moins pendant quelque temps. Quelques années après, se trouvant à Lingen qui était alors sous la domination d'Espagne, il fit solliciter l'archiduc de l'autoriser authentiquement à prendre le titre d'archevêque d'Utrecht, dont il exerçait réellement toute l'autorité; et de lui accorder quelque revenu fixe pour subvenir aux besoins les plus pressants de son diocèse, auxquels il lui était impossible de pourvoir, surtout depuis la confiscation de son patrimoine. La demande était d'autant plus juste que, depuis vingt-six ans, ce prince ne lui avait rien donné, et qu'il n'avait rien reçu ni de son église, ni du pape a). Il obtint quelque natisfaction sur l'objet de cette double demande: d'un câté, il recut deux lettres de Philippe de Croy, gouverneur d'Overyssel pour le roi d'Espagne, par lesquelles l'archiduc lui donna la qualification d'archevêque d'Utrecht, prétendant qu'elles suffisaient pour lui servir de titre; et d'un autre côté, il obtint l'année suivante, 1608, une pension de 500 florins de la part de l'archiduc. On voit cependant que, même avant ces lettres, Sasbold est qualifié quelquefois archevêque d'Utrecht: c'est qu'il était notoire que tel était son titre véritable; mais ce n'est que depuis la réception des deux lettres dont nous venons de

a) Tr. hist. 3. cap. 4. § 3. n°. 14.

parler, qu'il prend lui-même, en plusieurs actes, la qualité d'archevêque d'Utrecht, ou seule, ou conjointement aveç celle d'archevêque de Philippes a).

VIII. Nous n'entrerons point ici dans le détail de tout ce que Sasbold a fait ou souffert pour le gouvernement de son diocèse, durant plus de trente ans qu'il en a été chargé, tant en qualité de vicaire général que d'archevêque. Nous nous contenterons de dire qu'il a toujours donné des preuves d'un zèle, d'une sagesse, d'un courage, d'une fermeté, dignes des premiers siècles de l'Église; et qu'il a été exposé tout à la fois aux épreuves et aux persécutions des ennemis du dehors et du dedans. Il avoue même, qu'il a eu beaucoup plus à souffrir de ces derniers que des premiers b). Il disait encore, plus de douze ans après: "Leur faction (des jésuites) nous afflige plus que la persécution des protestants. Je pense qu'elle est plus insupportable en elle-même, et plus nuisible à "l'Église" c).

On ne trouvera pas d'exagération dans ces dernières paroles, quand on sera instruit du détail de la conduite des jésuites dans l'église de Hollande, depuis le premier moment qu'ils y ont mis le pied. On peut le voir dans le 5° traité historique de M. Nicolas Broedersen sur la cause de cette église, donné au public en 1763. Il y est prouvé, qu'ils y étaient entrés sur la fin de 1592, dans le dessein bien formé de se rendre tôt ou tard les seuls maîtres de cette église; d'exclure de son gouvernement tout le clergé séculier, et même tous les autres réguliers; et que cette ambition particulière n'était qu'une branche

a) Tr. hist. 3. cap. 4. § 3. n. 12, 26, 28. On trouve dans le def. eccl. Ultr. plus de vingt actes où Sasbold se qualifie archevêque d'Utrecht; mais il n'y en a que trois d'antérieurs au mois de Juin 1607, qui est l'époque dont il est ici question. b) Nec hi (protestantes) tantum incommodant, quantum illi (jesuitae) affligunt. Salboldus Tilmano, 3 Aug. 1596. c) Sasboldus Sixtio, 11 Aug. 1609. Tract. 5. p. 149. Les jésuites qui donnaient tant de peine à Sasbold, n'étaient d'abord que deux, en 1592. Il en vint un troisième en 1593, et un quatrième en 1594. Il y en avait huit en 1609, et la trève qui fut conclue cette année, leur donna de nouvelles facilités pour se multiplier.

du plan général de la société de dominer un jour toute la terre, selon l'aveu qu'ils avaient eu l'indiscrétion d'en faire eux-mêmes a). Pour parvenir à leur but, ils avaient besoin, dans les commencements, d'user de dissimulation et ils ne rougissaient pas d'en convenir b). Résolus de ne reconnaître en rien ni l'autorité de l'ordinaire, ni celle des autres pasteurs hiérarchiques, sous prétexte des priviléges qui, selon eux, les en exemptaient et qu'ils regardaient comme l'essence de leur institut, ils feignaient néanmoins quelquefois de leur être soumis; ils en faisaient même des promesses solennelles; ils s'y engageaient par des concordats signés et avoués par leurs supérieurs: mais ce n'était que pour mieux en imposer, car ils n'en continuaient pas moins de se maintenir dans leur indépendance. Elle était, disaient-ils, tellement essentielle à leurs constitutions, que ni le pape, ni leurs propres supérieurs, ne pouvaient les en dispenser. Quel institut! s'écrie Sasbold à ce sujet, dont l'essence est incompatible avec les décrets de l'Église catholique! Peut-il avoir d'autre sort que d'être entièrement aboli? c).

Et en voulant usurper cette autorité absolue, les jésuites n'avaient pas en vue de conduire les catholiques de cette église à une plus grande perfection, ni d'y procurer un accomplissement plus parfait de l'Évangile. Ils prouvèrent au contraire, dès le commencement, que leur principal motif était de faire dominer et d'enrichir leur société; qu'ils n'avaient de zèle et d'empressement pour exercer le saint ministère qu'auprès des personnes les plus riches, et dans les lieux où il y avait le plus à gagner d); que, pour parvenir plus aisément à leur but, ils

a) Ab uno dictum, quod dominarentur toti terrae. Sasboldus Tilmano, 25 Apr. 1598. b) Statuimus... in speciem tibi (Sasboldo) deferre, et agere pro nostra libertate. Tract. 5. p. 29, 60. c) Itaque secundum ista, societatis institutio adversaretur ecclesiae catholicae decretis; quid ergo de hac societate statuendum?... Hoc.... tendere in omnimodam totius societatis suppressionem judicant isti socii. Tract. 5. p. 52, 55, 56, 58, 110 et 111. Voyez Sasbold hovius, 9 Juin 1611. Écrit du 4 Janvier 1614. Tract. 5. p. 90, 94, 141, 142, 202. etc. d) Ibid. p. 116, 119, 124, 136, 141, 158, 265.

flattaient dans leurs passions les riches et les puissants, les autorisaient dans leur relâchement, leur permettaient ' de suivre leurs inclinations, quelque opposées qu'elles fussent à la loi de Dieu et à celles de l'Église, soit pour les mariages avec les protestants, soit pour les jeunes, soit pour le commerce illicite etc. a); que, par les maximes de la probabilité, qu'ils ont enseignées et mises en pratique dans tous les temps, ils rendaient tous les devoirs problématiques, et trouvaient tout permis dans le besoin; que le mensonge, le faux serment (même devant les magistrats), la calomnie etc., étaient les moyens ordinaires qu'ils mettaient en usage, soit pour se dis-'culper dans les plaintes et les accusations portées contre eux, soit pour décréditer et perdre de réputation leurs adversaires; que tout moyen leur était bon, pourvu qu'il les conduisit à leur fin. De là, que leur conduite et leur enseignement ont été persévéramment un sujet de scandale pour les ennemis de l'Église, qui n'ont pas toujours eu l'équité de distinguer la conduite propre à ces religieux, de celle des ministres vraiment avoués par l'Église et dirigés par ses règles et selon son esprit; que la plupart des édits contraires à la religion catholique, ne sont motivés que sur les excès particuliers de ces religieux; que, dans les cas de renouvellement de persécution, de peste où de calamité publique, ils prenaient la fuite, se réfugiaient dans leurs colléges des autres pays, et ne revenaient que lorsqu'ils croyaient pouvoir le faire en sûreté et avec quelque profit: de sorte que toute leur conduite ne tendait qu'à déshonorer la religion, à anéantir son esprit, à la réduire à une affaire de pure politique etc. b). Les preuves de fait sur tous ces points, se trouvent à chaque page du cinquième traité de M. Broedersen c). Elles sont toutes tirées ou des propres écrits

a) Tract. 5. p. 73, 103, 125, 149—239 b) Faciunt religionem politicam... reddent nobis ecclesiam magis politicam quam piam etc., Sasboldus eardinali Milleno, 17 Aug. 1613; Id. Gravio, 28 Sept. 1613. c) Tract. Hist. 5. p. 217, 224, 233, 238, 239 etc.

des jésuites, ou des lettres et mémoires de Sasbold et des principaux de son clergé, envoyés à la cour de Rome ou à ses nonces. Le mal était si grand, que Sasbold n'y apercevait presque point de remède. Il avait inutilement employé tous ceux que son ingénieuse charité avait pu lui suggérer: avis charitables, remontrances fermes, menaces, dénonciations aux supérieurs, plaintes portées sux deux puissances, tolérance, indulgence, dissimulation etc.. Les jésuites étaient toujours les mêmes. Ils abusaient de tout, pour parvenir à leur but qu'ils ne perdaient jamais de vue. La douceur ne servait qu'à les rendre plus insolents a).

Après avoir tenté inutilement de diviser le clergé, et de s'y former un parti par les flatteries, par les promesses et les offres d'argent etc. b), ils vinrent à bout de faire adopter par les ministres de la cour de Rome, les calonnies qu'ils débitaient depuis si longtemps contre leur évêque. Leur but était de le faire interdire ou déposer, et de forcer tout le clergé par leur tyrannie à leur abandonner le terrein c). Guidon Bentivoglio, archevêque de Rhodes, nonce à Bruxelles, entra dans leur dessein. écrivit de son chef à Sasbold, le 3 Janvier 1609, pour se plaindre, au nom du pape, de sa conduite et de celle de son clergé. Il reprochait, sans aucun fondement, à celui-ci les pratiques irrégulières dont les jésuites eux-mêmes étaient accusés et convaincus depuis tant d'années d). Sasbold réfuta ces calomnies et envoya cette réfutation au nonce et à Rome. Le nonce fut désavoué en plein consistoire; mais ce désaveu n'empêcha pas les jésuites de continuer, comme auparavant, à s'autoriser de cette lettre e).

Ils profitèrent aussi de la trève conclue le 13 Avril 1609, pour se multiplier dans les Provinces-Unies, et pour y exciter plus que jamais le trouble et le désordre. Les

a) Dissimulatione etiam abutuntur ad suum finem. Studia sua resumpserunt fortius quo ego modestius agebam. Sasboldus Gravio, 23 Maii 1609.
b) Sasb. Gravio, 11, 18 Julii 1609 etc. c) Sasb. Gravio, 4 Dec.; Sixtio, 11 Aug. 1609. d) Tract. 5. p. 135. e) Sasb. Gerardo, 18 Dec. 1609.

magistrats alarmés les menacèrent de les chasser du pays; les principaux membres du clergé, poussés à bout, étaient même résolus de se retirer, si ce qu'ils appelaient la tyrannie des jésuites n'était promptement réprimée. Sasbold qui, après avoir éprouvé l'inutilité de ses avertissements pendant plusieurs années a), les avait abandonnés à leur sens réprouvé, se crut enfin obligé d'user de l'autorité que Dieu lui avait confiée. Il publia une ordonnance, le 16 Décembre 1609 b), où il condamne les entreprises des jésuites contre son autorité et contre celle des pasteurs du second ordre, comme intolérables et schismatiques, et y défend ces entreprises à l'avenir à tout prêtre séculier ou régulier, sous peine d'excommunication etc..

Cette ordonnance mit les jésuites en fureur. Ils tachèrent de soulever contre le prélat des personnes de tous les Ils dénoncèrent son ordonnance à Rome, prétendant qu'elle était suffisante pour le déclarer suspens de ses fonctions, et qu'il avait encouru ipso facto l'exconsmunication portée par les bulles de leurs priviléges, auxquelles elle était confraire; ils traitèrent les articles arrêtés à Utrecht avec leur provincial, le 9 Août précédent, sur lesquels cette ordonnance était appuyée, d'impies, de contraires à la religion catholique, et ils engagèrent le nonce de Bruxelles à se plaindre en particulier, de ce qu'il y avait nommé les jésuites c). » J'ai été obligé de les nommer", répliqua Sasbold, » parce que c'est principalement contre eux que je l'ai donnée" d). Leurs clameurs firent tant de bruit à Rome, que le cardinal Mellini eut ordre d'écrire à Sasbold, qu'il eût à suspendre l'exécution de cette ordonnance, et tout usage des pouvoirs qu'il avait reçus du saint-siége. Sasbold se plaignit de pareils ordres; il fit l'apologie de sa conduite, et reçut pour réponse de la part de Mellini, que le pape (Paul V) était satisfait de sa justification, mais qu'on ne pouvait rien changer aux

a) Sasboldus p. commissario s. officii, 26 Julii 1605, b) Hist. episcop. t. 1. p. 44. c) Bat. sacra. P. 2. p. 55. — Hist. episcop. t. 1. p. 44. — Sasb. Gravio, 16 Dec. 1609. d) Id. eid. 29 Maii 1610.

premiers ordres a). Quant au concordat que Sasbold avait conclu, au mois de Mars précédent, avec les supérieurs des jésuites du Braband, il avait été fait avec si peu de bonne foi, que les jésuites l'avaient violé presque aussitôt; ils firent même en sorte, que Rome ne l'approuva pas et qu'elle se contenta de dire, qu'elle voulait bien en tolérer l'exécution pour conserver la charité et la bienveillance b). Sasbold fut accablé de tristesse en voyant les surprises multipliées faites aux ministres du saint-siége; il écrivit avec fermeté à Gravius, son agent à Rome, le 17 Juillet de la même année, qu'il ne pouvait se désister de son ordonnance, ni changer de conduite » sans agir contre la justice et la charité." Cette lettre ferme produisit enfin son effet. Mellini répondit à Sasbold, qu'il devait n'avoir aucun égard à ses lettres précédentes; qu'il les avait écrites, sans être suffisamment informé; qu'il devait user de ses facultés, et continuer à remplir son devoir avec force et courage c). Hovius, archevêque de Malines, auquel on avait inspiré d'abord quelques préventions contre l'ordonnance de Sasbold et contre les articles du concordat, convint aussi »qu'il n'y avait rien à changer ni à adoucir' d).

Les jésuites néanmoins ne quittèrent point prise. Après avoir inutilement tenté de nouveau de se défaire de Sasbold en le faisant transférer à l'évêché de Ruremonde, ils portèrent de nouvelles plaintes à l'archiduc contre lui et contre son clergé. Ils envoyèrent à Rome leur P. Scribanius, homme véhément et brouillon, dans le dessein de faire réussir la conspiration unanime qu'ils avaient formée, d'anéantir le clergé de Hollande et d'y faire supprimer l'épiscopat pour se faire donner l'administration de cette église e); ou du moins pour faire nommer en attendant,

a). Lett. du card. Mellini à Sasb. du 3 Juillet 1610. b) ad conservationem caritatis et benevolentiae. Tract. 5. p. 178. c) Sasb. Hovio, 28 Aug. 1610; Jansonio, 1 Nov. 1610. Tract. Hist. 5. p. 179. 185. 188. d) Janson. Sasb. 14. Aug., 19 Oct. 1610. e) Sasb. Gravio, 8 Mart., 29 Maji 1610; Sasb. Janson. 9 et 28 Maji 1611.

pour configueur de Sasbold, le jésuite Arboreus, l'un des plus furieux missionnaires de ces provinces et leur supérieur; ou pour soumettre ces églises à la jurisdiction immédiate des nonces de la cour de Rome a).

Ils se vantèrent d'avoir entre les mains un mémoire signé de quatre-vingts personnes des plus distinguées d'entre les catholiques de Hollande, qui tenaient elles-mêmes, dissientils, à plus de six mille autres. Ce mémoire tendait à demander la déposition du prélat b). Ils avaient si bien dressé cette nouvelle batterie, et ils avaient conçu tant d'espérance de sa réussite, qu'ils débitèrent en plus d'un endroit, que Sasbold était déjà déposé et que le gouvernement de son église était commis au nonce de Bruxelles c).

Ces dernières entreprises n'eurent pas cependant l'effet que les jésuites s'en étaient promis. Le général fut au contraire obligé de rappeler Arboreus, et d'envoyer à m place, pour supérieur des missionnaires jésuites en Hollande, le P. Minden qui écrivit à Sasbold, le 21 Décembre 1611, une lettre pleine de paroles de soumission et de promesses d'obéissance. Le placard publié contre eux par les états de Hollande et de Westfrise, le 26 Mars de l'année suivante, fut une nouvelle humiliation. Le clergé profita de ces circonstances pour prévenir de nouvelles attaques. Il insista en particulier pour que Sasbold se désignat un successeur, ou qu'il se procurit un condjuteur, de peur que la ruine de l'épiscopat dans ces provinces n'y entraînat celle de la religion catholique. Sasbold n'ayant pu faire ni l'un ni l'autre, obtint du moins, à force de sollicitations, des ordres réitérés du pape au nonce de Bruxelles, pour l'exécution du concordat d).

a) Hovins Sasholdo, 25 Apr. 1611; Sash. Hov. 9 Maji, 9 Jun., 11 Aug. 1611; Janson. Sasholdo, 9 Mart. 1611; Nomins Sasholdo, 14 Aug. 1611. b) Sash. Jans. 26 Oct. 1611; Sihrandus et Theodorus Sasholdo, 26 Nov. 1611. c) Sash. Gravio, 22 Dec. 1612, 12 Jan. 1613. d) Nomins Sasholdo, 14 Aug. 1611; Sihrandus et Theodorus Sasholdo, 26 Nov. 1611; Sash. Gravio, 28 Maji et 5 Oct. 1613; Nuncius Sasholdo, 1 Jun. 1613. Mandavit sua genetius.... illud esse sanctilatis suas amini

Ces ordres ni leur signification, n'apportèrent aucun changement à la conduite de ces pères. Sasbold les laissa à sa mort tels qu'il les avait toujours éprouvés; c'est ce qu'on peut voir dans la relation qu'il envoya au nonce de Bruxelles, le 4 Janvier 1614, et dans l'écrit auquel il n'avait pas encore mis la dernière main lorsqu'il mourut, le 3 Mai 1614 a).

IX. Les traverses et les persécutions que Sasbold eut à essuyer durant le cours des trente années de son gouvernement, n'empêchèrent pas qu'il n'eût la consolation d'y voir et d'y laisser la religion catholique dans un état florissant, pour ce qui regarde les avantages essentiels du Christianisme. On peut voir l'idée qu'il en donne dans la lettre qu'il écrivit à ce sujet au nonce de Bruxelles, le 4 Janvier 1614, peu de mois avant sa mort. Il y parle d'abord de ce qui s'était conservé de l'ancien clergé.

De cent quarante chancines, dont les cinq chapitres qui formaient l'église métropolitaine d'Utrecht étaient composés, il n'en restait en 1614 que quatre, et cinq vicaires à Saint-Martin; le doyen, le trésorier et six vicaires à Saint-Sauveur; six chanoines et cinq vicaires à Saint-Pierre; deux chanoines et deux vicaires à Saint-Jean; huit chanoines et sept vicaires à Sainte-Marie. Il y avait, de plus, les curés des quatre paroisses de la ville avec leurs vicaires; et, en tout, environ quarante prêtres séculiers résidants dans la ville d'Utrecht. Ces quarante prêtres célébraient presque tous les jours la messe, et assemblaient ordinairement le peuple pour le service divin et l'instruction, tous les Dimanches et Fêtes, dans douze oratoires ou chapelles domestiques, contenant quatre ou cinq cents personnes à la fois. Il y avait soixante lieux pareils d'assemblée dans la ville, où l'on faisait alternative-

decretum, ut praedictae concordantiae capita omnia exacte et inviolabiliter a dictis patribus serventur. Tract. Hist. 5. p. 226, 231.

a) Cet écrit a pour titre: De origine et progressu articulorum concordiae inter vicarios apostolicos et religiosos societatis miss. Hellandicae. Tr. Hist. 5. sub ann. 1614. p. 234 et sqq.

THERE AS PETTICS LITTLE DONE I DE LE MARIE LES DANS LES D

Mile und les autres villes de diocese: Semails d'y compte et voir que quarante prétres. I restrainant d'un men : Levuer, et l'amendant d'un le frouge, trois : Lest etc. Il emient et dus grand nombre une et la lette et le friedre et de mars de Clèves, ou l'exercise produc de la religion rationique s'était conserve, auss des dies dies de la religion rationique s'était conserve, auss des dies dies etc.

Le dioces de Impren emi. mos cent l'absolut, cent ou le cierce se trouvair en mus grant nombre. Il y avair vings préties seculiers à l'impren se mante celle pieux : seix à l'absternant et seux religieux : sept à l'absternant et deux prétieux : sept à l'absternant gueres moins dans le diocese de l'ensembre, ou le chaptire de la cellemant et celle de la cellemant de l'abstract é content conserves, ever vings-pourse préties. Il en resont, de plus, en innexion quante du cinq à l'abstract autour à l'impren et dans une ville voisine, laux à Groll etc.: mais basionic de lair mention que de une préses jour le ville de l'évenuer, dans pour celle de l'availle du lieure etc.

La discre de précre cont men nus grande des les fonceses de Lescuscien es de transpose: i i v en avait dans les deux que dix-sem, donc deux conienc jesuisse.

Pour le dincere de Middelbourg. I by avait pas un seul présent dans le remps donc mons parions, es c'écait le ciençe de la ville à l'organis qui doncrisseil. mur à tour, que que présent pour a les en secons des cathologues qui s'y écaient ronnesseure.

Le vouse les maisses religionses l'hommes on de semnes, qui exilem en resegnant nombre dans ces provinces event le revolution. Il ales endeisait plus que dans les provinces d'Utrecht et de Gueldre. Il y en avait eu cent quatre-vingt-huit dans ce diocèse, soixante-douze dans ce-lui de Haarlem, soixante-deux dans le diocèse de Deventer, cinquante dans celui de Leeuwarden, trente-neuf dans celui de Groningue, et trente-trois dans le diocèse de Middelbourg; entre lesquelles on comptait, dans les six diocèses, cinquante couvents de religieux mendiants.

En 1614, il en subsistait encore plusieurs avec leurs revenus dans la ville et les environs d'Utrecht; entre autres, trois abbayes de bénédictins, trois abbayes de filles, des commanderies de l'ordre Teutonique et de l'ordre de Malte, et neuf couvents de religieuses.

Ces neuf dernières maisons s'étaient conservées dans l'observance régulière, avec la libre administration de leurs biens, jusqu'en 1613. Mais le P. Guillaume Leeuw (ou Lion), jésuite, ayant tenu sans aucun ménagement, de nombreuses et fréquentes assemblées de catholiques dans la chapelle du monastère qu'on appelait de Jérusalem, les magistrats en furent tellement irrités, qu'ils en confisquèrent tous les biens, et assignèrent une simple pension alimentaire aux religieuses qui avaient fait profession avant 1583.

Sasbold ne compte en 1614, dans la province d'Utrecht, que dix-huit religieux vivants. Tous les autres étaient morts ou avaient quitté le pays. Entre ces dix-huit, dont neuf étaient hors de leur ordre, il y avait deux chanoines réguliers et deux dominicains, dont deux seu-lement rendaient service aux catholiques. Les autres restaient oisifs, se contentant de dire la messe, et, ce qui est plus affligeant, quelques-uns étaient plus pernicieux qu'utiles aux fidèles. Nous avons rapporté a) les plaintes que faisait Sasbold, les premières années de son gouvernement, des religieux en général, et de ceux en particulier qu'il appelle religieux vagabonds, qui vivaient à leur fantaisie, sans aucune dépendance, et souvent d'une manière scandaleuse b). Il n'en comptait, en 1598,

a) Chapitre 3. art. 1. b) Voyez en particulier l'histoire du P. Pierre

qu'un ou deux qui rendissent quelque service utile à cette église: la relation de Jacques de la Torre ne nomme pareillement que deux religieux franciscains, que Sasbold ait trouvés dans l'exercice utile du saint ministère en 1583. Dans la suite, il en vint d'autres, dont les travaux auraient pu être de quelque consolation à Sasbold et à ses coopérateurs, si, d'un côté, les collectes exorbitantes qu'ils y faisaient pour les couvents qui les avaient envoyés, n'eussent été un sujet de scandale pour les fidèles aussi bien. que pour les protestants, et n'eussent souvent ôté le nécessaire aux pasteurs ordinaires a); et si, d'un autre côté, l'exemple des jésuites et leurs sollicitations, n'en eussent engagé plusieurs à participer à leur révolte et à leur insubordination à l'autorité hiérarchique b). Les inconvénients qui en résultaient pour le bien des fidèles, étaient ! si considérables, qu'ils faisaient quelquefois désirer qu'ils fussent tous rappelés dans leurs couvents c).

Mais il n'en était pas ainsi du clergé séculier, ni même des laics en général. Sasbold en fait un portrait des plus honorables dans toutes ses lettres, dans ses mémoires etcet surtout dans sa relation de 1614. Il dit de tous les prêtres séculiers, qu'ils sont d'une réputation intacte, d'une simplicité dans leurs habits, leurs meubles, leur entretien, qui était plutôt au-dessous qu'au-dessus de la médiocrité. Ils étaient, ajoute-t-il, d'un tel désintéressement, qu'ils trouvaient dans leur patrimoine ou dans les revenus de leurs bénéfices, de quoi faire des aumônes considérables, sans rien recevoir des fidèles. Il relève surtout le courage héroïque et le zèle infatigable de quelques uns d'entre eux: de Martin Regius, p. ex. mort en 1625, après avoir exercé, pendant plus de quarante ans, le ministère apostolique

Horselius, dominicain, arrivé en Hollande en 1597. Tract. Hist. S. p. 46, 49, 51, 54, 63, 64, 91, 105, 107. Celle du P. Roland, ibid. p. 90, 91, 109, 112, et enfin celle du P. Henri Willemans, ibid, p. 93 et 107.

a) Tract. Hist. 5. p. 110, 112, 153, 154, 159, 163, 164, 176, 182, 184, 187, 193, 195, 199 à 201, 225, 228, 299. b) Ibid. p. 90, 109, 186, 195. c) Ibid. p. 20, 34, 227.

dans tout le diocèse et dans celui de Middelbourg, et souffert les chaînes et les prisons pour la foi; d'Adrien d'Oorschot qui sortit de prison, en 1601, pour se consacrer au service des pestiférés a); de François de Dusseldorp, mort en odeur de sainteté; d'Urbain Bolius, de Romnald Medenblick, de Théodore de Witt; de Nomius, doyen du chapitre de Haarlem; de Jean Wachtelaer (Vigilius) etc. b).

Il y avait aussi un très-grand nombre de laïcs qui, non seulement, avaient eu le bonheur de conserver la foi, mais qui étaient pleins de zèle pour elle et très-édifiants dans leur conduite. Sasbold en compte près de trois mille dans la province d'Utrecht, parmi lesquels il met les principaux et les plus distingués de la ville.

Cependant, dans des quartiers assez étendus de son diocèse, il était resté si peu de catholiques, qu'aucun prêtre n'y avait paru pendant dix-huit et trente ans, depuis la révolution. Nous verrons dans la suite, que, sous Rovénius même, quoique le clergé se fût considérablement multiplié, il y avait encore un grand nombre de villes et de villages qui étaient sans aucun prêtre catholique c).

X. Un des principaux moyens que la divine providence fournit au clergé de Hollande pour se perpétuer et s'accroître, fut l'établissement de différents colléges ou séminaires à Cologne et à Louvain, destinés uniquement à l'éducation de jeunes gens pour le service de cette église; et, d'un grand nombre de bourses fondées pour la même fin dans les colléges du pape Adrien VI, de Frise, de Saint-Willebrord et d'Arras à Louvain. Le premier de ces colléges ou séminaires est celui de Saint-Willebrord et

a) On peut voir sur les moeurs et la conduite édifiante du clergé séculier, la lettre du clergé d'Utrecht à Sasbold, du 1 Juin 1611; celle de Vigilius au même, du 13 Févr. 1613 etc. b) Voyez le Tr. Hist. 2. p. 69; Tr. Hist. 4. p. 13 et 16; Tr. Hist. 5. p. 213. — Hist. episc. T. I. p. 47. c) En 1623, on comptait dans les sept Provinces-Unies, près de cinquante villes et plus de sept cents villages sans pasteurs fixes. Tr. Hist. 1. p. 228. 295.

de Saint-Boniface, établi à Cologne, au commencement du dix-septième siècle, pour les diocèses d'Utrecht, de Haarlem et de Middelbourg, lequel a été depuis a) transporté à Louvain. Le célèbre Albert Eggius, vicaire général du diocèse de Haarlem, banni des Sept-Provinces à cause de son zèle pour la foi, le 3 Septembre 1604, après plus de trente mois de prison, en fut le premier directeur. Ce n'était d'abord qu'une maison particulière où l'on vivait en commun. Elle ne prit la forme fixe de collége qu'au mois de Novembre 1612, ou plutôt le 1 Juillet 1613. On y comptait environ cinquante écoliers, et fournissait à l'église de Hollande une quinzaine de prêtres tous les ans. Sasbold ayant résidé à Cologne la plus grande partie de sa vie depuis son bannissement, était à portée de donner ses soins à cette portion précieuse de son troupeau b). M. van Neercassel, dans la relation de l'état de son église, de l'an 1671, nous donne une idée admirable de la discipline observée dans ce collége. On y pratiquait d'avance les excellentes règles que ce même prélat approuva et fit imprimer en 1683, sous ce titre: Règles de la maison de Saint-Willebrord et Saint-Boniface, très-utiles et nécessaires pour tous les étudiants en théologie destinés à la mission.

Le second collége, qu'on appelle de Sainte-Pulchérie ou de la Sainte-Vierge, fut fondé à Louvain par Rovénius en 1616, pour le diocèse de Haarlem en particulier; mais le projet en avait été formé par Sasbold dès l'année 1610. On comptait dans ce collége en 1638, environ quarante jeunes ecclésiastiques c). Les fonds de la fondation furent pris des dons surabondants faits au collége de Saint-Willebrord de Cologne d); mais il est à remarquer, que ces abondantes libéralités venaient principalement des épar-

a) Le collège ou séminaire de Saint-Willebrord à Cologne, a été transféré à Louvain vers l'an 1683, où il porta le nom de Collegium Alticollense. b) Tr. Hist. 3. cap. 4. § 4. nis 68 et 73. — Relat. de Jacques de la Torre, p. 28. c) Tr. Hist. 5. p. 266. d) Fasti Academici Levyanienses. p. 196.

gnes du clergé, quoiqu'il ne retirât, comme nous l'avons vu, aucun honoraire du peuple; tandis que les religieux qui, par leurs quêtes etc., amassaient des sommes considérables, ne contribuaient en rien à ces importants établissements. La trève de 1609 donna une grande facilité pour envoyer de jeunes Hollandais dans ces colléges: les états avaient pour lors levé les défenses qu'ils avaient faites à leurs sujets catholiques, d'envoyer leurs enfants étudier dans des universités de la domination espagnole, et s'étaient bornés à leur défendre de les envoyer aux colléges des jésuites qu'ils appellent, dans leur édit du 26 Mars 1612, secte pernicieuse et meurtrière. Cette dernière défense est singulièrement motivée sur le faux zèle des jésuites pour établir non seulement » la supériorité du » pape au-dessus de tous les conciles généraux en matière »ecclésiastique, mais encore son pouvoir touchant le temporel de tous les souverains, et notamment sur les exé-» crables et funestes forfaits, dont ils venaient tout récemment de donner des exemples en France, en Angleterre et à Venise" a).

Le clergé d'Utrecht ne jouit plus de ces colléges. Ils lui ont été enlevés par ses adversaires b), à peu près dans le temps qu'ils ont levé l'étendard du schisme contre l'autorité de l'archevêque que le chapitre métropolitain s'est donné en 1724, pour prévenir l'entier anéantissement de cette église. On y suppléa vers le même temps, par l'établissement d'un collége et d'un séminaire à Amersfoort, ville de la province d'Utrecht. C'est là, depuis ce temps, l'école commune de tout le clergé soumis à l'archevêque d'Utrecht et à l'évêque de Haarlem. Il en est de même des bourses fondées dans différents colléges de Louvain: les adversaires du clergé ont eu le crédit de s'en emparer.

XI. Pour achever de donner une idée de l'état des

a) De ortu et progressu etc. p. 181 et suiv. b) Voyez les Mém. Hist. ur l'aff. de la Bulle *Unigenitus* dans les Pays-Bas Autrichiens, t. 2. p. 76 et suiv.

églises catholiques de Hollande, il est nécessaire d'expliquer l'espèce de jurisdiction ecclésiastique, qui y était exercée sur les catholiques.

Nous observerons d'abord avec le clergé d'Utrecht, dans un mémoire présenté aux magistrats en 1640, qu'on doit soigneusement distinguer ce qui appartient à l'essence de l'autorité ecclésiastique, telle que l'Église l'a reçue de Jésus-Christ, de ce qui n'en est que l'accessoire, et qu'elle ne tient que de la concession des princes a). Tous les pouvoirs que l'Église a reçus de Jésus-Christ, sont purement spirituels, et elle ne les exerce que dans le for de la conscience. Que s'il faut, pour le bon gouvernement d'une société extérieure telle qu'est l'Église, que ceux qui ont en main l'autorité spirituelle relative à ce gouvernement, en puissent faire usage pour commander tous les actes extérieurs essentiels à sa discipline; il n'en est pas moins vrai, que la puissance ecclésiastique n'a, par elle-même, d'autres moyens pour se faire obéir dans ces sortes d'actes, que des motifs et des peines spirituelles, et qu'elle ne peut contraindre personne à lui obéir par des peines temporelles coactives, qu'autant qu'elle en tient le pouvoir de la puissance temporelle. Aussi ces derniers moyens ne sont-ils pas essentiels à son gouvernement. L'Église n'en a pas joni durant les premiers siècles, et n'en jouit point encore dans tous les lieux, où il ne plaît pas aux souverains de lui accorder ce droit. Telle est l'idée que nous donne le mémoire du clergé d'Utrecht déjà cité, de la nature de l'autorité ecclésiastique, et de celle qui s'est exercée dans les églises de Hollande depuis la révolution. Les archevêques ont nommé dans le besoin des promoteurs, des officiaux etc. Ils ont prononcé des suspenses, des interdits, des dépositions, des excommunications même, contre ceux qui pouvaient mériter cette peine; mais ces jugements, comme dans les premiers siècles de l'Église, n'étaient point prononcés avec l'éclat et l'appareil du tribunal des officialités des

a) Voyez ce Mémoire, Tr. Hist. 1. Mon. 23. p. 313.

pays catholiques. Pour en procurer l'exécution, les pasteurs n'avaient d'autre moyen que le respect des fidèles pour l'autorité qui les prononçait, et, dans les coupables, la crainte de Dieu, ou l'impossibilité de se maintenir dans l'exercice des fonctions et des priviléges ecclésiastiques dont ils étaient dépouillés. Ces considérations obligeaient les supérieurs ecclésiastiques d'user de leur pouvoir avec plus de sagesse, de réserve et de modération, pour ne pas prononcer des censures qui n'auraient pu avoir que difficilement leur exécution, ou qui pouvaient être suivies de trop grands scandales; comme, lorsque les coupables étaient assez accrédités, pour se maintenir dans leur poste malgré leurs supérieurs, soit à l'aide de la puissance temporelle, soit par la séduction des peuples dont ils étaient chargés a).

XII. Mous trouvons un exemple remarquable de l'exercice de la jurisdiction ecclésiastique dans ces églises, dans l'affaire du sieur Stappart, vicaire du chapitre d'Emmerick, qui donna beaucoup de chagrin à Sasbold les dernières années de sa vie b).

Le chapitre d'Emmerick avait interdit ce vicaire, pour complicité de violences et de sacriléges commis dans l'église. Stappart appela de ce jugement à Sasbold, son métropolitain, qui confirma la sentence du chapitre. Le coupable eut pour lors recours au nonce de Cologne, sans observer néanmoins aucune des formalités usitées lorsqu'on appelle à une jurisdiction supérieure. Ce nonce, d'ailleurs, n'avait aucun droit d'exercer sa jurisdiction dans la province ecclésiastique d'Utrecht, et dans le cas de l'appel au pape, c'était par des commissaires députés sur les lieux que l'appel devait être jugé, selon l'usage et le

a) Defensio eccl. Ultr. p. 365. b) On peut joindre à cet exemple celui d'Alexandre-Charles Trogney, nommé par Paul V chanoine et archidiscre d'Utrecht, à qui Rovénius, même avant son sacre, avait interdit l'exercice de ses fonctions, pour cause de mauvaises moeurs. Voyez Tr. Hist. 1. p. 53, 54, 70. — Def. eccl. Ultr. p. 396, 399, 400.

privilége du pays, connu sous le nom De non evocando, nommément confirmé par une bulle de Léon X. Si quelques nonces avaient quelquefois voulu s'arroger le droit d'exercer la jurisdiction contentieuse dans les Provinces-Unies, ce n'étaient que les nonces de Bruxelles, qui avaient ces Provinces dans leur district a). Le nonce de Cologne voulut néanmoins profiter de l'occasion pour étendre sa jurisdiction, et déclara le sieur Stappart absous de toutes les sentences prononcées contre lui. Sasbold en ayant été informé, lui écrivit le 23 ..... de l'an 1612, pour se plaindre de ce que, sans pouvoir et sans jurisdiction, il avait entrepris de fomenter la désobéissance du sieur Stappart, d'augmenter les scandales publics que cette affaire avait déjà causés, de fouler aux pieds l'autorité de l'ordinaire etc. Sasbold confirma ensuite sa première sentence contre Stappart, le déclara irréguler pour avoir célébré depuis son interdit, écrivit à Rome pour se plaindre de la conduite du nonce, et demanda qu'il lui fût ordonné de se désister de cette procédure etc.: sans quoi il était résolu de faire usage de toute son autorité pour réprimer le scandale. La réponse de Rome à Sasbold se bornait à l'exhorter d'accommoder ce différend, sous prétexte qu'il n'était pas avantageux d'avoir affaire avec les nonces b). Sasbold répliqua, le 21 Juillet 1612, qu'il n'y avait pas moyen de songer à un accommodement; que le nonce l'avait attaqué nommément, qu'il continuait ses poursuites, qu'il l'avait déjà cité, pour comparaître en personne: » ce qui certainement", ajoute Sasbold, » ne convient ni à sa personne, ni à la nature de la cause, ni aux circonstances" c). Le 9 Août de la même année, il protesta contre toutes les procédures du nonce, » attendu l'incompétence de ce tribunal, et que sa jurisdiction (ar-

a) Tr. Hist. 1. p. 246. — Collectio momentosa, (MS) Part. 3. p. 42. — Protestatio denuo asserta etc. p. 27 et 28. b) Non expedit arietare cum nuntiis. c) Quod certe nec ipsi convenit, nec causa exigit, nec circumstantiae patiuntur.

chiépiscopale) y était intéressée." Il accompagna cette protestation d'un appel au pape, où il raconte en abrégé toute la suite de cette affaire.

Cette conduite ferme de Sasbold produisit son effet. Le pape fit avertir le nonce de Cologne, de ne point confondre les jurisdictions etc. Le nonce, en conséquence, se désista de ses procédures, reconnut qu'Emmerick n'était pas de sa nonciature, chercha à s'excuser et à faire entendre qu'il n'avait point troublé la jurisdiction de l'archevêque d'Utrecht. Le coupable, de son côté, se soumit à ses supérieurs, fit l'aveu de son crime, en demanda pardon et fut absous par Sasbold, le 13 Septembre 1613 a).

XIII. Cette affaire fut d'autant plus sensible à Sasbold, qu'elle l'obligea d'interrompre le cours de ses visites, dans un temps où la trève lui donnait, pour les faire, plus de liberté qu'il n'en avait eu depuis plusieurs années. Il résidait avant son épiscopat, dans la ville de Delft dont il était originaire; mais de retour à Cologne, le 2 Mai 1603, de son voyage de Rome où il avait été sacré, il fut forcé d'y fixer son séjour, parce que le décret de bannissement, du 30 Mai de l'année précédente, ne lui permettait plus de résider dans les Provinces-Unies, sans y être exposé aux plus grands périls. La ville de Cologne était assez à portée de la partie de sa métropole, comprise dans les provinces de Clèves, de Gueldre, d'Overyssel et même d'Utrecht; mais les villes d'Anvers et de Bois-le-Duc auraient été plus voisines des provinces de Zélande et de Hollande. Sasbold fit sonder les évêques de ces deux dernières villes, et ayant reconnu que son séjour dans leurs diocèses ne leur serait pas agréable b), il s'arrêta à Cologne, après en avoir délibéré avec son clergé et avoir obtenu le consentement du pape. Il n'y demeura toutefois que jusqu'au 21 Décembre 1605 c).

a) Tractat. Hist. 3. 'cap. 4. §. 5. Nota in num. 80. p. 58 et sqq. b) Bat. sacra P. 2. p. 52. c) État de la mission, du 1 Juin 1605. — Sasb. Jansonio, 9 Maji 1611.

6

La prise d'Oldenzaal par le marquis de Spinola, lui pe cura la liberté de venir dans cette ville, où il réconci les églises que les protestants avaient profanées. Il a à Lingen au commencement de l'année suivante, et y journa, ou dans les autres villes d'Overyssel dont il exactement la visite, le reste de l'année 1606, toute l'a née 1607, et les premiers mois de 1608. Il fut obligé revenir à Cologne le 9 Mai de cette dernière année; pa la trève conclue entre le roi d'Espagne et les états géz raux, le 13 Avril de l'année suivante, lui permit de v nir passer un mois à Utrecht sur la fin de la même ann 1609, et d'y exercer plusieurs fonctions épiscopales. ] 1610 et 1611 il fit des séjours considérables à la Hay chez les parents de Jacques de la Torre qui fut depu son successeur, et à qui il administra le sacrement de cc firmation (en 1611). Il vint plusieurs fois à Delft, Leyden etc. Il retourna en Overyssel, dont il fit exs tement la visite. Il se proposait de revenir ensuite da la province de Hollande, pour y continuer ses visite mais l'affaire de Stappart, dont nous avons parlé, l'ob gea de se rendre de nouveau à Cologne, et d'y faire s principal séjour jusqu'à sa mort, arrivée le 3 Mai 161

XIV. Cette mort fut le sujet d'un grand deuil po toutes les églises de Hollande, et singulièrement pour clergé séculier qui avait besoin plus que jamais de l'aut rité épiscopale, pour réprimer les entreprises des jésuit et de quelques autres religieux ou prêtres vagabonds, c profitaient de la trêve pour se multiplier en Hollande s'y conduire à leur fantaisie. Sasbold fut enterré solt nellement à Cologne, dans l'église des franciscains. L'éj taphe qui fut mise sur sa tombe et qu'on y voit ence aujourd'hui (1784), lui donne le titre d'archevêque Philippes et d'Utrecht. On peut voir dans l'oraison : nèbre a) qui fut prononcée dans la même église, l'ié que tout le public avait pour lors du mérite et de sainteté du défunt. L'orateur chrétien le conjura, en

a) Bat. sacra P. 2. p. 58.

nissant, d'obtenir de Dieu, que l'opinion que tout le peuple avait conçue de sa sainteté, fût confirmée par les miracles, et l'on assure qu'il fut exaucé a). Nous avons deux vies de ce prélat: l'une manuscrite, par Jean Trutits, doyen d'Oldenzaal; l'autre imprimée, par Antoine, fils d'Antoine, qu'on croit être le célèbre van der Plaat, pasteur d'Alkemade b). Les adversaires même de cette église n'ont pu s'empêcher de rendre quelque justice aux vertus de Sasbold. M. Hoynck déclare \*qu'îl ne prétend rien diminuer des éloges accordés aux vertus, aux travaux et à la gloire de ce saint homme, vraiment apostolique" c). L'auteur anonyme de l'histoire de l'église d'Utrecht, rend pareillement justice » aux travaux pénibles de son ministère, à son grand courage pour souffir la persécution, et à la réputation d'une piété peu commune qu'il a conservée jusqu'à la mort' d).

De son vivant même, Clément VIII et tout ce qu'il y avait à Rome de plus recommandable au commencement du dix-septième siècle, le comblèrent de louinges et d'honneurs durant le séjour qu'il y fit, en 1602. Paul V lui témoigna les mêmes sentiments dans le bref qu'il lui écrivit, le 25 Août 1605, en réponse à la lettre que Sasbold lui avait écrite pour le féliciter de son avénement au souverain pontificat e). » Vous ne devez pas douter," lui dit-il, que nous ne soyons parfaitement instruits de la charité, du zèle, de l'ardeur avec les-'quels vous travaillez à la conversion des âmes, et de la bénédiction que la bonté divine accorde tous les jours à oeuvre si salutaire." Le cardinal Borghèse n'en Parle pas moins avantageusement dans la lettre qu'il écrivit, au nom du même pape, à Tilman, frère du défunt, à l'occasion de la mort de celui-ci, le 14 Juin 1614. "Sa Sainteté," dit-il, "avait pour lui une affection particulière, fondée sur la connaissance qu'il avait de son

a) Bat. sacra P. 2. p. 62. b) Ibid. p. 57. c) Hist. Eccl. Ultr. p. 15. col. 2. — Tr. Hist. 2. p. 20 et 21. d) Hist. de reb. Eccl. Ultr. p. 23. e) Sasb. Tilm. 14 Sept. 1602. — Bat. sacra P. 2 p. 48.

mérite singulier, et des principales vertus qui forment un véritable prélat..." a). On peut voir plusieurs autres éloges non suspects dans le Batavia Sacra b). Si, durant sa vie, ses adversaires ont quelquefois réussi à inspirer des préventions contre lui, soit aux princes, soit aux personnes constituées dans les premières dignités ecclésiastiques, on peut dire qu'elles ont toutes rendu justice à Sasbold, dès qu'elles ont été exactement instruites des faits c).

a) Bat. sacra P. 2. p. 57. b) Ibid. p. 63. c) Sasb. Hovio, Archiep. Mechlin. 28 Aug. 1610.

----

## CHAPITRE V.

Etat de l'église d'Utrecht durant la vacance du siège, après la mort de Sasbold Vosmeer, depuis 1614 jusqu'en 1620.

Article I. Projet de donner un coadjuteur à Sasbold, traversé particulièrement par les jésuites. — II. Philippe Rovénius nommé successeur de Sasbold. 1614.

I. Il y avait plus de quatre ans que Sasbold, de concert avec son clergé et en particulier avec les chapitres d'Utrecht et de Haarlem, travaillait à pourvoir son église d'un évêque qui pût en prendre le gouvernement immédiatement après sa mort; mais on était embarrassé dans l'exécution. Le clergé et les chapitres d'Utrecht et de Haarlem désiraient qu'il fût donné à Sasbold un coadjuteur. Ils nommèrent à cet effet trois sujets, sur la fin de 1612, entre lesquels était Philippe Rovénius, prévôt du chapitre de Saint-Pléchelme d'Oldenzaal; mais ils en laissèrent le choix à Sasbold, aussi bien que le soin de faire agréer à l'archiduc Albert et au souverain pontife celui qu'il aurait choisi. Cette déférence pour l'archiduc occasionnait un autre embarras. Il ne put se résoudre, durant la trève, à entrer dans cette affaire, craignant d'indisposer les états généraux; Rome, d'un autre côté, voulait rien faire sans le consentement de l'archiduc.

'A ces difficultés s'en joignait une autre de la part des jésuites qui travaillaient, dans ce temps-même, à faire déposer Sasbold, pour priver totalement cette église de l'épiscopat, ou du moins à lui faire donner le jésuite

Arboreus pour coadjuteur. Toutes ces difficultés donnèrent lieu à une multitude de lettres, de conférences et d'assemblées, où l'on cherchait les expédients les plus propres à les lever a). Il n'y en avait pas de moins grandes pour engager les trois sujets désignés par les deux chapitres, à accepter le fardeau. Chacun trouvait des raisons qu'il regardait comme invincibles, pour s'en excuser. Philippe Rovénius, au choix duquel Sasbold s'était déterminé, ne put se résoudre à donner son consentement; de sorte que le chapitre d'Utrecht se vit obligé de nommer à sa place Henri Vorden b), depuis doyen d'Oldenzaal c). Cette dernière nomination causa de nouveaux embarras. Le chapitre de Haarlem n'approuva point ce choix et persista à demander Rovénius: les choses étaient en cet état à la mort de Sasbold, le 3 Mai 1614 d).

Ce prélat avait proposé, de son vivant, un autre expédient qui aurait été beaucoup plus avantageux pour cette église. C'était, de nommer des évêques propres à tous les siéges vacants de la métropole, et en particulier de sacrer Philippe Rovénius, déjà vicaire général depuis plusieurs années du diocèse de Deventer, pour évêque propre de cette église e); ce qui n'aurait pas empêché de le charger de la coadjutorerie d'Utrecht.

II. Après la mort de Sasbold, les deux chapitres travaillèrent à terminer leur différend au sujet de Henri Vorden et de Philippe Rovénius. Ils prirent pour arbitre commun, le célèbre Janson, président du collège du Pape à Louvain. Janson décida pour Rovénius, et celuici fut obligé d'accepter. Il n'était pour lors question que de la qualité de successeur de Sasbold comme archevêque d'Utrecht, la seule pour laquelle les chapitres eussent droit de faire l'élection, et non de celle de vioaire

a) Tr. Hist. 2. p. 66. b) Henri Vorden fut nommé archidiacre de Saint-Sauveur d'Utrecht par Rovénius, le 9 Août 1622. Tr. Hist. 1. p. 452. c) Tr. Hist. 1. p. 58. d) Tr. Hist. 2. cap. 8. § 3. n°. 5. e) Certus et verus loci episcopus. Sasb. Jansonio, 16 Maji 1612.

apostolique; mais la seconde était une suite de la première, parce que le pape ne conférait le vicariat apostolique qu'au sujet qui avait déjà été pourvu par le clergé, du gouvernement de cette église.

Cette élection fut approuvée par l'archiduc Albert et l'archiduchesse son épouse, qui joignirent à la prévôté d'Oldenzaal une pension annuelle de cinq cents florins a). Le pape Paul V confirma cette élection sur leur présentation b). Il y eut à ce sujet trois brefs expédiés le même jour, 11 Octobre 1614. Par le premier, Paul V établit Rovénius vicaire apostolique des Provinces-Unies. Il lui donne, par le second, ce qu'on appelle les facultés de vicaire apostolique, et spécialement celle de nommer à tous les canonicats et autres bénéfices dont la collation était réservée au saint-siège, et qui viendraient à vaquer dans les églises » métropolitaines, cathédrales, collégiales, paroissiales ou autres, situées dans les Provinces-Unies." Le troisième bref soumet à l'autorité de Rovénius, pour toute la durée de son vicariat apostolique, tous les religieux mendiants, et nommément les jésuites missionnaires dans ces provinces, pour tout ce qui concerne le ministère ecclésiastique c).

Le clergé sollicita diverses fois l'archiduc Albert, d'accorder à Rovénius, soit avant, soit après son sacre, le titre d'archevêque d'Utrecht; mais ce prince répondit, qu'il ne pouvait rien faire, ni rien changer dans les Provinces-Unies durant la trève, pour ne pas donner aux états le moindre prétexte de la rompre, en l'accusant d'avoir le premier manqué à sa parole. Il ne croyait pas, sans doute, qu'on pût lui faire le même reproche touchant la présentation qu'il avait faite du même Rovénius, pour la simple qualité d'archevêque d'Utrecht, sous un titre étranger.

La nomination du clergé suffit néanmoins à Rovénius,

a) Tr. Hist. 2. p. 72 et 73. b) Relat. de Jacq. de la Torre, p. 23. c) Bat. Sacra, P. 2. p. 76. — Hoynck, p. 104 et 105. Ce dernier date le second bref, du 9 Oct. 1614.

pour faire dans la métropole d'Utrecht toutes les fonctions d'ordinaire, qui n'exigeaient point le caractère épiscopal. Le chapitre de Haarlem lui accorda le même droit pour ce diocèse particulier, tant qu'il n'y aurait point d'évêque propre. L'acte est du 14 Juillet 1616 a). Rovénius donna, le même jour, une ordonnance pour renouveler les articles du concordat, arrêtés entre Sasbold et les jésuites, le 9 Mars 1610, pour les empêcher d'entreprendre sur l'autorité hiérarchique; mais ces religieux qui n'avaient jamais eu, comme nous l'avons vu, l'intention sincère de l'exécuter, se plaignirent de cette ordonnance à la congrégation de la Propagande. Ils avancèrent même dans leur requête, qu'il n'y avait en Hollande ni pasteur ordinaire, ni hiérarchie. Le clergé, dans la réfutation qu'il fit de leur requête, les confondit en particulier sur cet article; mais la congrégation, qui ne voulait rien décider pour lors, se contenta d'imposer silence aux deux parties b). Rovénius n'en fut pas moins ferme à tenir la main à l'exécution du concordat et à celle de son ordonnance. Il en renouvela même les articles, dans les statuts qu'il publia pour le diocèse de Haarlem, le 27 Septembre 1618 c). Le nonce de Bruxelles se fonda sur les mêmes principes dans une ordonnance du 3 Mai 1620, par laquelle il réprima les entreprises de deux jésuites sur les droits des pasteurs d'Enkhuizen et de Hoorn dans la Nord-Hollande d).

a) Def. eccles. Ultraj. p. 393. — Praef. Causae Harlemensis, § 6 et 7. b) Lettre de Rovénius & M. Wachtelaer, du 1 Septembre 1641. c) Batavia Sacra, Part. 2. p. 86. d) Def. eccl. Ultr. p. 402.

## CHAPITRE VI.

Épiscopat de Philippe Rovénius, archevêque d'Utrecht, sous le titre d'archevêque de Philippes.

Article I. Rovénius sacré archevêque d'Utrecht sous le titre d'archevêque de Philippes, en 1620. — II. Démêlés de Rovénius et de son clergé avec les jésuites et quelques autres religieux mendiants. — III. Établissement d'un vicariat pour perpétuer le chapitre métropolitain, en 1633. — IV. État général de l'église de Hollande sous Rovénius. — V. Accroissement du clergé et des catholiques durant la persécution. — VI. Des vierges consacrées à Dieu. — VII. Placard contre les Klopjes. — VIII. École de ontroversistes. — IX. Mort de Rovénius. 1651. Son éloge.

I. Quelque nécessaire que fût le ministère épiscopal dans les Provinces-Unies, le clergé fut six ans à solliciter inutilement le sacre de Rovénius; et, comme l'archiduc n'avait rien à craindre de ce sacre, pourvu qu'il ne fût pas fait, à sa présentation, sous le titre d'archevêque d'Utrecht, on ne peut pas douter que les difficultés ne vinssent principalement de ceux qui s'étaient déclarés, depuis longtemps, ennemis de l'épiscopat et de la hiérarchie. Ces difficultés furent enfin surmontées. Rovénius fut préconisé sous le titre d'archevêque de Philippes, comme Sasbold, son prédécesseur, dans le consistoire du 17 Août 1620. Le décret porte, que Rovénius exercera » les fonctions épiscopales dans les provinces de Hollande et de Zélande, destituées de propre pasteur": c'est-à-dire que, sous le titre emprunté de l'église de Philippes, il fut nommé véritablement archevêque d'Utrecht. C'est en cette seule qualité que les archiducs, qui ne prenaient aucun intérêt à l'église de Philippes, s'engagèrent à lui payer, sur le trésor royal, une pension annuelle de 300 écus, qui, jointe aux revenus de la prévôté d'Oldenzaal, dont Rovénius était revêtu depuis l'an 1607, forma une mense épiscopale d'environ un millier d'écus a).

Ses bulles furent expédiées le 17 Octobre suivant, et il fut sacré le 8 Novembre de la même année 1620, par le nonce de Bruxelles, assisté de l'archevêque de Malines et de l'évêque d'Anvers. Le clergé continua de solliciter l'archiduc de donner, d'une manière authentique, au nouveau prélat le titre d'archevêque d'Utrecht, dont il possédait la réalité et dont il exerçait les fonctions; mais le prince ne put s'y résoudre tant que dura la trève, et promit seulement d'accorder ce qu'on lui demandait, dès que la trève serait terminée. Il mourut lorsqu'elle était à peine expirée.

Le clergé ayant renouvelé ses instances auprès de l'infante Isabelle, sa veuve, la princesse les écouta favorablement; mais, ne croyant pas devoir prendre sur elle d'accorder leur demande, elle les renvoya à Philippe III, roi d'Espagne. C'était jeter ce clergé dans de nouveaux embarras. Il y avait trop de danger pour lui, d'entretenir des correspondances avec Philippe: il fallut donc attendre une occasion plus favorable. Le clergé crut enfin la trouver dans le voyage que Cornelius Jansénius fit à Madrid, en 1626, en qualité de député de l'université de Louvain. Comme ce docteur, depuis évêque d'Ypres, était très-instruit des affaires de l'église de Hollande et très-zélé pour ses intérêts, le clergé d'Utrecht et celui de Haarlem profitèrent de son voyage, pour le charger d'une requête adressée au roi d'Espagne, conforme à leurs vues b). Ils y demandaient que Rovénius, sacré sous le titre d'archevêque de Philippes, fût confirmé par sa Majesté dans le titre d'archevêque d'Utrecht. Ils faisaient sentir au prince, que cette confirmation était nécessaire pour l'utilité de l'église, pour l'avancement de la reli-

a) Def. eccl. Ultr. p. 36. — Hoynck, p. 17. — Anon. p. 99. b) Bat. sacra, P. 2. p. 79.

gion, et pour concilier au prélat plus de respect et d'autorité sur le peuple et le clergé de la métropole d'Utrecht et de ses cinq suffragants.

On ignore la réponse du roi d'Espagne, mais il est évident qu'il n'était question que d'une formalité; puisque, dès le 27 Octobre de l'année précédente, Rovénius avait pris, dans plusieurs actes, le titre d'archevêque de Philippes et d'Utrecht, et qu'il continua de le prendre depuis a). Ce n'était donc que par surabondance de droit, que son clergé demandait au roi d'Espagne de lui donner le titre d'archevêque d'Utrecht, ou plutôt de le confirmer dans ce titre, selon l'expression de sa requête. Aussi est-ce principalement pour avoir pris ce titre et en avoir exercé les fonctions, qu'il fut décrété d'ajournement personnel par les magistrats d'Utrecht, le 5 Octobre 1639, et banni du pays le 10 Mars de l'année suivante b).

II. Les démêlés des jésuites avec le clergé séculier des Provinces-Unies, continuèrent sous Rovénius et furent sous son épiscopat, comme ils l'avaient été sous celui de Sasbold, l'affaire qui lui causa le plus de peine et d'embarras. Ces pères, sans abandonner leurs desseins, et cherchant toujours à les faire réussir par toutes sortes de moyens, bons ou mauvais c), avaient paru néanmoins poursuivre leur entreprise avec moins de vivacité depuis la mort de Sasbold; soit pour essayer, par cette modération affectée, de gagner son successeur; soit pour témoigner une apparence de soumission au bref de Paul V, du 11 Octobre 1614, et à quelque autre décret dont il avait été suivi; soit pour se ménager, par ce moyen, la facilité de profiter du temps de la trève pour se multiplier dans ces provinces, malgré le placard du 26 Mars 1612, qui les en bannissait.

a) Def. eccl. Ultr. p. 40, 42-47, 429, 431, 433, 434, 438 et suiv. b) Bat. sacra, P. 2. p. 80 et 81. c) Sasb. Gravio, Hovio, Jansonio, 11 Julii 1609, 9 Maji et 9 Junii 1611, 14 et 28 Sept. 1613, etc. Mordicus sua praescripta tenent. Comperio illos nunquam desituros a suis studiis. Artificiosi sunt. Nihil non tentant; per fas et nefas ad intentum suum perrumpere nituntur etc.

Le temps de la trève qui expira en 1621, la conduite décidée de Rovénius contre leurs entreprises, le caractère épiscopal dont il venait d'être revêtu, et qui le mettait en état d'agir contre eux avec plus d'autorité, les progrès qu'ils avaient faits en Hollande, où leur nombre s'était presque triplé durant les douze années qu'avait duré la trève a); toutes ces circonstances les enhardirent à manifester plus que jamais, la résolution où ils étaient depuis long-temps, de se rendre totalement les maîtres de cette église, et d'y anéantir l'ordre hiérarchique. La mort de Paul V, arrivée le 22 Janvier 1621, leur persuada même qu'ils pourraient peut-être mieux réussir sous son successeur, à faire autoriser leurs entreprises par la cour de Rome. Ils y portèrent, en conséquence, de nouvelles plaintes contre le clergé de Hollande, et y renouvelèrent toutes leurs anciennes calomnies.

Le clergé, qui redoutait les suites de cette nouvelle attaque, présenta requête à Rovénius, en 1622, pour le supplier de tenir la main à l'exécution des canons sur l'ordre hiérarchique, et à celle des concordats et des décrets des souverains pontifes sur le même sujet b). Rovénius se trouvait alors personnellement menacé, et obligé de se mettre à couvert. Il profita de ces circonstances, pour aller en personne plaider sa cause à Rome c). Le clergé de la métropole et des diocèses suffragants, lui donna deux adjoints (Jacq. Bolius, chanoine de Saint-Martin d'Utrecht, et Nicolas Nomius, doyen de Haarlem), avec une ample procuration pour agir en leur nom. L'acte est du 17 Août 1622 d). Cette députation se fit de concert avec l'archiduchesse Isabelle, qui donna à Rovénius d'amples lettres de recommandation pour le nouveau pape, Grégoire XV e), et le prélat partit avec ses adjoints, au mois de Septembre suivant.

Rovénius, arrivé à Rome, présenta requête à la Propagande, pour demander communication des plaintes portées

a) On ne comptait que huit jésuites dans les Sept-Provinces en 1609, et il y en avait vingt-deux en 1622. b) Collect. moment. P. 3. p. 175. c) Hoynck, p. 97. d) Tr. Hist. 1. p. 272. e) Hoynck, p. 97.

à son tribunal par les jésuites, contre lui et contre son clergé a).

La requête dont Rovénius et ses adjoints étaient porteurs, était accompagnée d'un mémoire sur les moyens de remédier aux scandales que causaient les entreprises des jésuites contre le clergé séculier, et leurs contestations même avec les autres religieux.

On y expose le plan des jésuites, de se rendre les maîtres du gouvernement des catholiques de ces provinces, à l'exclusion de tous les autres séculiers ou réguliers, et l'on fait sentir que, s'il avait lieu, il ne tarderait pas à être suivi de l'entière ruine de la religion catholique. Sasbold avait déjà remarqué, que leurs maximes et leur conduite dans le saint ministère, n'étaient propres qu'à anéantir le véritable esprit de la religion, et à faire des chrétiens une société politique, plutôt qu'une société chrétienne; mais, indépendamment de cette considération, on représentait dans le mémoire que, si les jésuites étaient les seuls chargés du ministère ecclésiastique dans ces provinces, les états ne les y souffriraient pas un instant, et qu'ils priveraient ainsi les catholiques de tout exercice de leur religion. La raison était, que ces pères leur étaient beaucoup plus odieux que les prêtres séculiers et les autres religieux; qu'ils étaient regardés comme les auteurs des troubles excités en France, en Allemagne, à Venise et ailleurs; qu'ils étaient connus comme faisant profession de se mêler des affaires d'État, d'écrire aux princes étrangers, de leur donner avis des secrets du gouvernement, de faire des collectes abondantes d'argent pour l'envoyer à leurs colléges, de séduire les moribonds pour se procurer des legs considérables etc.

On ajoute dans le même mémoire que, si l'on ne réprime promptement leurs entreprises, et qu'on les laisse continuer à se conduire selon leur caprice, sans soumission à l'autorité épiscopale et sans respect pour l'ordre hiérarchique, l'archevêque et tout son clergé sont disposés

a) Tr. Hist. 1. p. 62.

à se démettre de leurs fonctions, plutôt que de voir les maux et les scandales s'accroître jusqu'au point d'anéantir la religion catholique dans ces pays.

Ce mémoire ne fut pas sans effet. Grégoire XV fit expédier une bulle, le 8 Janvier 1623, pour soumettre tous les réguliers, sans en excepter les jésuites, à l'autorité épiscopale. Les jésuites, pour en empêcher l'effet, présentèrent de nouveaux écrits à la Propagande, supposèrent faussement tous les réguliers en cause, et employèrent toute sorte de ruses et de calomnies pour venir à bout de leur dessein. La congrégation prononça, le 20 Février suivant. La décision fut favorable à Rovénius et à l'ordre hiérarchique; mais le pape ordonna, sous peine d'excommunication, de la tenir secrète, sous prétexte de travailler à terminer cette affaire à l'amiable a).

Les jésuites profitèrent de cette indulgence, pour accabler la congrégation de nouveaux écrits, dont les principaux furent cachés à Rovénius. Ils produisirent en même temps des certificats mendiés de quelques laics de Hollande, qui leur étaient livrés; de l'évêque de Bois-le-Duc, qui les désavous b), et de quelques autres. Ils gagnèrent l'envoyé de l'archiduchesse et l'ambassadeur d'Espagne à Rome, et, par tous ces moyens et bien d'autres, dignes de cette intrigante société c), ils vinrent à bout de faire supprimer la résolution du 20 Février, pour lui en substituer une autre du 1 Mai suivant, qui lui était toute opposée. Cette dernière comprenait ving-trois articles d), qu'on apprit dans la suite avoir été fabriqués par les jésuites du Brabant et

a) Lettre de Rovénius à son clergé, du 25 Févr. 1623. b) Tr. Hist. 5. p. 251. c) Ibid. Nemo credat qua astutia rem pertrahere nitantur jesuitae, sed vincet veritas et simplicitas. Protixum foret scribere omnia ipsorum machinamenta, occultas informationes, calumnias etc.... Numquam mihi persuadere potui antagonistas nostros tam mendaciter et ficte agere, sed nihil, spero, proficient. Nota est passim omnibus ipsorum impudentia. Voyez aussi sa lettre à Vigilius, du 3 Mars 1623. d) Voyez ces articles dans l'écrit intitulé: Concordata et decreta.... pro bono regimine Miss. Foederati Belgii, 1694, 1703. — Batavia sacra, P. 2. p. 92. — Et en abrégé, Tr. Hist. 1. p. 279, 280. — Lettre de Rovénius, du 30 Juin 1623.

envoyés, tout dressés, à Rome par le nonce de Bruxelles a).

Rovénius et les députés des deux chapitres s'en plaignirent dans leur supplique du 8 du même mois. Ils y représentèrent les articles décidés, comme »éversifs de toutes les prérogatives de l'ordinaire, des pasteurs hiérarchiques, des chapitres des cathédrales, de leurs vicaires généraux le siège vacant etc." b). Ils relèvent, en particulier, les énormes inconvénients de l'article qui établit le nonce de Bruxelles supérieur immédiat des réguliers, et juge des contestations qu'ils pourraient avoir avec les pasteurs ordinaires. C'est, disent-ils, ouvrir la porte à un schisme manifeste, en établissant deux ordres, deux corps ecclésiastiques. Ils terminent leur supplique, au nom de tout le clergé séculier, en déclarant de nouveau, qu'ils étaient disposés à se démettre de leurs emplois, si on laissait subsister de pareilles résolutions. Cette déclaration fut ratifiée par les principaux du clergé d'Utrecht et de Haarlem, dans leurs lettres du 8 Juin et du 17 Juillet 1623.

Rovénius fit des représentations particulières à Grégoire XV sur le même sujet. Le pape répondit, que ces articles avaient été dressés sans son ordre, et promit d'ordonner une révision de l'affaire, pour réformer tout ce qui s'y trouverait de préjudiciable aux droits des pasteurs: mais la mort, qui l'enleva au mois de Juillet de la même année 1623, l'empêcha d'exécuter ses promesses.

Rovénius et ses adjoints continuèrent, par de nouveaux écrits, d'éclairer la congrégation sur la surprise qui lui avait été faite; mais tout ce qu'ils purent obtenir, fut une résolution du 7 Juillet de la même année, qui renvoie les parties par devant les évêques des Pays-Bas, comme plus portée d'être instruits des faits c).

L'affaire demeura en suspens jusqu'au mois d'Octobre de la même année, que le nouveau pape, Urbain

a) Instr. de Jacq. de la Torre à Gérard Meytz, de 1639. — Coll. mom. P. 3. p. 81. b) Tr. Hist. 1. p. 278—280. c) Ibid. p. 290 et suiv. — Def. eccl. Ultr. p. 404 et suiv. — Bat. sacra P. 2. p. 91.

VIII, donnant audience à Rovénius et aux députés du clergé, leur déclara, que les vingt-trois articles du 1 Mai ne devaient déroger en rien aux facultés accordées à Rovénius par ses prédécesseurs; qu'ayant mûrement examiné cette affaire, il avait reconnu, qu'ils avaient été donnés sans entendre les parties; qu'ils n'étaient point conformes au droit commun; qu'ils dérogeaient aux droits de l'ordinaire, etc. Il ajouta que, pour terminer cette affaire avec pleine connaissance, il ordonnait, conformément à la résolution du 7 Juillet, qu'elle serait d'abord traitée et examinée par l'archevêque de Malines et ses suffragants; et que, sur le rapport que son nonce de Bruxelles ferait à la Propagande de leurs conseils et de leur jugement, il casserait, changerait, ou modifierait ces vingt-trois articles. On peut voir la lettre que Rovénius écrivit, à ce sujet, à l'archevêque de Malines, le 23 du même mois d'Octobre a). Il partit de Rome le lendemain, et arriva en Brabant au mois de Décembre suivant.

Presque toute l'année 1624 fut employée à la discussion de cette affaire. Il y eut des écrits, de part et d'autre, présentés aux évêques des Pays-Bas, dont les adversaires du clergé nous ont donné eux-mêmes des fragments b). On convint dans les conférences, et le nonce en donna acte par écrit, 1° que Rovénius avait dans les Provinces-Unies, c'est-à-dire, dans l'archevêché d'Utrecht et les cinq diocèses suffragants, la même autorité sur les réguliers, qu'auraient sur eux les évêques propres de ces églises, si elles en avaient, et que les évêques des royaumes catholiques exercent dans leurs diocèses: 2° Qu'il pouvait, en conséquence, procéder contre les réguliers désobéissants, par sa propre autorité, et de la même manière que le font les autres évêques dans leurs diocèses c).

C'est sur ce fondement qu'il fut conclu, le 25 Octobre

a) Hoynck, p. 110. b) Hoynck, p. 106, 111. — Anon. p. 97, 98, 105. c) Auctoritate propria, via coactiva, so modo et in illis casibus in quibus episcopus potest procedere... contra regulares refractarios...; et omnia erga ipsos peragere posse quae episcopus in sua dioecesi. Coll. mom. P. 2. p. 65.

de la même année 1624, un nouveau concordat entre Rovénius, au nom de tout son clergé, et les jésuites, dans la personne de leurs supérieurs. Il est en forme de commentaire explicatif et restrictif des vingt-trois articles de la Propagande, du 1 Mai 1623. Le P. Florentius de Montmorenci et le P. Tempel, son compagnon, le signèrent le lendemain, 26 Octobre, sans qu'aucun autre régulier y intervînt a). Leur signature ne fut pas néanmoins pure et simple: ils ne voulurent point reconnaître dans Rovénius une pleine supériorité et autorité sur les jésuites, pareille à celle qu'il avait sur les prêtres séculiers, et ne promirent de s'abstenir de faire des fonctions pastorales, qu'avec ces deux restrictions: qu'ils ne les exerceraient que très-rarement, et, à moins que les, circonstances n'exigeassent d'en agir autrement b).

Ce concordat fut confirmé par plusieurs décrets de la Propagande, par une bulle d'Urbain VIII, et par différentes ordonnances des nonces de Bruxelles, données pour tenir la main à son exécution c).

Nous avons déjà vu plus d'une fois, que les jésuites n'étaient pas esclaves de leurs promesses. Ils ne furent pas plus fidèles à exécuter le concordat de 1624, quoiqu'il eût pour garant une espèce de concile des évêques des Pays-Bas, et qu'il eût été confirmé par un grand nombre de décrets du souverain pontife et de ses ministres. Il y a plus: les jésuites étaient les seuls réguliers qui eussent prétendu (dans les écrits présentés, en 1623, à la Propagande) avant le concordat, se soustraire à l'autorité de l'ordinaire d). Ils vinrent à bout, en 1628, d'engager quelques autres religieux dans leur désobéis-

a) Tr. Hist. 1. p. 807. b) Parcissime et nisi conditio temporum aliud postulet. c) Décrets de la Propag. du 22 Août 1625, du 16 Avril 1627. Bulle d'Urbain VIII, du 5 Mai 1626. Décrets du Nonce de Bruxelles du 21 Nov. 1626, du 24 Févr. et du 3 Septembre 1633 etc. Voyez Batavia sacra, P. 2. p. 91, 95, 98 et 99. — Tr. Hist. 1. p. 309 et suiv. — Def. eccl. Ultr. p. 442, 445. — Collect. mom. P. 1. p. 5. P. 2. p. 11, 111, 112 etc. d) Soli patres societatis Jesu contendunt se non esse subjectos dicto vicario apostolico. Tr. Hist. 1. p. 274.

1

sance a). Rovénius en porta ses plaintes, le 12 Août 1628, à M. Ingoli, secrétaire de la Propagande, et il les renouvela dans la description dé l'état de son église, qu'il envoya à Rome l'année suivante, et dans la lettre qu'il écrivit à la même congrégation, le 7 Février 1631: mais ces plaintes ne firent qu'irriter les coupables b) et les rendre plus entreprenants. Ils se multiplièrent en Hollande, en peu d'années, jusqu'au nombre de soixantedix. Rovénius, dans une lettre qu'il écrivit, le 19 Janvier 1636, à un pasteur de Dordrecht, se plaint de cette multiplication, comme d'un mal qui mettait son église dans le plus grand danger, si l'on ne se réunissait promptement pour y apporter remède c); mais au lieu de voir ce remède, le prélat ne fut témoin que de l'augmentation du mal. Les jésuites portèrent, à leur tour, leurs plaintes à la Propagande contre lui et son clergé. Rovénius y opposa une réponse d) où il représente que, si l'autorité des ordinaires était nécessaire dans toute l'Église pour le maintien du bon ordre, elle l'était encore davantage dans l'église de Hollande. Les jésuites, réunis à quelques réguliers, revinrent à la charge en 1637, et Rovénius leur opposa une nouvelle réponse qu'il adressa à la Propagande, le 25 Août de la même année e).

Le 2 Mai de la même année 1637, les deux chapitres d'Utrecht et de Haarlem, de concert avec leur archevêque, sentant de plus en plus la nécessité d'assurer la succession de l'autorité épiscopale dans leur église, élurent Jacques de la Torre pour coadjuteur de Rovénius, avec assurance de la succession future f). Ils résolurent

٠.

a) Coll. mom. P. 2. p. 11. b) Descript. de la Miss. etc., de l'an 1638. c) Video novas ab omni parte turbas moveri ab inquietis hominibus, quibus nisi communi studio occurramus tempestive, ordo ecclesiae non parum periclitabitur. d) Responsio contra calumnias et praetensas jesuitarum rationes. Coll. mom. P. 2. p. 60. e) Ibid. p. 107 et suiv. Voici ce qui y est dit des jésuites: Non tam animarum quam pecuniae questum faciunt. Numquam ego credidissem tantas fraudes et duplicitates in cor jesuitarum.... Horreo in particulari scribere quomodo perversos foverint, et contra superiores excitaverint, pastores optimos odiosos plebi reddiderint, ut etiam haereticis proderentur. f) Def. eccl. Ultr. p. 162.

en même temps de le députer à Rome, avec deux autres des principaux membres du clergé, pour obtenir la confirmation de cette élection, et, s'il était possible, quelque nouveau remède plus efficace que tous ceux qu'on avait cidevant employés, pour réprimer les entreprises des jésuites. La députation ne put avoir lieu que l'année suivante. L'acte de procuration, dont les trois députés furent chargés de la part de Rovénius et de son clergé, est du 28 Août 1638 a). Rovénius écrivit le même jour au pape Urbain VIII, pour lui recommander les députés, et lui faire part de l'état actuel de son église. Jacques de la Torre et ses adjoints avaient ordre de ne point attaquer les jésuites, mais seulement d'observer leurs démarches contre les droits et les intérêts du clergé, et de s'y opposer vivement. Dès le 7 Janvier 1639, Buccabella, secrétaire d'une congrégation particulière, démembrée de la Propagande et chargée des affaires de Hollande, leur communiqua un écrit des plus violents, que les jésuites avaient présenté à cette congrégation. Ils s'étaient contentés en 1623, de représenter le concordat de 1609, qui les assujettissait à l'autorité de l'ordinaire, comme n'ayant été fait que pour le temps de la trève, et comme ne pouvant avoir son exécution depuis le renouvellement de la guerre; ils ajoutèrent dans ce nouvel écrit, que le concordat du 15 Octobre 1624, qui prescrivait le même assujettissement, était pernicieux à toute la société, dont il anéantissait les priviléges les plus essentiels; que d'ailleurs l'adhésion de Florentius, leur provincial, à ces dernières conventions, était nulle de plein droit, faute de pouvoir: attendu qu'il s'était conduit sans l'avis et l'ordre de son général, et sans que tous les réguliers intéressés eussent été appelés etc.

Les députés du clergé répondirent b) que, quels que fussent les priviléges de la société, ils ne pouvaient avoir lieu, tout au plus, que dans les pays de mission chez les infidèles, et non dans les églises des Provinces-Unies, pour lesquelles Rovénius avait été ordonné » en qualité a) Coll. mom. P. 2. p. 104. P. 1. p. 13. b) Ibid. P. 2. p. 39 et suiv.

d'ordinaire et avec la jurisdiction ordinaire"; où il y avait un ordre hiérarchique tout formé, des églises cathédrales etc.; et où, nonobstant le défaut de liberté pour l'exercice public de la religion, » les dispositions du droit commun devaient être inviolablement observées".

Cette réponse ne ferma point la bouche aux jésuites. Leur père de Wael et un autre supérieur du collège des Anglais à Rome, présentèrent une nouvelle requête à la congrégation, contenant tant de faussetés et des calomnies si atroces contre le clergé, que ses députés ne purent s'empêcher de la traiter de » libelle diffamatoire, rempli non seulement d'un venin d'aspic, mais d'un venin vraiment diabolique" a). Les intrigues de toute espèce par lesquelles les jésuites cherchèrent à appuyer leur requête, et le manége du fameux Albizzi, secrétaire de la congrégation particulière pour la Hollande, qui leur était entièrement livré, n'empêchèrent pas néanmoins la congrégation de donner un décret, le 30 Septembre de la même année 1639, qui déboutait les jésuites de leurs prétentions, et les assujettissait à l'autorité de l'ordinaire. Ce décret fut confirmé. par le pape Urbain VIII b). Les députés obtinrent pareillement la confirmation de Jacques de la Torre pour coadjuteur de Rovénius, par un bref du 24 Août 1640.

Ces nouveaux décrets ne rendirent les jésuites ni plus soumis, ni plus modérés. Rovénius se plaint, dans une lettre du 1 Septembre 1641 à M. Wachtelaer, qu'après vingt-huit ans d'exercice, ils lui contestaient même sa qualité d'ordinaire. Les nouveaux excès qu'il fut obligé de dénoncer à la Propagande, en 1647, étaient encore plus révoltants. Leurs supérieurs, depuis quatre ou cinq ans, s'étaient mis sur le pied d'envoyer dans son église, sans sa permission ni son consentement, tels sujets et en tel nombre qu'ils jugeaient à propos. Ces nouveaux venus fixaient les lieux de leur résidence où il leur plaisait, et

a) Lettre de M. van Brienen à M. Josse Catz, du 27 Avril 1639. Lettre de Jacques de la Torre au même, du 27 Août suivant. b) Lettre de M. van Brienen à M. Catz, du 8 Octobre 1639.

toujours dans les villes les plus riches, où ils pouvaient espérer de faire d'abondantes collectes, et de s'attacher les personnes les plus-accréditées. Ils y usurpaient souvent les lieux d'assemblée des pasteurs ordinaires, et s'ingéraient dans l'exercice de toutes les fonctions ecclésiastiques, même de celles qui étaient réservées aux pasteurs, sans la permission et le consentement d'aucun supérieur. Si, quelquefois, ils demandaient cette permission, ce n'était que par dérision, ils ne se mettaient point en peine d'attendre la réponse pour se mettre en fonction; ils continuaient même d'agir, lorsque cette permission leur était positivement refusée.

L'âge et les infirmités de Rovénius, et le dessein qu'il avait de se décharger du gouvernement sur Jacques de la Torre, son coadjuteur, les enhardissaient. Ils résolurent donc, vers ce même temps, d'envoyer une colonie de quatre-vingts, et même de trois cents jésuites, pour s'emparer à la fois de toutes les églises, et en chasser les autres prêtres séculiers et réguliers. Ces faits sont attestés dans une lettre de Fabio Chigi, nonce à Cologne (depuis pape sous le nom d'Alexandre VII), à Ingoli, secrétaire de la Propagande; elle est datée de Munster, du 18 Décembre 1648, et le clergé en possède l'original dans ses archives a). On voit les mêmes faits attestés dans une autre lettre, du P. André Judoci, supérieur des jésuites missionnaires en Hollande, citée dans l'instruction que le clergé présenta à la Propagande en 1670 b). Les jésuites espéraient, par ce trait de hardiesse, abattre ou subjuguer Jacques de la Torre qui n'avait pas la même fermeté que Rovénius; mais leurs projets furent rompus, et. l'archevêque donna, un an avant sa mort (le 15 Septembre 1650), une ordonnance, où il défendait à tous les réguliers sans exception, de faire aucune fonction dans son église sans sa permission; ordonnant à ceux qui en exerçaient sans mission, de s'en désister incessamment, sous peine d'être suspens ipso facto et publiquement dénoncés etc. c).

a) Coll. mom. P. 3 p. 197. b) Ibid. P. 2. p. 157. c) Bat. sacra P. 2. p. 109.

Nous verrons, sous l'épiscopat de Jacques de la Torre, la suite de ces démêlés des jésuites avec les archevêques d'Utrecht et leur clergé. Nous allons reprendre ici les autres événements principaux qui se sont passés sous Rovénius, et l'état de son église durant le cours de son épiscopat.

Une des actions les plus mémorables de ce prélat, et l'une des plus importantes peut-être qu'il ait faites pour son église, a été l'espèce d'établissement qu'il fit. le 9 Novembre 1633, de ce qu'il appela le vicariat, ou le conseil épiscopal d'Utrecht. Nous disons, une espèce d'établissement, parce qu'en effet, c'était plutôt une continuation de son ancien chapitre métropolitain sous une nouvelle forme, qu'un établissement nouveau. Ce corps, composé des cinq chapitres de la ville d'Utrecht, avait été conservé depuis la révolution; mais les protestants s'étaient peu à peu a) emparés de plusieurs canonicats, à la mort des titulaires, sans qu'il y ait des preuves qu'aucun des chanoines catholiques ait apostasié. Ceux-ci sont même demeurés longtemps en possession de la plus grande partie de ces bénéfices b). Ils se perpétuaient les uns et les autres selon les anciens usages, par les collations ad turnum, les permutations, les résignations, comme le font encore aujourd'hui (1784) les protestants qui sont en possession de tous les revenus des anciennes prébendes. chapitre, ainsi mi-parti, tenait des assemblées communes, soit pour le gouvernement et la répartition de leurs revenus, soit pour choisir ses députés aux états de la pro-

a) Le premier canonicat conféré par les états dans le chapitre d'Utrecht, après la révolution, fut donné, le 9 Juillet 1580, à Antoine d'Alewyn, fils du seigneur de Brakel; et le second, le 15 Août de la même année, à Jean d'Alendorf, dont le père était intendant (Magister: Aulae) de la Maison du Prince d'Orange. Le décret des états portait, que le premier serait installé dans le chapitre du vieux monastère ou de Saint-Martin, et le second, dans celui de Saint-Pierre, selon les statuts et les coutumes ordinaires, excepté seulement qu'ils ne seraient point obligés de recevoir la tonsure cléricale, ni d'observer les autres cérémonies ecclésiastiques. b) Tract. Hist. 1. p. 485 et A36. — Relat. de la Torre, p. 46.

vince. Ceux des chanoines catholiques, qui conservaient quelque zèle pour l'ancienne religion, en tenaient aussi de particulières pour le gouvernement spirituel du diocèse; mais un très-grand nombre ne résidait pas a). De cent quarante chanoines et de cent quarante-cinq vicaires, qui composaient les cinq chapitres, il ne restait de catholiques dans le pays, en 1614, que vingt-deux chanoines et vingt-cinq vicaires.

Les protestants travaillaient cependant tous les jours à s'y multiplier. Dès 1622, les états de la province d'Utrecht publièrent un édit, pour défendre de nommer à l'avenir aucun catholique aux canonicats ou prébendes, qui viendraient à vaquer. Ils conservèrent néanmoins les revenus aux anciens chanoines catholiques, qui en jouirent la plupart jusqu'à leur mort. Cet édit mit Rovénius dans le plus grand embarras. Le bien essentiel du gouvernement spirituel de son diocèse l'obligeait de faire tous ses efforts pour conserver, sans interruption, la succession de son chapitre métropolitain. Il était autorisé par un bref de Paul V, à nommer aux canonicats qui venaient à vaquer dans les mois réservés au pape: il usa de ce droit, et on a la date de dix nominations qu'il fit dans les cinq chapitres, depuis 1622 jusqu'en 1633 b). Quoique, par ces collations, il ne prétendît pourvoir qu'au bien spirituel de son diocèse, sans s'embarrasser des revenus et des droits temporels, dont les chanoines protestants étaient uniquement jaloux de se conserver la possession, il ne pouvait douter que, dès que les états auraient connaissance de ces nominations, ils ne lui en fissent un crime. Voyant donc qu'il n'était plus possible de perpétuer ainsi l'ancien chapitre, il prit le parti de choisir sept des plus dignes chanoines catholiques, dans le pays résidants, auxquels il ajouta quatre des meilleurs sujets de son clergé, qu'il se proposa de nommer aux quatre premiers titres des canonicats qui seraient

a) Relat. de la Torre, p. 53. b) Tract. Hist. 1. p. 58-74. — Def. eccl. Ultr. p. 43.

à sa nomination, et il y procéda, en effet, pour trois d'entre eux, le quatrième étant mort en 1635 a). De ces onze personnes, il forma ce qu'il appelait »un certain vicariat," c'est-à-dire, un corps de coopérateurs, devait lui servir de conseil, et partager avec lui les travaux du gouvernement de son peuple. Il fit injonction à tous les pasteurs et à tous autres prêtres séculiers et réguliers de son diocèse, de reconnaître l'autorité de se conseil; de se soumettre aux statuts et ordonnances qu'il ferait de concert avec lui, et d'y avoir recours, pour la solution des difficultés qu'ils pourraient avoir dans l'exercice de leur ministère b): c'est-à-dire, que ce nouveau corps, sous quelque nom que les circonstances du temps obligeassent de le désigner, devait être regardé comme la suite et la continuation du chapitre métropolitain, comme en ayant recueilli toute l'autorité pour le spirituel, et comme tenant lieu et place des chapitres des autres cathédrales, selon que l'ont expressément reconnu tous les successeurs de Rovénius, dans les actes par lesquels ils ont confirmé l'autorité de ce vicariat c).

Lorsque Rovénius réduisit ainsi son chapitre à onze membres (qui dans la suite ont été bornés à neuf), il y avait encore environ cinquante anciens chanoines catholiques vivants, dans les cinq chapitres qui composaient le chapitre métropolitain d): mais, outre que le plus grand nombre était absent, il y en avait plusieurs qui n'étaient point prêtres e); et, entre ceux même qui l'étaient, peu avaient le courage d'exercer le saint ministère, et surtout de se charger du gouvernement spirituel du diocèse, qui, dans ces temps, exposait à toute sorte de dangers, sans aucun avantage qui pût flatter l'amour propre. Aucun d'eux ne s'en plaignit et n'y forma opposition, et par là tous

a) Tr. Hist. 1. p. 74, 75. b) Cet acte a été imprimé plusieurs fois. On le trouve à la fin de la consultation des Docteurs de Louvain, du 25 Mai 1717; dans le 1er Traité hist. de M. Broedersen, p. 323 etc. c) Ibid. p. 327 et suiv. d) Tr. Hist. 1. p. 91, 375 et suiv. e) Jacques de la Torre, dans sa relation, p. 46, fait mention de onze de ces cinquante chanoines, encore vivants en 1656, dont un seul était prêtre.

ceux d'entre ces cinquante chanoines, qui n'entrèrent pas dans le nouveau chapitre, ont consenti tacitement et suffisamment à son érection, quoique le malheur des temps n'ait pas permis d'en former des actes authentiques.

Lorsque ce nouveau collége, chapitre ou vicariat (car il a porté tous ces noms) eut pris sa consistence, Rovénius et ses successeurs s'abstinrent de nommer aux canomicats, qui vinrent à vaquer par le décès des anciens chanoines catholiques qui n'en étaient pas membres. Les droits spirituels du chapitre métropolitain et la forme du gouvernement canonique du diocèse étant en sûreté, ces prélats ne prirent plus d'intérêt à des titres qui ne donnaient droit qu'à des revenus et à des prérogatives temporelles. Ceux même d'entre les nouveaux chanoines ou membres du vicariat, qui n'avaient été nommés que depuis l'édit de 1622, n'ont jamais formé de prétention sur ces droits temporels, et il n'y eut que ceux d'une nomination antérieure, reconnue par les états, qui continuèrent de jouir de leur revenus. Jean Wachtelaer, chanoine de Sainte-Marie depuis 1592, en jouit jusqu'en 1640, qu'ils lui furent confisqués par une procédure particulière, et Herman Oemius, jusqu'à sa mort arrivée en 1639; mais les uns et les autres ont eu soin de se perpétuer jusqu'à présent sans interruption, en s'abstenant néanmoins de prendre les noms de chapitre ou de chanoines, dans les temps difficiles et dans les circonstances où ces titres pouvaient offenser les souverains du pays. a prouvé dans des volumes entiers et par une multitude de pièces, que ce nouveau corps a exercé tous les droits spirituels de l'ancien chapitre métropolitain, soit pour le gouvernement de la métropole, soit pour l'élection de ses archevêquesa). Il en est fait mention, sous le nom de conseil, de sénat épiscopal, de collége, de vicariat et même

a) Voyez le 1<sup>er</sup> Traité hist. de M. Broedersen, — Def. eccl. Ultr. de M. van Erkel, — la Seconde Apologie de M. de Babylone, — les deux Défenses de M. van der Croon contre l'archevêque de Malines, — les divers Actes d'Appel des Archev. d'Utrecht, etc.

135

de chapitre, dans toutes les relations de l'état de ces églises, envoyées à la cour de Rome ou à ses nonces, par tous les prélats qui ont gouverné cette église. Le cardinal Chigi ayant demandé quelque éclaircissement sur ce point, en 1669, à M. van Neercassel, archevêque d'Utrecht sous le titre d'évêque de Castorie, ce prélat donna toutes les lumières qu'on pouvait désirer ea). Lorsqu'il a été question dans la suite, de traiter de quelque intérêt essentiel de ce corps, il a envoyé ses députés soit à Rome, soit aux nonces de Bruxelles et de Cologne, avec les qualifications de membres ou de députés du chapitre métropolitain d'Utrecht. C'est ainsi que M. Théodore de Cock, qui a été depuis l'un des plus grands adversaires du chapitre, ayant été député à Rome, en 1688, pour poursuivre la confirmation de celui qui avait été élu par ce même chapitre pour succéder à M. van Neercassel, se sert des termes de chanoine, de chapitre etc., en cent endroits de la relation de son voyage, dont on possède l'original. On a une multitude d'autres pièces de cardinaux, de ministres, de nonces ou d'internonces de la cour de Rome, qui ont tenu le même langage, même depuis l'interdit de M. Codde en 1702. Ce n'est que le 25 Janvier 1703, qu'on a commencé de contester à ce corps, contre l'évidence et la notoriété des faits les plus incontestables, son nom, ses droits et son existence même, lorsque les jésuites ont entrepris de subjuguer cette église, d'y anéantir l'épiscopat, et de l'assujettir au gouvernement arbitraire de la cour de Rome et de ses mi-Nous verrons ailleurs, que cette entreprise n'a pas empêché que ce chapitre n'ait été reconnu, avec tous ses anciens droits, par tout ce qu'il y a eu de plus célèbres évêques, docteurs et jurisconsultes dans l'Église, et même par les magistrats et les souverains du pays, quoique séparés de la communion de l'Église catholique.

IV. Ce que nous avons dit jusqu'à présent, montre assez que, sous l'épiscopat de Rovénius, l'état de son église

a) Tr. Hist. 1. p. 106 et suiv.

n'a pas été plus tranquille, ni moins orageux que sous Sasbold, son prédécesseur. Il est à propos cependant, d'en donner une idée plus particulière.

Rovénius était à peine sacré, sur la fin de 1620, qu'il vit expirer la trève de douze années conclue, en 1609, entre l'Espagne et les états généraux des Sept-Provinces. La guerre ayant donc recommencé avec plus de vivacité que jamais, entraîna, par une suite comme nécessaire, un renouvellement de persécution contre les catholiques. On en voit les motifs dans l'édit des états généraux, du 26 Février 1622. Sous prétexte des excès dont les jésuites étaient accusés ou convaincus, on ne se contenta pas de les bannir, avec tous leurs adhérents, comme une secte pernicieuse et meurtrière et ennemis de la patrie; on ordonna de plus à tous les ecclésiastiques qui n'étaient pas jésuites, et qui étaient de longue main domiciliés dans ces Provinces, de donner aux magistrats leur nom et leur demeure, et de se conformer aux anciens édits du pays, sous peine d'être traités comme s'ils étaient jésuites a).

Cet édit obligea Rovénius, à qui la prudence ne permettait pas alors de faire connaître aux magistrats son nom et sa demeure, de se tenir plus caché que jamais, et même de s'absenter pour quelque temps. Il profita de cette occasion, comme nous l'avons vu, pour faire le voyage de Rome. 'A son retour, il séjourna dans le Brabant, jusqu'à la fin de 1625. Le reste de cette année et une partie de la suivante, il fit la visite des principales églises d'Overyssel b) qui était pour lors sous la domination du roi d'Espagne, et fut obligé de revenir en Brabant, sur la fin de 1626. Les états généraux publièrent, le 10 Octobre de cette année, un nouvel édit pour défendre à tous les catholiques, leurs sujets, d'assister au service divin dans les chapelles même des ambassadeurs des souverains catholiques c). La persécution se ranima

a) De ortu et progressu etc. p. 189 et suiv. — Baillet, t. 1. p. 330. b) De Lingen, de Groll, d'Oldenzaal, d'Emmerick, de Huissen et de Grieth. c) De ortu et progressu etc. p. 195.

surtout en Zélande: le sérvice divin y fut troublé et interrompu dans plusieurs endroits. On poursuivit même assez vivement de simples laïcs, pour avoir écrit des lettres sur la religion en pays étrangers, ou pour y avoir envoyé de jeunes étudiants.

Ces circonstances n'empêchèrent pas Rovénius de visiter les provinces d'Utrecht et de Hollande, au printemps et dans l'été de l'an 1628, quoiqu'il ne pût le faire qu'avec de très-grands dangers. Il ordonna des prêtres, consacra les saintes huiles, administra le sacrement de confirmation, et encouragea les fidèles à souffrir, avec foi et avec patience, les nouvelles épreuves auxquelles ils étaient exposés. Il fit une seconde visite en 1629, dans le cours de laquelle il nous apprend lui-même qu'il consacra plus de trois-cents autels portatifs, et deux-cent cinquante calices.

La persécution fut vive cette année dans plusieurs endroits des Provinces-Unies. Plusieurs prêtres furent proscrits, pour avoir tenu des assemblées qu'on jugea trop nombreuses. 'A Emmerick et dans le reste du duché de Clèves, les protestants s'emparèrent de quelques églises et firent tous leurs efforts pour en chasser le clergé qui y avait joui jusque-là d'une honnête liberté. Le 10 Septembre 1630, les états d'Utrecht publièrent un édit pour renouveler celui des états généraux, du 26 Février 1622, contre les ecclésiastiques, et il y eut même plusieurs laïcs condamnés à l'amende, pour avoir assisté aux assemblées du service divin. Ces assemblées furent pareillement troublées en Frise et dans la province de Groningue: à Amsterdam même, on obligea les citoyens à un serment contre le roi d'Espagne et ses adhérents, qui causa beaucoup de troubles.

Cette même année 1630, on fit des informations personnelles à Utrecht contre Rovénius. La maison où il était caché, fut investie; on en brisa les portes, on y fit de rigoureuses recherches, aussi bien que dans les maisons voisines; mais, par un effet sensible de la Providence, il échappa à ceux qui le cherchaient, quoiqu'il

fût, pour ainsi dire, sous leurs yeux. Son zèle et son courage étant à toute épreuve, ces dangers ne l'empêchèrent pas néanmoins de convoquer, peu de temps après, le synode de son clergé, d'administrer la confirmation dans divers endroits à une multitude de fidèles etc.

La prise de Bois-le-Duc par le prince d'Orange, et celle d'Amersfoort et de la Veluwe par les Espagnols, en cette même année, augmentèrent tellement la persécution, qu'il n'était presque plus permis à aucun des prêtres to-lérés auparavant, de paraître dans les rues. Rovénius eut la constance de demeurer caché, durant cet orage, dans la même maison où il avait failli d'être pris, et dont il fit son domicile ordinaire durant les vingt-cinq dernières années de sa vie a). C'était chez mademoiselle Henriette de Duivenvoorde, soeur des seigneurs de Warmond et d'Alkemade, qui, ayant consacré à Dieu sa virginité, avait encore le courage de s'exposer à toutes les suites de sa générosité.

Ces persécutions duraient encore en 1638 b), comme on le voit par le nouveau tableau de son église, que Rovénius envoya pour lors à Rome. »Chaque jour," dit-il c), » nous éprouvons de nouveaux troubles dans la célébration » de l'office divin; on emprisonne des prêtres, on en punit, on en exile; les persécutions augmentent loin de » cesser, parce que les édits contre les prêtres et contre » ceux qui les reçoivent ou qui prêtent leurs maisons pour » les saints exercices, ont été renouvelés, et qu'il a été » très-étroitement ordonné à tous les officiers, sous peine » de privation de leurs charges et autres punitions, de ne » point ménager les catholiques, et de ne pas se laisser

a) Relat. de la Torre, apud Anon. p. 87. b) Édits d'Utrecht, du 4 Octobre 1636 et du 9 Avril 1639. De ortu et progressu etc. p. 200. c) Quotidie experimur varias turbationes divini officii, captivitates sacerdotum, mulctas, exilia; persecutiones non cessant, sed augentur potius, quia edicta contra sacerdotes, eosque qui illos recipiunt, aut exercitia sacra in aedibus suis permittunt, renovata sunt, et strictissime mandatum omnibus officiariis, sub poena privationis officiorum suorum, aliisque poenis, ne dissimulent cum catholicis, nec patiantur se muneribus corrumpi.

Dans le feu de cette dernière persiention, il y cut plusients édits publiés contre la religion catholique. Le mogistest de la ville de Schoenhoven en donna un des plus sévères, en trente-deux articles, le 6 Mars 1641. Celui des états généraux, du 30 Août de la même amée, n'est guères mains rigoureux, et il remuvelle notamment celui du 36 Février 1622. Les états de Zelande ajuntèrent dans le leur, du 16 Octobre 1642, deux cents livres Camende aver punition arbitraire contre tous ceux qui, soms prétente d'être de la religion romaine, se faissient » remarier ou redaptier par quelque prêtre etc." Il y est sumi un nouvel édat publié en Frine, le 3 Juillet 1643, qui défendait, sous de nouvelles peines, toute accemblée pour l'exercice de la religion catholique a). Les états d'Utrecht en publièrent aussi deux nouveaux, le 21 Acts 1644 et le 17 Décembre suivant b).

Ces rigueurs engagèrent les trois ambanudeurs de France, MM d'Avanx, Servien et de Courson, à demander aux états généraux, au nom de Louis XIV et de la reine régente après la mort de Louis XIII, par une baranque qui fat promoncée par M. le comte d'Avanx, le 3 Mars 1644, «que, du moins, il filt permis aux catholiques de «servir Dieu dans leurs maisons privées, et que les pauvres, qui n'ont pas le moyen de nouvrir et d'entretenir »un prêtre, pussent librement venir dans les maisons des «riches, pour y servir Dieu, sans crainte de la visite des «commissaires" c).

Les états répondirent le même jour, que la modération proposée sallait tout droit contre le bien de la vraie religion réformée, contre les fondements et les ordres de

dilapus, nonque au consustudine receptu, ut catholici superiordine ar magistratiles patrine in qua haidant et telerantur, in ils annilus quae canscientius sen lambut, pideliter obedient. Vayen cet écrit, Tr. Hist. L. p. 82. 313 et suiv., et l'entrait que nous en avons rappansé ci-denne, chap. 4. set. II. p. 106.

es. On trouve true ces édits dans les Pièces truchant les entholiques etc. p. 46. 54. 57 et 58. 61 De orte et progresse etc. p. 202 et 203.
c) Pièces truchant les catholiques etc. p. 68 et suiv.

"L'État etc.;" et, bien loin de relâcher quelque chose de la sévérité des anciens placards, comme on le leur demandait, ils déclarèrent, qu'ils étaient résolus de publier au plus tôt un édit plus rigoureux. Nous ne voyons point que cette dernière résolution ait été exécutée avant le 14 Avril 1649, date de la publication d'un nouveau placard plus étendu, en effet, et plus sévère même que les anciens sur certains articles, nonobstant la paix signée à Munster, le 30 Janvier 1648. Tous les jésuites et leurs adhérents sont bannis de nouveau de ces Provinces par ce placard, comme coupables des plus grands excès, contraires au bien et à la tranquillité de l'État, à l'obéissance due aux souverains etc. a). Les autres prêtres qui n'étaient pas jésuites, et qui habitaient ces Provinces par une tolérance publique, sont condamnés à déclarer leur nom et leur demeure aux magistrats, avec défense générale néanmoins, de tenir aucune assemblée pour l'exercice de la religion catholique.

Au commencement de 1651, Théodore van der Horst, qui gouvernait les fidèles catholiques de six ou sept villages de la province d'Utrecht, fut exposé à de grandes violences, en conséquence du nouvel édit, de la part du préteur ou drossart du pays, et n'en évita de plus grandes qu'en se réfugiant à Wesel, dans le pays de Clèves. Jean-Adrien Ram, seigneur de Schalkwijk (l'un des sept villages dont M. van der Horst prenait soin), ayant eu la générosité de le retirer dans son château, le drossart en fit une espèce de siége, prit le seigneur et sa femme enceinte et les fit conduire dans les prisons d'Utrecht. Le château de Schalkwijk fut ensuite confisqué et rasé, par sentence du mois de Février 1651 b).

V. L'église de Hollande éprouva, durant ces persécutions, ce qu'on avait vu dans les premiers siècles. Elle eut la consolation de voir les chrétiens augmenter en nombre et en ferveur, à proportion des violences qu'on exerçait contre eux. Nous avons des preuves de cet ac-

a) De ortu et progressu etc. p. 205 et suiv. b) Bat. sacra, P.2. p. 141.

tion de 1638, qu'il se convertissait par un cuvirent un millier de protestants, contre deux cent cinquante catholiques qui se faissient protestants. Cette fécundité a duré jusqu's la fin du 17º siècle.

VI. Les personnes du sexe consacrées à Dieu, étaient une portion des plus précieuses de ce nombreux troupeux. On les appelle Klopjes dans cas Provinces, soit par décision, soit d'un mot hollandais qui signifie frapper, parce qu'elles . allaient frapper de maison en maison pour aumoncer les jours et les heures d'assemblée. Ces vierges chrétiennes étaient à peu près dans la même situation que celles des premiers siècles de l'Église; c'est-à-dire, qu'elles n'étaient distinguées des femmes du monde, que par la modestie et la simplicité de leurs habits, la retenue dans leur conduite, leur exactitude et leur nèle à remplir leur vie de bonnes oeuvres et d'exercices de piété: d'ailleurs, elles vivaient ordinairement dans leur famille, et n'avaient point d'autre église que leur paroisse. Après la mort de leurs parents, elles se réunissaient ordinairement deux ou trois, pour s'animer mutuellement aux exercices de piété et aux bonnes ocuvers. Il y avait néammoins à Delft, à Amsterdam et à Haurlem, une espèce de clottre public qu'on appelait béguinage, où elles se réunissaient pour y vivre dans une sorte de vie commune, et y faire des prières ensemble dans une chapelle consacrée au service divin etc. M. van Neercassel compte, en 1671, dans le béguinage de Haarlem environ trois cents Klopjes, et plus de cent dans celui d'Amsterdam; sans compter un trèsgrand nombre d'autres qui demeuraient chez leurs parents. Il y en avait un à Utrecht, qu'on appelait le Coin, où l'on en comptait plus de cent au commencement de ce (18°) siècle, et où elles étaient depuis longtemps un grand sujet d'édification a). On voit encore dans ces

e) Joseph-Marie San-Felice, archevêque de Kafenza et nonce du pape en Allemagne, rapporte dans la description imprimée de ses voyages, qu'étant parti de Francfort, après l'élection de l'empereur (Léopold) en 1658, il vint en Hollande; et, qu'étant arrivé à Utrecht, il y sut particulièrement édifié des catholiques, surtout des vierges chrétiennes. » Quand

différentes villes des restes de ces cloîtres, qui portent toujours le nom de béguinage. Une des plus importantes
fonctions de ces vierges était l'instruction des enfants, et
même des personnes de leur sexe avancées en âge. Elles
étaient, en ce point, d'un grand secours pour les pasteurs qui, le plus souvent, n'avaient ni le temps, ni la
liberté de remplir cette portion de leur ministère. Elles
allaient même dans les campagnes instruire, faire les catéchismes etc. a), et il s'opérait souvent par leur ministère, des conversions éclatantes, même de personnes
âgées.

Il n'est pas étonnant après cela, que les ministres protestants aient été principalement irrités contre ces pieuses filles, et qu'ils aient engagé les magistrats à publier des édits particuliers contre elles. Le premier que nous connaissions, est celui des états d'Utrecht, du 9 Avril 1639; il leur défend de faire le catéchisme etc., sous peine de bannissement ou d'une grosse amende b). L'édit des états généraux, du 30 Août 1641, va plus loin. Il leur interdit de demeurer, plus de deux ensemble, ailleurs que chez leurs père et mère » ou parents ès lieux » de leur naissance" c). L'ordonnance du magistrat de

<sup>»</sup> nous fûmes arrivés à Utrecht, dit-il, je m'y arrêtai pendant deux jours »chez un des principaux prêtres du pays (Abraham van Brienen, pasteur • de Saint-Gertrude), d'une vie exemplaire, qui remplissait tous ses de-»voirs et conduisait les âmes dans les voies du salut avec un grand zèle. ∍ Ces catholiques m'édifiaient tant, continue-t-il, que je croyais être parmi »les chrétiens du temps des Apôtres. L'eur modestie, leur attention, leur »silence pendant la messe, le sermon et les prières publiques, étaient >tels, qu'ils paraissaient plutôt des statues que des hommes vivants, tant »ils étaient attentifs à la contemplation des choses célestes....... Un jour »de communion, je fus étonné en voyant un grand nombre de vierges, » ayant toutes le visage couvert, semblables à un choeur de séraphins »qui, par respect et par vénération, se couvrent le visage en la présence du Très-Haut. Je dis dans cette occasion en moi-même: plût à Dieu, que la dévotion fleurît autant parmi les religieuses d'Italie, qu'on »la remarque dans ces filles qui sont au milieu du monde et parmi des protestants."

a) Relat. du P. Pierre de la Mère de Dieu, ch. 22, 23. b) De ortu et progressu etc. p. 201. c) Pièces touchant les catholiques etc. p. 50.

Schoonhoven, du 6 Mars précédent, confondant ces vierges avec les béguines supprimées par Jean XXII et Clément V, ou avec les jésuitesses détruites par les bulles d'Urbain VIII, du 21 Mai 1634, bannit de la ville celles qui n'y sont point nées; oblige les autres à donner leur nom au magistrat, et défend à toutes » d'instruire » personne, jeune ou âgé, dans la religion papale etc.," sous peine d'amende ou de bannissement a). L'édit d'Utrecht, du 17 Décembre 1644, donne des tuteurs à toutes les filles ou veuves sans enfants, appelées Klopjes ou non, pour l'administration de leur bien; annulle tout testament, codicille, legs, donation ou autre disposition d'icelles en faveur d'autres que des enfants de leurs héritiers ab intestat b). Le placard des états généraux, du 14 Avril 1649, renouvelle les défenses faites aux Klopjes de demeurer, plus de deux ensemble, hors des maisons de leurs parents, et de faire aucun catéchisme ou instruction en faveur de la religion catholique c). Cette dernière défense fut renouvelée par le placard de la province de Frise, du 26 Juillet 1667, sous peine de bannissement et de configcation de tous les biens pour la troisième fois d). Il y eut une ordonnance des magistrats d'Utrecht, dont nous ignorons la date, mais antérieure à l'an 1658, qui ordonne aux Klopjes de ne paraître en public qu'avec des habits séculiers selon leur condition e). Elles portaient dans ce temps-là un habit noir, dans la forme à peu près de celui de nos religieuses. Elles ont eu la liberté de le reprendre dans la suite et l'ont porté depuis, sans être aucunement inquiétées pour ce sujet.

VIII. Il y avait en ce même temps dans les Provinces-Unies un établissement très-utile et digne d'attention. C'était une école de controversistes la  $\ddot{c}s$  f). Chaque pasteur choississait dans sa paroisse une vingtaine de jeu-

a) Pièces touchant les catholiques etc. p. 65. b) De ortu et progressu etc. p. 203, 204. c) Ibid. p. 209. d) Ibid. p. 220. e) Relat. du P. Pierre de la Mère de Dieu, ch. 22. p. 140. f) Ibid. chap. 26. p. 156.

nes gens des mieux instruits et des plus capables, qui s'assemblaient tous les Dimanches et Fêtes pour traiter quelque matière de controverse. On convenait, avant de se séparer, de la question qui serait agitée dans la prochaine assemblée, et de celui qui serait chargé de la défendre et de l'attaquer. Cet exercice produisait des fruits incroyables. On voyait de simples ouvriers si bien instruits sur ces matières, qu'ils réduisaient au silence les ministres mêmes qui voulaient disputer avec eux: car les disputes n'étaient pas prohibées, pourvu qu'elles se fissent sans scandale, sans injure et sans violence. Les pasteurs se servaient très-utilement de ces controversistes, pour éprouver les protestants qui demandaient à être instruits dans la religion catholique; et ils ne s'en chargeaient eux-mêmes que lorsqu'ils s'étaient assurés, par ce moyen, de la sincérité des dispositions du néophyte, et du progrès qu'il avait fait dans cette instruction.

Le P. Pierre de la Mère de Dieu, de qui nous avons tiré ce que nous venons de dire sur ces controversistes, dit qu'il en a vu de très-habiles dans l'explication de l'Écriture sainte. Ils la lisaient ou la méditaient assidûment, durant même leur travail; mais ils avaient tous l'humilité et la docilité convenable envers leurs pasteurs, pour l'explication de leurs difficultés.

IX. Le mérite du troupeau fait l'éloge du pasteur, et rien ne prouve mieux la vertu singulière de Rovénius, que tout ce que nous venons de dire de l'état florissant d'une église qu'il a gouvernée durant trente-sept ans. Il en avait été chargé en 1614, et il mourut à Utrecht le 1 Octobre (vieux style) 1651, âgé de soixante-seize ans. Il était né l'an 1575, la première année où le culte public de la religion catholique commença d'être attaqué dans les Provinces-Unies. On peut voir dans le Batavia Sacra a) les circonstances édifiantes de sa mort. Il fut enterré secrètement, à cause des circonstances du temps, dans la maison même de mademoiselle de Duivenvoorde,

a) P. 2. p. 83.

chez qui il faisait sa demeure ordinaire. On rapporte que son sépulcre ayant été ouvert sept ans après, son corps fut trouvé tout entier a). Les historiens du temps conviennent qu'il est mort en odeur de sainteté, et les auteurs les moins suspects de flatterie, en font les plus grands éloges. M. Hoynck rend témoignage » à son zèle, » à sa prudence, à son érudition, à son attachement pour » la discipline de l'Église, à sa piété et à ses autres ver- » tus" b). L'auteur anonyme s'exprime avec encore plus d'énergie c). » Les exemples admirables." dit-il, » de piété, » d'humilité, de sobriété, de modestie et de la plus grande » édification, ont brillé en lui durant près de quarante » ans qu'il a combattu avec courage pour la foi catho- » lique."

M. Hoynck, ou plutôt le jésuite à qui il a prêté son nom, ne lui fait proprement qu'un reproche d), c'est, d'être entré dans le projet sinon injuste, dit-il, du moins imprudent et déplacé, conçu dès 1622 par Jansénius, depuis évêque d'Ypres, d'établir dans son église les prêtres de la congrégation naissante de l'Oratoire, pour les opposer aux jésuites, de qui, comme nous l'avons vu, il avait tant à Ce projet est constant: on voit assez qu'il n'était que louable, et Rovénius en avait conçu de grandes espérances; mais les circonstances du temps ne permirent pas de l'exécuter. Cette congrégation n'en a pas rendu moins de services à cette église; car elle lui a fourni successivement les trois archevêques qui ont succédé à Rovénius (Jacques de la Torre. Jean van Neercassel et Pierre Codde), et une multitude d'autres coopérateurs des plus distingués e).

On peut voir ailleurs f) ce qui y est dit des parents de Rovénius, de ses premières études, des différentes pla-

a) Bat. sacra, P. 2. p. 83 et 84. b) Hist. eccl. Ultr. p. 17. c) De rebus eccl. Ultraj. p. 87. d) Hist. eccl. Ultr. p. 17. e) P. de Swert, Chronicon Oratorii Belgici, p. 5 et 37. — La lettre 76 de Jansénius avec les notes etc. f) Batavia sacra, Part. 2. p. 74 et suiv., 82 et suiv., où il y a néanmoins quelques méprises, corrigées dans le 3º Traité Mistorique de M. Broedersen, chap. 5.

ces qu'il a successivement occupées, des ouvrages qu'il a composés etc. a).

Ce prélat étendait son zèle au delà de son propre diocèse. En qualité d'évêque le plus voisin, il envoya en Norwège Jean-Martin Rugius, avec tous les pouvoirs nécessaires pour y exercer le saint ministère b). Jacques de la Torre donna en cette même qualité, en 1653, la tonsure cléricale à Henri Georgii, du diocèse de Brême, ce siége étant pour lors vacant c).

a) Son Traité des missions, dénoncé à Rome, y fut approuvé par la congrégation des cardinaux. M. l'abbé de Saint-Cyran le fit imprimer à Paris, en 1625, et le dédia au clergé de France. Il fut depuis traduit et imprimé en français, dédié à Mr. de Sponde, évêque de Pamiers, avec une défense d'un docteur et curé de Rome, laquelle n'avait jamais vu le jour. Oeuvres de M. Arnauld, 9. p. 370. — Rovénius approuva, en Nov. 1641, l'Augustinus de Jamenius, évêque d'Ypres, conjointement avec neuf des principaux membres de son clergé, sans qu'il paraisse avoir reçu aucun reproche à ce sujet. Aeg. de Witte, Panegyris Janseniana, p. 39 et suiv. b) Def. eccl. Ultr. p. 44. c) Ibid. p. 54.



### CHAPITRE VIL

Épiscopat de Jacques de la Torre, archevêque d'Utrecht, sous le titre d'archevêque d'Éphèse.

Article L. Jacques de la Torre successeur de Rovénius, sous le titre d'archevêque d'Éphèse. — II. Mort de Jacques de la Torre. 1661.

Jacques de la le succéda de droit à Rovénius. Il avait été choisi par les deux chapitres d'Utrecht et de Haarlem, au mois de Mai 1637, pour son coadjuteur, avec assurance de la succession future. Rovénius avait approuvé cette élection, le 11 Juillet suivant a), et Urbain VIII la confirma le 24 Août 1640. Jacques Boonen, archevêque de Malines, ajoute dans un acte du 29 Août 1641, que cette élection ayant été proposée au cardinal infant, gouverneur des Pays-Bas, ce prince déclara qu'il avait pour agréable, que Jacques de la Torre eût été donné à Rovénius pour son coadjuteur, tant dans sa dignité de vicaire apostolique, que dans celle d'archevêque d'Utrecht b).

Jacques de la Torre fut ensuite nommé archevêque d'Éphèse, par un bref d'Innocent X, du 9 Novembre 1646, et sacré en cette qualité, le 19 Mai de l'année suivante; mais il est évident que ce titre d'archevêque d'Éphèse n'était, comme celui de Philippes dans Sasbold et dans Rovénius, qu'un voile pour cacher la véritable qualité d'archevêque d'Utrecht. C'est la raison pour laquelle il ne fut sacré que sous la promesse, de la part

a) Def. eccl. Ultr. p. 162. b) Tam in vicaria apostolica, quam dignitate archiepiscopali. Bat. sacra, P. 2. p. 459.

des vicaires généraux d'Utrecht et de Haarlem (qui ne prenaient aucun intérêt à l'église d'Éphèse), de pourvoir à son honnête entretien, comme à celui du véritable pasteur de leur église.

Jacques de la Torre, coadjuteur de nom et d'effet de Rovénius, en exerça les fonctions dès le mois d'Août de la même année 1647. N'étant point, dit-il, meilleur que ses frères (Sasbold et Rovénius), il éprouva le même sort a); c'est-à-dire, qu'il fut banni comme eux et que tous ses biens furent confisqués. Ce qui donna occasion à ce décret, fut l'administration du sacrement de confirmation qu'il conféra à une nombreuse assemblée, dans un village de la Nord-Hollande, le 28 du mois d'Août 1647. Les magistrats qui en eurent connaissance, envoyèrent main forte pour la dissiper. On voulait se sai-sir de de la Torre, mais il trouva le moyen d'échapper. Il fut aussitôt cité par les états de Nord-Hollande et condamné par défaut, au bannissement et à la confiscation de ses biens b).

Après la mort de Rovénius, en Octobre 1651, Jacques de la Torre entra en plein exercice de la dignité épiscopale. On chercha d'abord à le supplanter, et à faire nommer à sa place un régulier. Le P. Paludanus, augustin, fut présenté à cet effet à l'internonce de Bruxelles qui répondit, que la place n'était plus vacante. On demanda qu'au moins le P. Paludanus fût nommé coadjuteur de de la Torre, sous le titre d'archevêque de Philippes; et l'on se flattait d'autant plus d'y réussir, qu'il avait pour protecteur Chigi (depuis pape, sous le nom d'Alexandre VII) et le fameux Albizzi, depuis cardinal, auprès desquels il s'était rendu recommandable par une certaine Apologie contre Jansénius; mais cette seconde demande fut rejetée, entre autres raisons, parce que le P. Paludanus étant plus âgé que Jacques de la Torre, il ne convenait pas de le lui donner pour coadjuteur. De nouvelles tentatives que fit le P. Lupus en faveur de

a) Relat. Rom. b) Bat. sacra, P. 2. p. 459.

son confrère, n'eurent pas plus de succès. Jacques de la Torre fait envisager ces tentatives comme une intrigue des ennemis de l'épiscopat et de la hiérarchie, et il ajoute que, s'ils avaient réussi en faveur soit de Paludanus, soit de quelque autre religieux qui n'eût jamais été dans le pays ou qui ne le connût pas assez, c'en était fait de la religion dans ces Provinces a).

Lorsque Jacques de la Torre parlait ainsi, il ne prévoyait pas sans doute, qu'il se prêterait bientôt lui-même à des entreprises non moins préjudiciables à la religion. Ce prélat, depuis son bannissement, faisait sa résidence en Brabant et principalement à Anvers. Les jésuites profitèrent de cette occasion pour le tenter. Il lui firent entendre que, s'il voulait se prêter, il ne leur serait pas difficile de lui procurer un évêché dans les Pays-Bas catholiques, plus lucratif et plus gracieux que celui d'Utrecht. Après avoir ainsi préparé le terrein, ils trouvèrent le moyen de l'attirer, le 3 Janvier 1652 b), dans la sacristie de leur maison de Bruxelles, et là, par le moyen de deux seigneurs de ses parents qui leur étaient tout dévoués, ils lui firent signer un acte par lequel il leur accordait onze nouveaux postes ou stations en Hollande, qu'ils rempliraient sur la seule mission des supérieurs de leur société, avec permission d'avoir de nouveaux adjoints dans plusieurs des anciennes c).

Ces concessions étaient contraires aux droits du clergé hiérarchique et aux concordats confirmés par le saint-siège, comme Jacques de la Torre en convenait dans l'acte même; elles étaient donc essentiellement nulles. Ce prélat, d'ailleurs, n'avait pas le droit de transiger sur un objet de cette nature, à l'insu et sans le consentement de son clergé qui, non seulement, n'eut dans le temps aucune connaissance de ces concessions, mais à qui même on eut soin d'en cacher l'acte pendant près de vingt ans. Les jésuites n'en furent ni moins prompts,

a) Def. eccl. Ultr. p. 456, 457, 465. b) Coll. mom. P. 2. p. 189, c) C'est ce qu'on a appelé depuis: concessiones Ephesinae.

ni moins ardents à les mettre à profit a). Le clergé, témoin de ces entreprises, fit ses remontrances à Jacques de la Torre. La lettre que le chapitre de Haarlem lui écrivit à ce sujet, le 14 Octobre de l'année suivante 1653, est aussi ferme que courageuse b). Il y représentait que, de nouveaux jésuites étant venus s'établir à Enkhuizen, à Alkmaar et à Amsterdam, sans demander aucune permission aux grands vicaires du diocèse, il ne pouvait regarder une pareille intrusion que comme nulle et illicite; attendu que, durant la vacance du siége, les chapitres jouissent de tous les pouvoirs de l'evêque, excepté l'ordination; que le nonce de Bruxelles n'oserait ainsi conférer des pastorats dans le Brabant, à l'insu des ordinaires et malgré eux; qu'ayant fait serment de conserver les droits de leur église, ils étaient forcés de réclamer contre l'atteinte qui y était portée etc.

Jacques de la Torre qui n'avait signé ces concessions que par faiblesse et par une espèce de violence, n'eut pas de peine à reconnaître la justice des plaintes de son clergé; mais il n'était pas si facile de réparer le mal, qu'il l'avait été de le commettre. Ceux néanmoins qui l'y avaient engagé, lui en fournirent heureusement euxmêmes l'occasion. Non contents d'avoir usurpé ces nouveaux postes et de s'y conduire (comme dans les anciens) avec une entière indépendance, ils voulurent réduire leur pratique en principe et la faire autoriser à Rome. Ils présentèrent à cet effet une requête à la Propagande, et, pour appuyer leurs demandes exorbitantes, ils osèrent reproduire de nouveau le paradoxe si notoirement faux et si souvent réfuté, qu'il n'y avait aucun pasteur en titre en Hollande, ni aucun ordre hiérarchique; que ceux qui prétendaient s'arroger ce droit, ne méritaient aucune créance etc.; qu'ainsi, ils demandaient être autorisés à exercer leur zèle dans ces provinces, sans autre dépendance que celle des supérieurs de leur ordre. Ils ajoutèrent à ces prétentions erronées

a) Coll. mom. P. 2. p. 169, 188. b) Tr. Hist. 1. p. 397.

leurs calomnies ordinaires contre le clergé séculier a).

Les jésuites avant fait imprimer cette requête à Cologne, cette même année 1655, de la Torre se joignit a son clergé pour en prévenir les suites. Il résolut même de faire en personne le voyage de Rome. Le clergé lui donna pour adjoint le celèbre Abraham van Brienen, qui l'avait déjà accompagné à son premier voyage, en 1638 b). De la Torre présenta d'abord à la Propagande une relation de l'état de son église, datés du 1 Avril 1656, beaucoup plus ample que toutes celles de ses prédécesseurs. Il l'accompagna de plusieurs écrits où les prétentions des jésuites. notamment sur l'existence et les droits de l'ordre hiérarchique, étaient pleinement réfutées par des faits et des pièces authentiques; et comme ils alléguaient les priviléges de leur société, qui les exemptaient, disaient-ils, de toute dépendance des ordinaires, de la Torre s'attacha à faire voir, que ces priviléges ne pouvaient avoir lieu, tout au plus, que dans les pays où : il n'y a ni évêques ni clergé hiérarchique, et non dans l'église de Hollande qui, comme toutes les autres églises des pays catholiques, avait, malgré la persécution, a hiérarchie, ses chapitres, ses vicaires généraux le siége vacant, ses pasteurs etc.; enfin, qu'en qualité même de vicaire apostolique, il avait reçu du saint-siège plusieurs facultés que les autres évêques n'avaient pas c).

Les écrits de M. de la Torre produisirent leur effet. La Propagande lui adressa pour réponse, les célèbres instructions du 2 Juillet 1656 d). Les concordats entre le clergé séculier et les jésuites des Provinces-Unies y sont autorisés, avec ordre à tous les réguliers sans exception,

a) Tr. Hist. 5. p. 273, 95. b) Bat. sacra, P. 2. p. 460. c) Tr. Hist. 1. p. 96. — Quia in Hollandia et confoederatis Provinciis ordo ecclesiae hierarchicus huc usque permansit, capitula sues habuerunt vicarios sede vacante, et populus suos habuit pastores, nonobstante persecutione. Non est qued dicant vicarium apostolicum non habere illic plus auctoritatis quam alii episcopi in suis dioecesibus, quia constat vicario apostolico a sancta sede plures facultates, aliis episcopis non communes, concessas. Jac. Torrii lib. suppl. mon. 5. d) Bat. sacra, P. 2. p. 463.

de s'y conformer et de reconnaître l'autorité des ordinaires. Ces instructions furent confirmées par une bulle d'Alexandre VII, du 20 Septembre de la même année, et de la Torre, de retour en Hollande, annonça l'une et l'autre pièce au clergé séculier et régulier de son église, par ses ordonnances du 4 Septembre 1656 et du 9 Février 1657 a).

Les jésuites de Hollande ne furent pas plus fidèles à observer ces derniers décrets, qu'ils ne l'avaient été à exécuter ceux qui y étaient confirmés. L'article qui les choquait le plus b), était la soumission et la dépendance qu'on exigeait d'eux, à l'égard de Jacques de la Torre leur archevêque, de son coadjuteur et de ses provicaires. Ils en portèrent leurs plaintes, avec quelques autres réguliers, au nonce de Cologne et à la congrégation de la Propagande. Le cardinal Albizzi en donna avis à de la Torre, le 7 Juillet 1657. Le prélat répondit, le 31 Août suivant, à toutes ces plaintes, et pour les dissiper pleinement, il lui rendit compte de la conduite qu'il avait tenue dans cette affaire, depuis son départ de Rome, de concert avec les principaux de son clergé et avec le noncé de Cologne.

II. Nous parlerons dans le chapitre, suivant, de l'affaire de Zacharie de Metz qui fut donné pour cpadjuteur à Jacques de la Torre pendant son séjour à Rome, aussi bien que des circonstances et des suites fâcheuses de cette démarche, tant pour le clergé que pour Jacques de la Torre lui-même. Ce ne fut pas la seule épreuve où fut mis ce prélat, durant les dernières années de sa vie. Son séjour à Bruxelles, où il fut chapelain et grand aumônier de l'archiduc Léopold, l'exposa à de nouvelles sollicitations de la part des jésuites, auxquelles il ne résista pas toujours avec assez de fermeté. Il donna néanmoins, le 29 Juin 1658, un acte des plus exprès pour reconnaître et confirmer l'autorité du chapitre métropolitain d'Utrecht c).

a) Bat. sacra, P. 2. p. 462—465. b) Tract. Hist. 1. p. 513. c) Anon. P. 107. — Tr. Hist. 1, p. 96, 97 et 323.

Mais les promesses qu'on lui renouvela, de lui procurer un évêché dans les Pays-Bas catholiques, l'engagèrent à des faiblesses qui lui causèrent ensuite de nouveaux chagrins. Ces promesses ne furent néanmoins jamais effectuées, quoiqu'il ait reçu des compliments pour l'évêché d'Ypres, au mois de Mai 1661. Il tomba, peu de temps après, dans une mélancolie qui dégénéra bientôt en phrénésie, et l'on fut obligé de l'enfermer dans un monastère, où il mourut le 16 Septembre de la même année a).

Les adversaires du clergé d'Utrecht, qui ont écrit, depuis le commencement du (18e) siècle, dans des systèmes très-différents, se réunissent néanmoins pour effacer Jacques de la Torre du catalogue des archevêques d'Utrecht, sule principe commun, qu'il ne peut y avoir de véritable évêques, ni un ordre hiérarchique sous des souverains qu ne sont pas catholiques. Quelques-uns d'entre eux, comm-M. Bussi, nonce de Cologne et depuis cardinal, le P. De sirant, augustin etc. b), conviennent cependant que Sa bold et Rovénius, quoique sous un titre étranger, or possédé et exercé véritablement la dignité de propre évêquant d'Utrecht, que MM. Hoynck, l'anonyme etc. leur comme testent, parce que, disent-ils, le roi d'Espagne pouva-i être regardé comme le souverain des Provinces-Unies ju qu'à la paix de Munster, et que ce n'est qu'à cette pa que les états généraux sont entrés en pleine et paisible po- s session de cette souveraineté. Quoiqu'il en soit de la diff férente application d'un principe évidemment absurde p lui-même, il est constant que Jacques de la Torre au bien que ses successeurs, se sont tous regardés comment les évêques propres et les ordinaires de l'église d'Utreche-1 sous quelque titre que les circonstances les aient oblignée de voiler cette dignité. Toute le différence qu'il y c'est que, depuis Jacques de la Torre qui avait été coadjuteur de Rovénius avant la paix et avec le concous du cardinal infant, les rois d'Espagne ni les gouverneu des Pays-Bas en leur nom, n'ont pris aucune part à

a) Bat. sacra, P. 2. p. 461. b) Consolatorium secundum, sect. 2.

nomination des archevêques d'Utrecht, et que les évêques qui, jusque-là, n'avaient usé de réserve dans l'usage de ce titre que par ménagement pour les protestants, ont été obligés de le faire depuis par ménagement même pour la cour de Rome. Celle-ci a entrepris vers ce temps, d'exercer une domination d'autant plus étendue sur cette église, qu'elle n'avait plus de souverain catholique qui s'intéressât à la défense de ses droits et de ses priviléges a).

Jacques de la Torre était né à la Haye, d'une ancienne famille, plus recommandable encore par sa piété et son zèle pour la religion catholique que par sa noblesse b). Après avoir fait ses premières études en Zélande, il fut envoyé à Louvain pour y étudier la philosophie, la théologie et le droit. En 1629, il entra dans la congrégation des PP. de l'Oratoire, nouvellement établie en Brabant, et enseigna les humanités et la théologie dans leur collége de Malines c). Ses supérieurs l'envoyèrent en Hollande, où il fut fait d'abord pasteur à Eyckenduinen, près de la Haye. Il fut depuis nommé à un canonicat de Cambrai, et à la prévôté de Haerlebeek, qu'il possédait encore au mois de Janvier 1652. Il fut envoyé à Rome, en 1638, pour y défendre les droits du clergé contre les entreprises des jésuites, et y demander la confirmation de son élection pour coadjuteur de Rovénius. Il l'obtint, comme nous l'avons vu, et fut sacré sept ans après, sous le titre d'archevêque d'Éphèse. Mais depuis cette époque, il n'a plus résidé dans les Provinces-Unies, à cause du décret de bannissement prononcé contre lui par les états de Nord-Hollande; et cette non-résidence fut la principale occasion de ses différents affaiblissements et des chagrins. qui le conduisirent au tombeau.

a) Tr. Hist. 2. p. 81. b) Bat. sacra, P. 2. p. 458 et suiv. Il descendait des marquis de Floresta, alliés à plusieurs illustres familles du pays: les vicomtes de Leyden, les marquis de Taxis, les Boissoit, les Gamarrha etc. c) Chron. Orat. p. 34.

## CHAPITRE VIII.

#### Zacharie de Metz, évêque de Tralle.

Article I. Zacharie de Metz nommé coadjuteur de Jacques de la Torre, contre les règles. — II. Sa conduite, sa mort. 1661.

Quelques auteurs mettent Zacharie de Metz dans le catalogue des archevêques d'Utrecht. Mais c'est sans raison, puisqu'il n'a jamais été que coadjuteur de Jacques de la Torre qui lui a survécu, et que sa nomination a été faite contre les règles observées jusqu'alors; c'est-à-dire, sans l'élection et le consentement du clergé.

Zacharie de Metz était né à Bruxelles: il avait fait ses études à Louvain, et il fut pourvu bientôt après d'un canonicat de Thorren, dans le pays de Liége a). On le nomma dans la suite à un canonicat de Maastricht, dont il n'a jamais joui. Il servit depuis d'aumônier, pendant quatre ou cinq ans, à Antoine de Bruin, ambassadeur d'Espagne à la Haye; et fut fait pasteur de Scheveningue, près de cette ville. L'élévation de Chigi (qui l'avait connu à Cologne) au souverain Pontificat, l'engagea à faire le voyage de Rome, en 1655, à l'effet d'en obtenir la dispense nécessaire pour posséder les deux canonicats de Thorren et de Maastricht.

Jacques de la Torre était pour lors à Rome, et y sollicitait un coadjuteur. Alexandre VII lui ayant demandé

a) Bat. sacra, P. 2. p. 466.

une liste des sujets qu'il croyait propres à cette dignité, il en nomma huit. Zacharie de Metz y fut mis, comme présent et favorisé du pape a); mais ce ne fut qu'au dernier rang et avec la note, qu'étant étranger et peu connu du clergé, il était à craindre qu'il ne lui fût moins agréable, et qu'il ne favorisat trop les réguliers. Baudouin Catz, doyen du chapitre de Haarlem, un des premiers de la liste de Jacques de la Torre, et qui avait déjà été proposé par le clergé, en 1637, pour coadjuteur de Rovénius, fut d'abord agréé par le pape. Il l'avait connu pendant sa nonciature de Cologne, et lorsqu'en 1647, il avait sacré Jacques de la Torre, et que Baudouin, comme doyen de Haarlem, avait tenu lieu de troisième évêque, Chigi lui mettant la mitre sur la tête, lui avait dit d'un ton d'amitié, qu'il était digne de la porter et qu'il serait un jour évêque: mais Baudouin ne put jamais consentir à cette nomination. Un de ses principaux motifs fut, qu'elle avait été conclue avec trop de précipitation, et sans le consentement usité du clergé b). Le pape proposa pour lors, de son chef, Pierre van Walemburg, auteur principal de ces excellents ouvrages de controverse, publiés sous son nom et sous celui de son frère Adrien. Jacques de la Torre fut alarmé de cette proposition, non par opposition à la personne, mais parce qu'il craignait que le pape ne consommât cette affaire, contre l'usage, sans l'élection et le consentement du clergé c). C'est ce qu'il écrivait à Baudouin Catz, le 1 Novembre 1655, avec tant de diligence, qu'il crut devoir envoyer sa lettre par un courrier exprès, au moins jusqu'à Venise.

Le clergé fut en effet alarmé pour ses droits. Afin d'en sauver au moins les débris, Jean Schadé répondit à Jacques de la Torre, au nom du chapitre, le 1 Décembre suivant, pour proposer quatre sujets, dont Jean van

a) Bat. sacra, P. 2. p. 467. b) Clero praeter morem inconsulto. Ibid. P. 475. c) Scilicet quod obtrudetur non electus, et quod consuetudini jam introductae contraibitur. Def. Eccl. Ultr. p. 58.

Neercassel, nommé vicaire général d'Utrecht par Jacques de la Torre dès 1652, était le premier. 'A l'égard de Zacharie de Metz, il n'était point des quatre, et on n'en parlait que comme d'un sujet peu capable du gouvernement d'un si grand diocèse.

C'est cependant à ce dernier qu'Alexandre VII se fixa, sans parler davantage de Pierre van Walemburg qu'il avait lui-même proposé. Jacques de la Torre voyait bien les suites fâcheuses que ce choix pouvait avoir, mais il n'eut pas le courage de s'opposer à la volonté du pape. On proposa d'abord de le nommer sujragant de Jacques de la Torre; mais dans le décret de la Propagande, du 3 Février 1656, il est nommé son coadjuteur avec assurance de la succession future, sous le titre d'évêque de Tralle a). Zacharie de Metz fit d'abord quelque difficulté de se soumettre, comme on le voit par sa lettre au clergé de Hollande, du 18 Mars de la même année: il ne se rendit, à ce qu'il dit dans cette même lettre, que pour céder aux instances d'Alexandre VII et à celles du cardinal Albizzi, le principal moteur de cette affaire.

II. La conduite de Zacharie de Metz répondit assez à l'irrégularité de son entrée. De retour en Hollande, il fixa sa résidence à Amsterdam, avec une espèce de permission des magistrats; mais il s'y conduisit avec très-peu de prudence. Il fut dénoncé comme exerçant ses fonctions avec une trop grande pompe, portant toujours l'habit épiscopal (contre l'usage de ses prédécesseurs), cherchant à dominer le clergé et témoignant trop d'avidité dans la collecte des aumônes: en conséquence de cette dénonciation, il eut ordre de sortir de la ville.

Il continua néanmoins de résider à Amsterdam. Mais sa mésintelligence avec le clergé et avec Jacques de la Torre, dont il se rendait indépendant (agissant plutôt comme son successeur que comme son coadjuteur), alla toujours en croissant; de telle sorte, que les grands vi-

a) Bat. sacra, P. 2. p. 468.

caires du chapitre, provicaires de Jacques de la Torre, se croyaient obligés d'agir la plupart du temps, non seulement sans lui, mais même malgré lui. De la Torre lui écrivit à ce sujet, au mois de Décembre 1657, que de son vivant, il ne pouvait et ne devait rien faire que sous sa dépendance. Zacharie de Metz lui répondit d'abord sur un ton de douceur, d'excuse et d'amitié, comme pour le gagner; de son côté, Jacques de la Torre voulut bien se contenter de ces excuses, et reçut amicalement ses démonstrations pacifiques. Mais Zacharie lui ayant récrit, le 10 Septembre 1658, une lettre très-vive pour l'engager à déclarer la guerre au chapitre de Haarlem, au préjudice de l'autorité archiépiscopale, de la Torre lui répondit, le 21, qu'il n'avait garde d'entrer dans cette indécente proposition; que ce n'avait pas été là l'intention de la sacrée congrégation en le nommant coadjuteur, etc. a). Zacharie ne se rendit point à ces avis: il attaqua même par de nouvelles lettres très-vives, du 2 Juillet 1659, les chapitres d'Utrecht et de Haarlem, et entreprit d'anéantir ce dernier par une ordonnance, dont on ne marque point la date. S'apercevant néanmoins bientôt après de la témérité de cette démarche, il revint sur ses pas et approuva, par deux actes exprès, les chapitres d'Utrecht et de Haarlem: le premier est daté du 19 Août et le second, du 16 Octobre de la même année 1659.

Mais le chagrin et la mauvaise humeur l'ayant de nouveau saisi, il tomba dans une maladie de langueur, pendant laquelle il écrivit à Alexandre VII des lettres trèsvives contre ces deux chapitres, et principalement contre celui de Haarlem b). Il y rendit toutefois témoignage à l'érudition et à la probité de messieurs Baudouin Catz et Jean van Neercassel. Le clergé répondit à ces lettres par une Apologie qu'il adressa à la congrégation

a) Tr. Hist. 1. p. 100 et 382. — Bat. sacra, P. 2. p. 470. b) Ibid. p. 469 et 471.

de la Propagande, et, presque dans le même temps, Zacharie de Metz mourut à Amsterdam, le 13 Juillet 1661, âgé de 60 ans. Le P. Pierre de la Mère de Dieu suppose a), que Zacharie était réellement évêque de Haarlem, sous le titre d'évêque de Tralle; mais nous ne voyons pas que le clergé de Haarlem l'ait traité sur ce pied.

a) Clara relatio etc. p. 97. Voyez ses propres paroles ci-dessus, chap. 3. § 2. p. 77 à la note.



### CHAPITRE IX.

Bandouin Cats nommé successeur de Jacques de la Terre, sous le têtre d'archevêque de Philippes.

Article I. Jean van Neercassel élu à la place de Jacques de la Torre, en 1661. — II. Intrigue pour lui substituer Baudouin Catz. — III. Arrangement conclu à ce sujet. — IV. Découvertes sur l'auteur de l'intrigue.

Zacharie de Metz étant mort le 13 Juillet 1661, et Jacques de la Torre se trouvant absent et enfermé même, depuis quelques mois, dans un monastère pour cause de phrénésie, le clergé de Hollande s'empressa de se procurer un évêque. Tous les suffrages se réunirent en faveur de Jean van Neercassel qui gouvernait le diocèse d'Utrecht depuis près de dix ans, en qualité de grand vicaire, avec un applaudissement universel. Il fut élu coadjuteur de-Jacques de la Torre, avec le droit de lui succéder. Les deux chapitres d'Utrecht et de Haarlem firent part de cette élection au pape Alexandre VII, le 1 d'Août, en lui demandant de la confirmer: dès le 15 Octobre, le nonce de Bruxelles leur apprit, que la demande avait été accordée sans difficulté. Il fut aussitôt procédé devant ce nonce, au procès verbal de vie et moeurs qui devait précéder le sacre. Les deux chapitres, réunis à Retterdam, écrivirent au saint-père, le 20 du même mois, pour le remercier d'avoir si promptement exaucé leurs voeux et leurs prières, en pourvoyant au besoin de leur église; l'assurant, qu'il n'aurait pu le faire plus heureusement, quelque délai qu'on y eût apporté, » parce qu'il n'aurait pas été possible, malgré toutes les

recherches, de trouver un meilleur sujet." Il n'était plus question, pour consommer cette affaire, que de procéder au sacre, et l'on avait tout lieu d'espérer qu'il se ferait sans différer; d'autant plus que, Jacques de la Torre étant mort le 16 Sept. précédent, Jean van Neercassel lui succédait de droit et se trouvait seul à la tête de cette église.

II. Il arriva néanmoins bientôt après un événement qui menaça cette église d'un grand trouble. Par un manége secret et des intrigues, dont on n'a jamais connu avec certitude ni les principaux instruments, ni les véritables motifs, le nonce de Bruxelles écrivit le 24 Novembre à Jean Schadé, pasteur à Delft, que le pape Alexandre VII ayant appris la mort de Jacques de la Torre, avait nommé Baudouin Catz pour son successeur, et que Jean van Neercassel ne serait que son coadjuteur, avec assurance de la succession future. Le nonce s'était adressé à Jean Schadé, parce qu'il était un des principaux du clergé d'Utrecht, en qualité d'archiprêtre et de provicaire de toute la Sud-Hollande, et jouissait d'ailleurs de la confiance universelle du clergé et du peuple.

Le clergé apprit cette nouvelle avec le dernier étonnement. Baudouin Catz avait refusé constamment, six ans auparavant, la dignité de coadjuteur de Jacques de la Torre, que le pape lui avait conférée. Sa santé s'était depuis considérablement dérangée, et son esprit même s'était affaibli. Il avait allégué, en 1655, pour principal motif de son refus, que sa nomination avait été faite à Rome, à l'insu et sans le concours du clergé de Hollande. Cette seconde nomination avait le même défaut. Elle était, de plus, injurieuse à M. van Neercassel, unanimement élu et confirmé par le pape, en qualité de successeur de Jacques de la Torre. Toutes ces circonstances firent naître des soupçons sur la vérité du fait de la nomination de Baudouin Catz par Alexandre VII: mais on crut devoir les dissimuler. M. van Neercassel écrivit à Rome, le 30 Novembre, qu'il se verrait avec plaisir déchargé du poids de l'épiscopat; qu'il cèderait volontiers à M. Catz, non seulement sa place, mais encore tous les revenus que le clergé y avait attachés, et qu'il y ajouterait même de son propre bien; que, la ville d'Amsterdam étant la seule des Provinces-Unies, où les évêques pussent résider avec sûreté, il consentait de tout son coeur, que M. Catz profitât de la permission d'y fixer son domicile, qu'il avait obtenue des magistrats; mais que, ne pouvant se flatter qu'ils voulussent y souffrir deux évêques, il demandait d'être dispensé de se faire sacrer comme coadjuteur, et la permission de rentrer dans le rang de simple prêtre. Le chapitre d'Utrecht ne crut pas devoir consentir à ces demandes, ni le clergé de Haarlem. Ce dernier désirait néanmoins, que M. Catz conservât la dignité qu'Alexandre VII lui avait conférée; parce que, quoiqu'il l'eût fait contre les règles et principalement par affection pour M. Catz, il était néanmoins à présumer, qu'il avait eu quelque égard à l'estime et à la considération que le clergé de Haarlem avait pour lui, et à la présentation qu'il en avait même faite, en 1637, pour la dignité de coadjuteur de Rovénius.

III. Les deux chapitres s'étant, dans ces circonstances, réunisà Haarlem, ils convinrent, de concert avec les deux évêques, qu'après avoir reçu l'un et l'autre le caractère épiscopal, M. van Neercassel continuerait de gouverner le diocèse d'Utrecht, dont il était vicaire général depuis près de dix ans, et que la conduite du diocèse de Haarlem serait réservée à M. Catz qui en était chargé, en la même qualité, depuis encore plus longtemps. Cet arrangement ayant été communiqué au nonce de Bruxelles, il se chargea d'en faire part à Rome et d'en obtenir l'agrément.

IV. Au mois de Février suivant, on reçut deux lettres du cardinal Chigi, neveu d'Alexandre VII, qui confirmèrent les premiers soupçons qu'on avait conçus. La première était datée du 17 Déc. 1661, et adressée à Théodore Streng, chanoine d'Aix-la-Chapelle, qui pren beaucoup d'intérêt aux affaires de l'église d'Utrecht. seconde était du 4 Février suivant. Le cardinal neveu répondait, tant en son nom qu'en celui d'Alexandre VI à le lettre que M. van Necrossel avait écrite à ce pe tife, le 80 Novembre précédent. Il n'était fait aucu mention dans ces deux lettres, de la nomination de ] Cats pour successeur de Jacques de la Torre, et il n'y ét parlé que de celle de M. van Necreassel pour coadjute de ce prélat, avec le droit de lui succéder. Ce siler rendait l'affaire d'autant plus suspecte, que le clergé Hollande p'avait reçu aucune réponse ni du saint-père, d'aucun cardinal, aux lettres qu'il avait écrites à Ro sur ce sujet; soit qu'elles n'eussent point été faites, s qu'elles eussent été supprimées par le nonce de Bruxell ou par quelque autre ministre subalterne de la cour Rome. Les lettres du cardinal Chigi ayant été envoy à Delft, à M. J. Schadé, il crut devoir les communique à M. de Thou, ambassadeur de France à la Haye, qui il stait fort estimé, pour en avoir son avis. M. Thon, instruit de toutes les circonstances de cette affai fit observer à M. Schadé, que le silence du cardi Chigi faisait fortement présumer que la momination M., Catz fût supposée, et qu'elle eût été envoyée au noi de Bruxelles au nom du pape, mais à son insu; n'ét pas probable que, s'il en était l'auteur, son neveu l'ig: rât (lui, pour qui le saint-père n'avait rien de caché, qui dirigeait sous lui toutes les affaires), surtout deux trois mois après le temps qu'on supposait qu'elle avait faite; ou que, s'il l'est su, il est porté la dissimulati sans aucun motif raisonnable, jusqu'à n'en rien dire, écrivant sur cette même affaire, au chanoine d'Aix-Chapelle, ni même à M. van Neercassel, le premie qui on dût en faire part, si le fait avait été vrai. soupcons tombaient principalement sur le cardinal Albi: secrétaire de la Propagande, qui dirigeait à Rome tou les affaires de l'église de Hollande, et qui n'était pas

vice dans ces sortes de manéges. Peut-être, ajouta M. de Thou, ce cardinal avait-il cru devoir préférer M. Catz M. van Neercassel pour chef de l'église de Hollande, parce qu'on lui avait dénoncé ce dernier comme suspect de Jansénisme ou de Gallicanisme a).

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, l'arrangement concerté entre les deux chapitres, eut son entier effet. Alexandre VII néanmoins refusa d'abord de l'approuver; mais le clergé ayant insisté, la Propagande donna un décret, le 22 Février 1663, adressé à l'internonce de Bruxelles, dans lequel il est dit, que le pape avait loué l'accord fait entre les deux évêques, mais que la Propagande, sans l'approbation de laquelle il avait été conclu, avait cru devoir dissimuler et agir comme si elle n'en avait point connaissance, pour se réserver la faculté de l'annuler dans la suite, au cas qu'elle le jugeat à propos. L'accord subsista donc à la faveur de cette dissimulation; mais il ne dura pas longtemps. Baudouin Cate, quoique chargé de la portion du fardeau la moins considérable, succomba sons son poids, perdit l'esprit et fut transporté à Louvain, chez les pères de l'Oratoire, où il mourut le 18 Mai 1663. Il était d'ailleurs singulièrement recommandable pour la pureté de ses moeurs, son érudition, sa prudence et pour ses autres vertus chrétiennes et sacerdotales b).

a) Voyes sur le détail de toute cette affaire: Batavia sacra, Part. 2. P. 469—473. — Tract. Hist. 1. p. 104 et 105. — Hist. eccl. Ultr. (Anomymi) p. 119 et 124; mais surtout: Tr. Hist. 2. depuis la p. 89 jusqu'à la p. 105. b) Def. eccl. Ultr. p. 61.

### CHAPITRE X

# Épiscopat de Jean van Necreauel, archevêque d'Utrecht, sous le titre d'évêque de Castarie.

Article I. M. van Necroussel succède à de la Torre et à B. Catz, an 1663.—II. Dénélés de M. van Necroussel avec les jémine.—III. Rétablissement passager de l'exercice public du culte entholique, an 1672.—IV. Affaire du droit de patronage des nobles. — V. Affaire du livre de l'amor poeniteus. — VI. Validité des mariages mixtes en Hollande. — VII. État général de la religion catholique durant l'épiscopat de M. van Necroussel. — VIII. Mort de M. van Necroussel.

I. Après la mort de Bandouin Catz, M. van Neercassel entra de plein droit et avec l'applaudissement de tout le clergé capitulaire et de tous les catholiques," dans le gouvernement en chef de toutes les églises des Provinces-Unies a). Il ne pouvait y avoir de difficulté sur ce point de la part du chapitre métropolitain, puisqu'il l'avait demandé deux fois pour coadjuteur de Jacques de la Torre, avant la nomination de Zacharie de Metz et après sa mort. Il ne devait pas y en avoir non plus de la part de la cour de Rome, qui avait toujours traité M. van Neercassel comme coadjuteur soit de Jacques de la Torre, soit de Baudouin Catz, avec le droit de lui succéder. Le chapitre de Haarlem avait aussi reconnu en lui cette qualité de coadjuteur, qui lui assurait d'avance le gouvernement de toute la métropole, après la mort de Baudouin Catz.

Le 22 Juin 1663, Jean Schadé, provicaire du diocèse d'Utrecht, fit part à Alexandre VII de la mort de Bau-

a) Tract. Hist, I. p. 105.

douin Catz, et le supplia de ne donner à M. van Neercassel dans ces circonstances, ni collègue ni coadjuteur, pour prévenir, dit-il, les troubles que la nomination des deux derniers (Zacharie de Metz et Baudouin Catz) avait pensé causer dans leurs églises a). Il assura d'ailleurs Sa Sainteté de la considération universelle dont jouissait M. van Neercassel, qui faisait espérer les plus heureux fruits de son épiscopat.

Ce n'était pas seulement aux catholiques, que le gouvernement de M. van Neercassel était agréable; il l'était encore aux magistrats du pays. 'A peine avait-il été sacré avec M. Catz, que, contre toute attente, les villes qui se piquaient de modération, accordèrent aux deux prélats la liberté d'y demeurer, par un acte inscrit dans leur registre, dans lequel ils leur donnèrent même le titre de prélats b). M. van Neercassel reçut même, de la part des magistrats et du gouverneur de Gorcum c), des honneurs qu'il n'aurait peut-être pas reçus dans les villes catholiques.

Le mérite personnel de ce prélat, et les preuves de sagesse qu'il avait données depuis qu'il avait été chargé du gouvernement de l'église d'Utrecht, lui avaient mérité cet applaudissement universel. Il n'y eut pas jusqu'aux religieux, qui ne lui écrivirent unanimement dans ces commencements, qu'ils voulaient lui être »très-obéissants en toutes choses" d). Le chapitre de Haarlem qui, depuis peu d'années, avait eu de si vifs démêlés avec Zacharie de Metz, se trouva pleinement d'accord avec M. van Neercassel. Ce prélat, dans un acte du 22 Avril 1664, le reconnut pour véritable chapitre de l'église cathédrale de Haarlem, enjoignit à tout le clergé et à tous les fidèles de ce diocèse de le reconnaître pour tel, et promit de se servir de son secours et de prendre ses conseils, comme les ordinaires sont obligés de le faire dans les pays catholiques. Le chapitre de Haarlem, de son côté, lui

a) Hoynck, p. 123. — Anon. p. 126. b) Anon. p. 119. c) Ibid. p. 120. d) Ibid.

promit la même soumission et obéissance, que s'il eût ette de l'église de Haarlem a).

M. van Neercassel ne rendit pas un témoignage moir éclatant à son chapitre métropolitain, quoiqu'il eût à m nager sur ce point la délicatesse de la cour romain Dans une première relation de l'état de son église, voyée à Rome le 28 Novembre 1662, et dans une au plus étendue, du 5 Juin 1663, il avait qualifié ce cha-gation de la Propagande feignit d'être surprise de cett expression: elle écrivit à l'internonce de Bruxelles, le 2, du même mois, pour en demander l'éclaircissement b).  $L_{\ell}$ nonce ayant écrit à ce sujet à M. van Neercassel, le 16 Juillet de la même année, le prélat lui répondit le 3 Août suivant et lui fit l'histoire de ce chapitre, depuis l'acte de Rovénius du 9 Novembre 1633, jusqu'à celui de Zacharie de Metz du 9 Août 1659 c). Il confirma, le 17 Août 1667, le témoignage qui avait paru étonmer la Propagande, en appelant le même chapitre le boulevard de l'église catholique des Provinces-Unies d).

Ce concert de M. van Neercassel avec ses chapitres et le clergé hiérarchique qui leur était uni, ne souffrit point d'altération pendant tout son épiscopat. Il eut même la consolation, durant les premières années, de voir le plans grand nombre du clergé régulier dans la soumission la dépendance. Les plaintes qu'il fit contre quelques dans sa relation du 5 Juin 1663, n'eurent point de ses la Propagande les écouts favorablement e). Elle la répondit, le 23 du même mois, qu'elle l'exhortait à transvailler de toutes ses forces, à se débarrasser de tous le sujets pernicieux." Le même jour elle donna un nouve décret pour ordonner l'exécution des concordats, sa avoir aucun égard aux concessions arrachées à Jacque de la Torre. On compte sept autres décrets semblables.

a) Bat. sacra, P. 2. p. 480. b) Anon. p. 129. c) Ibid. p. 130. — Hist. 1. p. 106. d) Column ecclesiae catholicae in Foederato Bellina. Bat. sacra, P. 2. p. 480. e) Ibid. p. 492.

donnés dans le cours des six ou sept années suivan-

II. Il n'y avait que les jésuites qui étaient toujours peu près les mêmes. C'étaient eux que les décrets dont on vient de parler, regardaient principalement; ils tendaient tous à réprimer leurs entreprises, ou à réparer les surprises qu'ils avaient faites à la Propagande par leurs impostures: c'est surtout le but principal des décrets du 25 Février 1666 et du 30 Avril 1667. Ils n'en furent pas plus réservés. Les plaintes que ces pères occasionnèrent, devinrent bien plus considérables vers l'an 1669. On comptait pour lors trente-quatre ou trentecinq nouveaux jésuites qui s'étaient introduits dans ces Provinces, au préjudice des concordats b). Il y en avait eme, principalement dans la Frise, l'Overyssel et la Zelande, qui ne voulaient point souffrir que l'ordinaire envoyat des prêtres séculiers dans les lieux où ils s'étaient Stablis, quoiqu'ils y fussent insuffisants pour l'instruction des fidèles et la célébration du service divin: ils aimeient Paieux laisser les catholiques sans ces secours, que d'en Partager le gouvernement avec d'autres, et de s'exposer voir diminuer les honoraires qu'ils en retiraient c).

M. van Neercassel avait réclamé dès le commencement ontre ces abus; mais les jésuites » remuaient ciel et terre, les grands et les petits, les princes et les ministres" pour s'y maintenir d). Ils osèrent même avancer, que le van Neercassel ne s'y était jamais opposé: ce que ce prélat traite de » mensonge destitué de toute vraisemblance, pour ne rien dire de plus fort, qui ne servait qu'à manifester non seulement l'artifice, mais encore l'impudence mal concertée de ses auteurs."

Cette affaire fut d'abord traitée devant l'internonce de Bruzelles, et donna lieu à plusieurs écrits de part et

<sup>4)</sup> Le 10 Nov. 1663, 26 Janv. 1664, 18 Déc. 1665, 25 Févr. 1666, 30 Avril 1667, 3 Août 1669 et 21 Janv. 1671. Bat. sacra, P. 2. p. 492-494. b) Coll. moment. P. 2. p. 169. c) Ibid. p. 181, 185. d) Ibid. p. 179, 188.

d'autre a). Le mensonge et l'imposture faisaient toute la force de ceux des jésuites, et M. van Neercassel dit en les réfutant, qu'il a honte pour le genre humain, d'être obligé de faire connaître qu'il y a des hommes » si témérairement et si impudemment menteurs, et capables de si horribles calomnies » b).

Ces derniers écrits ayant été envoyés à la Propagande, elle donna un décret, le 3 Août 1669, par lequel elle supprimait toutes les stations usurpées par les jésuites, avec ordre néanmoins de tolérer celles qu'on ne pourrait supprimer sans causer du trouble, ou un trop grand préjudice à la religion c).

Pour se relever de ces condamnations, les jésuites entreprirent d'attaquer la doctrine de M. van Neercassel et de son clergé, comme suspecte de Jansénisme d): ils dénoncèrent en particulier cinq articles. Le saint office les examina et décida, qu'il n'en trouvait aucun qui méritat une censure théologique e). Ce jugement fâcha les jésuites, mais il n'arrêta ni leurs calomnies, ni leurs entreprises. M. van Neercassel voyant leur opiniâtreté, entreprit le voyage de Rome, sur la fin de l'année 1670, pour obtenir des remèdes plus efficaces.

M. de Pomponne, ambassadeur de France à la Haye, lui donna une lettre des plus favorables pour M. de Lyonne, ministre et secrétaire d'état, et, sur cette lettre, Louis XIV le recommanda à celui qui était chargé Rome des affaires de France. La réputation du prélat lui attira plusieurs autres recommandations de la reine Christine de Suède, de la pieuse princesse de Conti, du grand-duc de Toscane, du cardinal de Médicis etc.: mais il eut la délicatesse de ne vouloir presque point en faire usage. Il arriva à Rome le 21 Novembre 1670. Il y fut reçu par Clément X et par les principaux mema) Voyez les principaux de ces écrits, recueillis dans le volume intitulé: Collectio momentosa, sous ces titres: Gravamina contra patres societatis etc.; Assertio gravaminum contra praetensam jesuitarum refutationem etc. b) Coll. mom. P. 2. p. 195. c) Ibid. P. 3. p. 58 et 59. d) Ibid. P. 2. p. 113. e) Ibid. p. 101.

bres du sacré collége, avec une estime et une considération des plus distinguées. Le pape lui avait fait préparer un appartement à la Propagande, mais il préféra celui que le cardinal de Médicis lui avait offert dans son palais.

Les accusations de Jansénisme de la part des jésuites contre le clergé, que M. van Neercassel appelle » une ca-»lomnie pleine d'une malice atroce," et les plaintes du clergé contre les entreprises des jésuites sur l'autorité hiérarchique, furent discutées contradictoirement. Quelque convaincants, quelque lumineux que fussent, sur ces deux points, les écrits du prélat, les jésuites y opposaient tant d'intrigues, d'artifices et de moyens de toute espèce, qu'il avoue lui-même, qu'il n'attendait que du ciel l'heureuse réussite de cette affaire a). » Je vous prie," écrivitil à ce sujet, le 29 Novembre 1670, aux chanoines d'Utrecht et de Haarlem, » d'offrir à Dieu des prières plus fréquentes et plus ardentes qu'à l'ordinaire, afin qu'il m'accorde la prudence et le courage nécessaires pour défendre la cause commune, dans un lieu où l'on a af-» faire à des esprits très-adroits qui font usage de secrets vartifices et d'une manière d'agir qui m'est inconnue et totalement étrangère. David revêtu des armes de Saül, n'était pas plus embarrassé que je le suis, lorsqu'avec » ma simplicité, je suis obligé d'agir et de converser à la manière du pays" b).

Le cardinal Albizzi qui, quoique passionné pour les jésuites, avait témoigné d'abord de l'équité et de la justice, se déclara dans la suite comme un lion contre le clergé c). Mais l'excès même des calomnies des jésuites

a) Illi quibus mecum negotium, tantis valent artibus, tanto fervent sese in Hollandia multiplicandi desiderio, tanta aestuant vincendi libidine, ut merito timendum sit ne omnia susque deque vertant ne causa excidant. Coll. mom. P. 3. p. 93. Tanta hic aemulorum potentia, tantae artes, tanta molimina, ut nisi coelitus adjuvemur, de felici negotiorum exitu foret desperandum. Ibid. p. 109 sqq. b) Tr. Hist. 5. p. 281. c) Lettres de M. van Neercassel à M. van Brienen, du 6 Déc. 1670 et du 24 Janv. 1671. — Tr. Hist. 5. p. 282, 287.

\*tourna à leur propre honte et à la gloire du clergé" a) Leur prétendue information qu'ils faisaient regarder comme une pièce triomphante, sut convaincue de n'être qu'un tissu » d'erreurs grossières, de fables ridicules, de restrictions mentales, d'artifices indignes et scandaleux, de faussetés et de prétentions injurieuses même au saintsiége." On sentit et l'on prouva, qu'elle méritait de passer plutôt pour une » protestation d'arrogance et d'opinis-» treté, et pour une accusation du saint-siège," que pour une information digne de quelque créance b). Les plaintes qui arrivèrent dans le même temps à Rome contre les jésuites des missions orientales, de la part de M. l'évêque de Bérite, vicaire apostolique de la Chine, et du vicaire apostolique de Constantinople, vinrent à l'appui de ; celles de M. van Neercassel et de son clergé. Les cardinaux Borromée, Bona etc., messieurs Ingoli et Baldesco, secrétaires de la Propagande, et quelques autres cardinaux et prélats romains, protecteurs des droits des évéques, furent indignés de toutes ces entreprises des jésuites, ennemis déclarés, partout, de l'autorité épiscopale. Enfin M. van Neercassel eut la consolation d'obtenir deux décrets (du 25 Janvier et du 17 Mars 1671) qui déciderent en sa faveur les principaux articles de la contestation c).

Le prélat victorieux quitta Rome au commencement du mois d'Avril 1671 d), laissant à son cousin (Balthers sar Wevelinckhoven) le soin de poursuivre la décision de quelques articles moins importants. Mais il ne fut pas plus tôt parti, que les jésuites renouvelèrent leurs intrigues

a) Cell. mom. p. 97. b) Ibid. P. 3. p. 161, 162, 168. c) Voyes cell décrets dans le recueil des concordats, imprimé en 1709, et en abrégé dans la: Def. eccl. Ultr. etc. p. 489. d) On a prétendu qu'avant de quitter Rome, un cardinal très-accrédité l'avait engagé à signer le fameux formulaire d'Alexandre VII. Si le fait est vrai, dit M. van Heussen, il est censé ne l'avoir signé que conformément à la paix de Clément IX (récente et en vigueur dans ce temps-là). D'autres prétendent qu'il s'est repenti de cette signature avec serment, parce qu'il en regardait l'exaction et la prestation comme injurieuses, surtout à un évêque, et comme contraires à la discipline de l'Église. Bat. sàcra, P. 2. p. 482.

plus violemment que jamais. Ils n'avaient pu réussir durant le cours du procès, qu'à engager les franciscains dans leur cause. Les dominicains avaient refusé de se Préter, et les augustins ne s'étaient unis aux franciscains Que pour modérer leur zèle. Mais après le départ du Prélat, ils conspirèrent unanimement avec les jésuites, pour abolir en Hollande toute la discipline du gouvernement hiérarchique a). Ces derniers engagèrent même les ambassadeurs de plusieurs souverains à Rome, en partivalier ceux de France et d'Espagne, à se déclarer en leur faveur, et ils se vantèrent qu'ils avaient assez de crédit, pour faire chasser de Hollande le clergé séculier b). Mais ils furent de nouveau confondus: la Propagande décida au contraire, dès le même mois d'Août 1671, que les jésuites devaient être eux-mêmes chassés de toutes les stations qu'ils avaient usurpées dans les Provinces-Unies c).

III. Cette espèce de triomphe fut suivie d'un autre, qui aurait été fort consolant s'il eût été solide. Nous parlons du rétablissement de l'exercice public de la religion catholique dans les provinces de Gueldre, d'Overyssel et d'Utrecht, procuré par les rapides conquêtes de Louis XIV. La grande église d'Utrecht fut réconciliée et rendue aux catholiques, en 1672; M. van Neercassel y exerça publiquement les fonctions épiscopales, comme ordinaire des lieux, et il eut la consolation de voir à ses prédications un nombre prodigieux d'auditeurs d). L'estime universelle qu'il s'était acquise, donna même occasion aux principaux seigneurs de la province, de le députer à Louis XIV pour en obtenir quelque soulagement. Il se rendit, à cet effet, à Paris. Mais l'abandon que les Français furent obligés, vers le même temps, de faire de ces provinces, rendit son voyage inutile. Cet événement l'obligea même, à son retour, de s'arrêter quelque temps à Anvers et ensuite à Huissen dans le pays de Clèves,

a) Coll. mom. P. 3. p. 118. b) Ibid. p. 125. c) Ibid. p. 137 et 138. d) Bat. sacra, P. 2. p. 483. — Def. eccl. Ultr. p. 488.

pour ne pas s'exposer aux suites de la nouvelle révolu tion. Il passa quelques années dans cette dernière vill. et y établit une espèce de séminaire qu'il dirigeait chef. En Avril 1677, il y tint un synode, où, enti autres choses, il reconnut toute la part que le clergé d second ordre doit prendre au gouvernement de l'Église et les secours qu'il en recevait a). De là il veilla de sor mieux au gouvernement de son diocèse, et profita de son loisir pour composer plusieurs ouvrages très-utiles à l'Église b). Il y donna aussi d'excellentes instructions ? son peuple, notamment sur les indulgences et sur le décret d'Innocent XI, du 2 Mars 1679, contre soixante-cinc propositions de la morale des jésuites. Il avait beaucour contribué à la publication de ce décret, en appuyant par ses lettres les sollicitations des députés de Louvain et de évêques de France c).

Cette dernière démarche ranima les jésuites contre lui Ils avaient toujours persisté dans leur désobéissance, leur entreprises et leurs calomnies; mais vers ce temps-ci, elle s'accrurent à un tel point, que le prélat se vit obligé d nouveau de se défendre par écrit. Il envoya à Rome, l 17 Mai 1679, un mémoire assez étendu, où il constatai en particulier trois nouvelles usurpations des jésuites. Le prétentions de ces pères étaient si exorbitantes, qu'il fu contraint de prouver contre eux ce qui, en soi, n'avait pa besoin de preuves, savoir: le droit qu'il avait eu d'en voyer trois prêtres séculiers dans des lieux, où ces père avaient des stations, et où néanmoins les besoins des fi dèles exigeaient ce nouveau secours. Il l'établissait pa le droit commun, l'usage et la possession de son église les décrets de la Propagande et du saint-siège etc. d Aussi la question fut-elle décidée en sa faveur dans c dernier tribunal, par un décret du 15 Juillet 1681.

a) Def. eccl. Ultr. p. 130. b) Tractatus de cultu sanctorum etc.; De le tione scripturae sacrae etc. c) Lettre de M. Favoriti à M. van Neerca sel, du 25 Mars 1679. d) Def. eccl. Ultr. p. 489—494. — Lettre à M de Pontchâteau, du 17 Nov. 1677.

IV. Les jésuites et quelques autres réguliers suscitèrent, vers le même temps, à M. van Neercassel une nouvelle affaire qui lui causa beaucoup de chagrin, et à la faveur de laquelle ils se flattaient de se multiplier en Hollande, au préjudice des concordats et des décrets de Rome. Ce fut au sujet du droit de patronage, qu'ils engagèrent quelques seigneurs catholiques à s'attribuer, pour les églises situées dans leurs terres. Ces seigneurs prétendaient que, leurs ancêtres ayant joui de ce droit avant la révolution à l'égard des églises qu'ils avaient fondées, ils étaient autorisés à le revendiquer. Cependant ces anciennes églises avec leurs revenus, étaient passées entre les mains des protestants, et les nouvelles sur lesquelles ils voulaient s'attribuer le même droit, n'avaient été fondées et bâties que des aumônes communes des fidèles, ou par les libéralités de quelques particuliers. Cette question avait déjà été proposée du temps de Rovénius, et décidée contre ces seigneurs par quatre célèbres docteurs de Louvain, le 5 Septembre 1650; elle fut confirmée par deux autres docteurs, le 20 Avril 1679. Mais ces décisions ne satisfaisant point encore les nobles, M. van Neercassel en obtint une nouvelle, le 2 Juillet 1682, signée de six des plus célèbres docteurs de la même université. Ce prélat la fit imprimer peu après avec une dissertation, où la prétention des nobles était solidement discutée. Les instigateurs de cette affaire engagèrent aussitôt le sieur Nicolas Dubois, professeur de l'Écriture sainte à Louvain, dont la plume était connue pour être vendue au plusoffrant, à donner au public une nouvelle dissertation qu'il qualifia de canonique, dans laquelle il prétendit justifier ce droit de patronage des nobles. Cet écrit du sieur Dubois fut mal reçu, et l'auteur fut obligé par ordre de l'internonce de Bruxelles, le jour de Pâques de l'an 1683, d'en donner une espèce de rétractation, comme étant contraire à la décision du saint-siége a).

Comme cette dissertation ne s'en répandait pas moins a) Voyez sur cette affaire la Vie de van Espen, Liv. 3. chap. 2. art.1. n°.1.

par les intéressés, qui s'en servaient pour entretenir lnobles dans la défense de leur prétention, M. van Neccassel la réfuta a). Son écrit, quelque solide qu'il fû ne termina point la dispute; elle ne fut point termina non plus par quelques nouveaux décrets de Rome con les prétentions des seigneurs. Il y en eut qui, pous par les religieux qu'ils avaient nommés aux églises = lesquelles ils s'arrogeaient le droit de patronage, maint rent leur prétendu droit par des violences. Ils implorent même le secours des magistrats protestants, et, de fausses délations, ils tentèrent de faire emprison quelques-uns des pasteurs que M. van Neercassel ava placés dans ces églises. C'est ce qui arriva en particulie à Ryswyk, près de la Haye, pour maintenir un prêtre que le seigneur avait fait mettre en possession, en vertr d'un décret frauduleux extorqué à la Propagande. Cibo, secrétaire de cette congrégation, avait été l'instrument dont on s'était servi pour faire réussir cette manoeuvre. Mais, contre l'usage de la cour de Rome qui revient si rarement sur ses pas, le décret fut déclaré nul et subreptice, au mois de Juin 1684. M. Cibo fut publiquement blâmé, et les dépêches de la Hollande ne lui furent plus adressées pendant un certain temps b). Une pareille aventure ouvrit les yeux à la plupart des nobles catholiques de Hollande, sur le caractère de ceux qui les faisaient agir. S'il y en eût quelqu'un de plus opiniâtre que les autres, il se vit obligé peu à peu de renonces à ses prétentions.

V. Les mêmes auteurs suscitèrent, à peu près dans les mêmes circonstances, une nouvelle affaire à M. van Neercassel, qui lui fut d'autant plus sensible, qu'il y était question des vérités les plus importantes de la religion. C'est au sujet de son ouvrage intitulé: Amor posni

a) Par un écrit intitulé: Observations canoniques contre une dissertation canonique de Nicolas Dubois etc. b) Lettres de M. du Vaucel à M. van Neercassel, du 24 Juin, 1 Juillet etc. 1684. Lettre de M. van Neercassel à M. Bonvicini, recteur du collége de la Propagande, du 25 Jan vier 1686.

iens, dans lequel ce prélat avait entrepris d'éclaircir et de défendre les vrais principes de l'Écriture et de la tradition, sur la nature et les caractères de la justice chrétienne et de la pénitence, contre les maximes relâchées des nouveaux casuistes. Le prélat avait travaillé cet Ouvrage avec un soin et une application particulière, et il a toujours été regardé par les meilleurs théologiens, comme un des écrits de morale les plus solides qui aient paru depuis plusieurs siècles. Il fut publié en 1683, et presque aussitôt dénoncé à la congrégation du saint office. Les intrigues puissantes des ennemis de cette doctrine, l'ignorance des consulteurs à qui l'examen de ce livre fut confié, les préventions trop généralement répandues à Rome et ailleurs contre les véritables règles pour l'administration sacrement de pénitence, produisirent un décret informe qui suspendait la distribution de l'ouvrage, jusqu'à ce qu'il fet corrigé. Innocent XI ayant appris cette résolution du saint office, arrêta la publication du décret. »L'ouvrage est bon," dit-il, » et l'auteur est un saint" a). L'affaire fut d'abord assoupie pour quelque temps, mais elle fut renouvelée à tant de différentes reprises, qu'on vint enfin bout, après la mort de l'auteur et sous le pontificat d'Alexandre VIII, successeur d'Innocent XI, de faire Publier ce décret sans nouvel examen. On voit dans les lettres de M. du Vaucel à ce prélat et à son successeur, même que dans celles qu'il écrivit à M. Arnauld et dans les réponses de ce docteur, un détail affligeant de Proposeuvres et d'intrigues sur cette affaire. M. van Neer-Cassel eut la patience d'écrire lettre sur lettre, mémoire memoire, pour répondre aux différentes chicanes qu'on misait, tantôt sur une portion de son ouvrage, tantôt sur une autre. M. du Vaucel forma de tous ces écrits une excellente apologie de l'amor poenitens, qui fut distribuée Rome aux principaux cardinaux, avec une dissertation de M. van Neercassel sur le même sujet. Ces deux écrits n'ont jamais été imprimés. Dans le cours ennuyeux a) Lettre de M. du Vaucel à M. van Neercassel, du 16 Mars 1686.

de cette affaire, ce prélat fit faire une nouvelle édit de son livre, où il tâcha de corriger tout ce qu'il p croire ou soupçonner avoir donné le moindre prétexte décret qui en suspendait la distribution, jusqu'à ce-qu fût corrigé. Elle parut en 1685, avec l'approbation trois célèbres évêques de France (ceux d'Angers, d'Ag et de Saint-Pons), et de plus de trente des plus célèbr théologiens de la même église et de celle des Pays-Ba M. van Neercassel aurait pu y joindre plusieurs autres ille tres approbations, comme celles du cardinal Grimale du cardinal le Camus, de M. Bossuet, évêque de Meat de M. de Choiseul, évêque de Tournay, de M. de Sè évêque d'Arras: il les avait entre les mains, mais il ci devoir s'abstenir de les publier, soit par ménagement po ces prélats, soit pour ne pas faire retomber sur la doctri de son livre la mauvaise humeur de la cour de Roi contre la plupart de ces évêques, à cause de la pa qu'ils avaient eue aux quatre articles célèbres de l'asse blée de 1682 a).

VI. C'est à M. van Neercassel que l'église de Hollan est redevable d'avoir aujourd'hui un sentiment et une p tique uniforme sur l'article du mariage. Cette quest avait longtemps causé des embarras, des peines de c science, des troubles même parmi les catholiques. Le tr grand nombre jugeait des mariages contractés dans provinces, comme de ceux qui le sont dans les pays la loi du concile de Trente sur la nécessité de la prése du curé ou d'un prêtre commis de sa part, 'pour la lidité de ce contrat b), est en pleine vigueur. Ils les gardaient conséquemment comme nuls et invalides, moins que l'absence de tout prêtre n'occasionnât un de nécessité qui dispensât de cette loi c). Ils étenda cette décision non seulement au cas où les deux conjo

a) Voyez l'écrit de M. Arnauld intitulé: Difficultés proposées à Steyaert, diff. 94. exemple 8. Oeuvr. de M. Arnauld, t. 9. — Les la manuscrites de M. du Vaucel, celles de M. van Neercassel etc. b) 24. de reform. cap. 1. c) M. de Swaen, De sponsa duorum. p. 44 Def. eccl. Ultr. p. 14, 17 et 441. Tr. Hist. 3. p. 48.

étaient catholiques, mais encore à ceux, où l'un d'entre eux ou même tous les deux étaient : protestants.

M. van Neercassel avait d'autant plus d'éloignement de cette façon de penser, qu'il savait combien elle entraînait de conséquences odieuses dans la pratique. Si tout mariage contracté sans la présence ou le ministère d'un prêtre catholique, était nul, il s'ensuivait que le gros de la république et singulièrement le corps de ses magistrats, n'était composé que de gens qui vivaient dans des unions illégitimes; que tous leurs enfants étaient bâtards; que, lorsque quelque protestant venait à se convertir, on était obligé de lui défendre l'usage du mariage, jusqu'à ce que les deux conjoints eussent comparu devant le prêtre pour contracter un mariage véritable; que, si l'un des deux refusait de le faire, ils pouvaient l'un et l'autre convoler de secondes noces, le premier mariage étant nul etc.

Rien n'irritait davantage les souverains protestants, Qu'une pareille conduite de la part des catholiques. Elle vait même servi de motif aux édits les plus sévères conte la religion romaine. Celui des états généraux, du 26 Mars 1612, et celui des états de Zélande, du 16 Octobre 1642, décernent de grosses amendes contre ceux qui, sous prétexte d'être de la religion romaine, se feront remarier par quelque prêtre" après avoir été unis, selon les lois du pays, devant les magistrats ou les ministres a). L'édit des mêmes états généraux, du 30 Août 1641, reproche amèrement aux prêtres catholiques, » de détourner les femmes de leur office dû envers leurs maris" b), et l'ordonnance du magistrat de Schoonhoven, du 6 Mars de la même année, en prend occasion d'établir que,

a) De ortu et progressu etc., p. 187. — Pièces touchant les catholiques etc. p. 55. Ces mêmes édits accusent les catholiques de rebaptiser les enfants baptisés dans le prêche. C'est un abus qui n'a jamais été pratiqué que par des prêtres ignorants ou scrupuleux à l'excès, et cette conduite a toujours été condamnée par les supérieurs ecclésiastiques, à moins qu'on n'eût un légitime fondement de douter que les ministres eussent observé la forme essentielle de ce sacrement. Voyez De sponsa duorum, §. 1. b) Pièces touchant les catholiques etc. p. 46 et 47.

» puisque le mariage fait devant les magistrats ou au temple public, est seulement légitime selon la politique ordonnance, il sera défendu à tous ceux de l'opinion papale, d'en faire aucun autre, devant ou après, par le ministère d'un prêtre etc." a).

On aurait évité cet excès de part et d'autre, si l'en avait distingué, avec plusieurs anciens et nouveaux théologiens, le contrat naturel et civil du mariage d'avec le sacrement; que l'on fût convenu, que tout mariage conforme aux lois naturelles et civiles, tel qu'était celui qu'on célébrait devant les magistrats ou devant les ministres dans les Provinces-Unies, était valide comme contrat neturel et civil, et conséquemment obligatoire et indissoluble; qu'enfin, on se fût contenté de dire, que ce contratn'était sanctifié par la grâce du sacrement, que lorsque les contractants recevaient la bénédiction du prêtre avec toutes les cérémonies, essentiellement requises par les lois de l'Église b). Il n'aurait point été question pour los de remarier les protestants lorsqu'ils se faisaient catholiques, mais seulement de bénir leur mariage avec les cérémonies sacramentelles, ce à quoi les magistrats proter tants ne pouvaient prendre aucun intérêt. On aurait en core moins entrepris de défendre l'usage du mariage avent cette bénédiction, de permettre de secondes noces à ceux qui ne l'auraient pas reçue etc.

D'un autre côté, les magistrats protestants n'auraient jamais été choqués de cette façon de penser et de cette conduite des catholiques, dès qu'ils l'auraient bien comprise; ils n'en auraient jamais pris occasion ni de défendre aux catholiques, ou aux protestants qui se convertir saient et qui avaient contracté devant les magistrats or les ministres, de faire bénir leur mariage par les prêtres ni d'ordonner aux uns et aux autres de les contracte dans les prêches, en présence des ministres, avec cett formule: Devant cette sainte assemblée c); ce qui éta

a) Pièces touchant les catholiques etc. p. 66 et 67. b) Voyez la I claration de Bénoît XIV, du 4 Nov. 1741. c) De sponsa duorum, p. 5

ar

ľœ

he

30

CF

Ina

LSIN

迹

II E forcer les catholiques de reconnaître pour sainte, contre itiqu leur conscience, une société réprouvée par leur religion. n pr Heureusement qu'on est peu à peu revenu au vrai de part et d'autre. C'est de M. van Neercassel que Dieu s'est principalement servi pour cet heureux changement a). Mais quelques théologiens avant lui, avaient déjà reconnu le validité du mariage contracté devant les magistrats ou les ministres, sans la présence et la bénédiction d'un prêtre, soit que les contractants fussent tous les deux protestants, soit que l'un d'eux fût catholique. Rovénius luinême, après avoir établi dans son ordonnance du 21 Août 1616, que tout mariage contracté hors la présence d'un prêtre, était de nulle valeur b), s'était contenté de déclarer illicite, dans celle du 15 Septembre 1650, le mariage même d'un protestant avec un catholique, contracté de cette manière. Il faut avouer néanmoins, que pratique (presque universelle) sous son épiscopat et sous celui de Sasbold, son prédécesseur, c'est-à-dire jusqu'en 1651, avait été de traiter comme nuls et invalides tous les mariages contractés devant les magistrats ou les ministres, attendu qu'on n'y avait pas observé la forme Prescrite dans le 1er chapitre de la 24e session du concile de Trente c). Mais M. van Neercassel, sentant le peu de solidité de cette opinion et le préjudice qui en résultait pour la religion catholique, travailla avec zèle à Sclaircir cette matière et il y réussit. Il se procura, dès 1660, une décision de quatre célèbres docteurs de Paris faveur de la validité de pareils mariages d): cette dé-Cision se trouva confirmée tant par l'usage de toute la France, fondé sur un article de l'édit de Nantes (où les mariages des protestants du royaume, contractés devant leurs ministres, sont déclarés valides), que par le consentement de toutes les Puissances de l'Europe, qui avaient conclu à la paix de Munster, qu'on ne traiterait point

a) De sponsa duorum, p. 447, 476. — Déclar. de Bénoît XIV, p. 74. b) Bat. sacra, P. 2. p. 85. c) De sponsa duorum, p. 446. d) Ibid. P. 478.

d'illégitimes, les mariages contractés dans les Province Unies conformément aux lois de l'État.

Le voyage que M. van Neercassel fit à Rome, e 1670, mit le dernier sceau à la décision des docteurs Après en avoir exposé les fondements et les motifs, i reçut pour réponse du saint office, qu'il pouvait suivr » ce qu'il jugerait être le plus expédient pour le salut de âmes qui lui étaient confiées" a). L'on voit que ce tr bunal ne crut pas à propos de juger alors définitivemer la question, mais cette réserve n'empêcha pas que le ser timent et la pratique de M. van Neercassel ne fussen expressément approuvés, le 18 Mars 1671, par la pén tencerie romaine b).

M. van Neercassel, de retour dans son église, n'et rien plus à coeur que d'inspirer ces principes à tous s coopérateurs. Quelques-uns de ses adversaires ayant, pa humeur, porté des plaintes à Rome sur ce sujet, c 1683, il y envoya ses défenses; et le cardinal Colonna préfet de la congrégation des cardinaux pour l'interprét tion du concile de Trente, lui répondit: » que le sair » siége approuvait le sentiment et la pratique qu'il avaintroduits dans son église" c).

Cette doctrine a été depuis éclaircie de plus en plusieurs savants théologiens de Louvain l'ont confirmé surtout M. Martin-Henri de Swaen, depuis doyen chapitre de Haarlem, et M. yan Espen d). Enfin, B noît XIV, d'après ces éclaircissements, a terminé l'contestations sur cette matière par une Déclaration du Novembre 1741, donnée sur les avis raisonnés des év ques des Pays-Bas. Le concile d'Utrecht, tenu au mo de Septembre de l'année 1763, en a fait un décret s lennel, conforme à la déclaration de ce grand pape, l'quelle est rapportée en entier dans les actes du concile

D'un autre côté, tout ce que les états généraux exige

a) De sponsa duorum, p. 480. b) Ibid. p. 481. c) Ibid. p. 483. d) premier, dans ses fameuses thèses du 11 Août 1690, intitulées: sponsa duorum; le second, dans son Corps de droit-caren.

TIM

le,

ten

depuis longtemps de ceux qui ne sont pas de la religion dominante, c'est que, lorsqu'ils veulent se marier, ils viennent en faire la déclaration devant les magistrats et qu'ils se soumettent aux trois publications des bans, prescrites par les lois. L'usage le plus commun et le plus solidement fondé a), est même aujourd'hui (1784) de ne recevoir la bénédiction nuptiale du prêtre, qu'après avoir comparu devant le magistrat et avoir rempli tout ce qui est exigé par les lois; attendu que, l'intention de Jésus-Christ ayant été d'ajouter le sacrement au contrat civil, il est nécessaire que le contrat civil soit validement formé, avant que de recevoir le sacrement par la bénédiction nuptiale.

VII. Les affaires dont nous avons rendu compte en plusieurs articles de ce chapitre b), prouvent qu'il est encore plus vrai de M. van Neercassel que de ses prédécesseurs, que ses ennemis domestiques lui suscitèrent plus d'embarras et de chagrins que ceux du dehors. en effet la consolation de voir, dès le commencement de son épiscopat, les souverains du pays se relâcher de l'ancienne sévérité de leurs édits contre la religion catholique, et concevoir pour lui-même des sentiments particuliers d'estime et de bienveillance. Aussi avait-il soin d'inspirer et de faire inspirer par ses coopérateurs, aux catholiques de ces provinces, les sentiments de la soumission et de l'obéissance la plus parfaite. »Nos catholiques," dit-il dans une lettre à M. l'abbé de Pontchâteau, du 20 Août 1678, » par les sentiments d'une soumission trèsrespectueuse, apportent la plus grande attention pour "que les princes catholiques n'aient pas lieu de se repen-"tir d'avoir sollicité pour eux, ni les très-puissants états, d'avoir usé de bonté à leur égard." S'il y eut quelques provinces, où la persécution fut encore renouvelée en différentes circonstances, comme nous l'avons vu ailleurs, on ne peut l'attribuer qu'à des causes, pour ainsi dire, étrangères et qui n'ont point eu de suite. M. van Neer-

a) De sponsa duorum, p. 508 et suiv. b) Voyez les articles II—V.

cassel obtint même le plus souvent dans ces occasions.

dispositions plus favorables. En voici quelques exem

Lorsqu'en 1668, le prince-évêque de Munster déclas la guerre aux Provinces-Unies, on soupçonna le pap d'en avoir donné l'ordre à ce prélat, et de lui avoir fourni des secours pour la soutenir a). Ce soupçon qui se répandit dans ces provinces, retomba par contre-coup sur les catholiques. On craignit que ceux-ci n'ensent reçu pareillement des ordres du saint-père pour s'unir l'évêque de Munster, et cette crainte fournit le prétent d'une nouvelle persécution contre eux, surtout dans les provinces qui étaient le théatre de la guerre.

M. van Neercassel, convaincu que ces soupçons étaiensans fondement, ne négligea rien pour en donner des
preuves au magistrat et il y réussit. Rospigliosi, depuis
cardinal, était pour lors internonce de Bruxelles. M. van
Neercassel lui écrivit sur toutes ces suspicions. Il en recut pour réponse: » que le pape improuvait cette guerre,
bien loin de l'avoir ordonnée et de donner des secours à
l'évêque de Munster, et que les catholiques des Provinces-Unies ne pouvaient rien faire de plus agréable au
saint-père dans cette occasion, que de demeurer fidèles à
leur république." Cette réponse, communiquée aux magistrats, les calma tellement que, dans certaines occasions
où les ministres protestants remuaient le peuple, ils
étaient charmés d'avoir des prêtres catholiques à leur opposer.

'A peu près vers le même temps b), la cour de France ayant fait offrir à M. van Neercassel, avec l'approbation du pape, une pension de mille écus sur l'évêché de la Rochelle, en considération de son mérite et de l'état peu accommodé de ses affaires temporelles, ce prélat la refusa généreusement, comme il avait refusé au commencement de 1667, l'abbaye dont M. l'abbé de Pontchâteau luz offrait de faire démission en sa faveur c). Il se condui-

a) Relat. de 1671, p. 8. b) Ibid. p. 25. c) Lettre du 22 Févrie 1667. — Def. eccl. Ultr. p. 129. — Tr. Hist. 3. p. 90.

sit avec le même désintéressement à l'égard de l'ambassadeur d'Espagne. Ce ministre voulant l'engager à recevoir une pension honnête de la part de son souverain,
le prélat ne crut pas devoir l'accepter; l'ambassadeur se
fâcha, mais M. van Neercassel persista dans son refus.
Cette résistance fut sue des états: ceux-ci l'approuvèrent
et se firent depuis un plaisir d'accorder à M. van Neercassel dans plusieurs villes un dégré de liberté, qu'il
n'avait pas auparavant et qu'il sollicitait depuis du
temps a).

La bienveillance du gouvernement pour ce prélat était telle, qu'il n'eut que du mépris pour un malheureux re-cellet qui l'accusa calomnieusement, en 1666, d'un crime de lèse-majesté, dans un écrit que ce misérable osa adressaux seigneurs des états b). Les magistrats d'Amsterdam et de Haarlem entreprirent même sa justification contre un autre prêtre qui avait fait envoyer à la Haye, par le résident des états de Hambourg, une lettre fabriquée sous le nom de ce prélat, contenant une noire perfédie contre l'état c).

C'est par une suite de ces dispositions, que ce prélat fut agréé, en 1673, pour négocier auprès de Louis XIV certains avantages pour celles de ces provinces, que ce Prince avait pour lors en son pouvoir. Enfin, on doit dire que la confiance générale qu'on avait en lui, l'a tou-Jours mis à portée de solliciter et, souvent, d'obtenir des dispositions pacifiques à l'égard des catholiques. On en an exemple frappant, dans la conduite qu'il tint pendant le congrès assemblé pour la paix de Nimègue, en 1677. Quoique les papes n'eussent plus dans ces sortes d'assemblées le même crédit et la même autorité qu'ils y Praient autrefois, Innocent XI y députa néanmoins M. Aloysi, patriarche d'Alexandrie, pour y veiller aux inté-Têts de la religion catholique. Il était accompagné du comte Casoni, depuis cardinal, cousin de M. Favoriti, secrétaire et confident du souverain pontife. M. van Neer-

a) Relat. de 1671. p. 25. b) Ibid. p. 8. c) Ibid. p. 12.

cassel était défà lié avec M. Favoriti, aussi bien qu'a plusieurs autres personnes distinguées de la cour de Romme. qu'il avait commes durant le séjour de six ou sept mois qu'il y avait fait en 1670 et 1671. Il l'était encore plus particulièrement avec M. l'abbé de Pontchâteau, qu'il avait connu des 1664 et qui était venu à Rome, en 1677, pour la troisième fois. M. Favoriti et cet illustre abbé formèrent une liaison intime entre M. van Neercassel et le comte Casoni, pendant le séjour du dernier à Nimègue. Le voisinage leur facilita un commerce de lettres trèsfréquent, dont l'objet principal était, de prendre les moyens qui paraitraient les plus convenables pour obternir des états généraux quelque faveur pour les catholiques des Provinces-Unies. La cour de France s'y intéressain. et c'est ce qu'elle avait spécialement recommandé à se plénipotentiaires, par le ministère de M. de Pomponne, secrétaire d'État, à la sollicitation de M. Arnauld, oncle, et de M. l'abbé de Pontchâteau. Les plénipotes tiaires agirent en conséquence, autant que les circonstaces du temps purent le leur permettre; mais ces mêmcirconstances arrêtèrent l'effet de leur zèle. La paix faut signée le 10 Août 1678: on ne put rien insérer dans articles, en faveur des catholiques des Sept-Provinces. M. le comte Casoni écrivit à M. van Neercassel, que ses députés des états généraux avaient seulement promis verbalement aux ministres de France, au nom de leurs Hautes Puissances, que les catholiques jouiraient, de me toutes les Sept-Provinces, de la même liberté qui ils avaient à Amsterdam; que cette promesse serait sole nellement ratifiée entre les mains du roi de France, l'ambassadeur que les états devaient incessamment lui voyer, et que l'ambassadeur de France à la Haye ser-ai expressément chargé d'en poursuivre l'exécution. M. Neercassel en fit ses remerciments à M. l'abbé de Po château, par sa lettre du 20 Août 1678. Les états néraux ont en effet accordé depuis aux catholiques, le sujets, beaucoup plus de liberté qu'auparavant.

Dans la suite, on y donna quelques atteintes dans des rovinces particulières, comme en Frise, à l'occasion des touveaux édits publiés en France contre les protestants, it surtout de la révocation de l'édit de Nantes, en 1685; l n'y eut même guères que la province de Hollande où on continuât de traiter les catholiques avec la modération redinaire a). Le service divin fut interrompu dans pluieurs endroits, et les prêtres obligés de se tenir cachés. L'eux qui étaient pris, étaient bannis ou n'étaient raches que par une forte rançon. On en vit des exemples Utrecht, à Leeuwarden, à Zutphen, à Arnhem etc. b).

On en voulait singulièrement aux jésuites, surtout à Lotterdam et dans le reste de la province de Hollande, les autres ecclésiastiques jouissaient d'ailleurs de la lirté ordinaire. C'est que les jésuites étaient regardés mme les principaux auteurs des édits sévères, publiés France contre les protestants, et qu'ils s'étaient rendus Le tout temps odieux dans ces provinces par leur avaice, leur ambition, leur esprit intrigant et séditieux, et sar leur doctrine meurtrière. Ces pères eurent néanmoins l'injustice de rejeter sur le clergé séculier la cause de ces Bispositions peu favorables des états à leur égard. M. van Neercassel se vit obligé de se justifier dans une letre à M. Cramprich, envoyé de l'empereur à la Haye, and date du 5 Janvier 1686. Il y prouve que, loin de Pouvoir imputer au clergé de s'être rendu le dénonciateur Les jésuites devant les magistrats protestants, quoiqu'il l'en eût pas manqué de sujet, c'étaient les jésuites au ontraire qui avaient dénoncé le clergé, tout innocent lu'il était, comme on en avait des exemples récents à Julembourg, à Middelbourg, à Schalkwyk, à Haastrecht tc. c).

La persécution éclata principalement en 1686. Le ser
c) Lettres de M. van Neercassel à M. du Vaucel et à M. Er
est, des 8 et 9 Novembre et du 14 Décembre 1685. b) Lettre du

eme à l'internonce de Bruxelles, du 21 Déc. 1685. c) Lettres du

eme à MM. d'Avaux, du Vaucel, Bonvicini, des 2 et 4 Janvier

686.

vice divin cessa dans toute la Frise. Tous les prêtres y furent poursuivis pour être emprisonnés. Il en fat 🚵 peu près de même dans les provinces de Groningue, d'Overyssel, de Gueldre, de Zélande et même dans celle d'Utrecht. On mandait à M. van Neercassel que, dans la province de Groningue, les avocats catholiques étaient interdits, les nobles privés de toute jurisdiction sur leurs vassaux, les simples particuliers menacés d'être privés de la faculté de commercer. Dans la ville de Groningue même, une fille dévote fut mise en prison et n'en sortit qu'en payant 400 florins, pour avoir procuré le baptême à un enfant de son frère. Le frère du curé de Lecuwarden fut lapidé par le peuple. On convenait néanmoist que la fureur de la populace était la principale cause de ces violences, et que les magistrats ne s'y prêtaient ordinairement que contre leur inclination a). On obligeait les catholiques dans certaines provinces b), de porter leurs enfants au prêche pour les y faire baptiser, et d'y contracter même devant les ministres le contrat matrimonial. On délibéra très-sérieusement si l'on n'interdirait pas sévèrement, dans toutes les Sept-Provinces, tout exercice de la religion catholique. On se restreignit ensuite à la résolution d'en bannir tous les prêtres étrangers, surtout les jésuites et autres religieux. Cette résolution aurait été exécuté, sans les vives sollicitations des ambassadeurs des princes catholiques, et sans les représentations de M. van Neercassel sur l'insuffisance des prêtres du pays posit maintenir l'exercice de la religion catholique qu'on voulait point abolir. Ce prélat se louait singulièrement sur ce sujet, du zèle du roi d'Angleterre (Jacques La) et de celui des ambassadeurs de l'empereur et du ==0 d'Espagne. Le grand nombre de protestants de France qui se réfugièrent dans ces provinces, entre lesquels comptait deux cents ministres, contribuait beaucoup

a) Lett. de M. v. Neere. des 11 et 17 Janvier 1686, à Innocent du 23 Janv. à M. du Vaucel; du 8 Févr. à l'internonce; et du 2 4 1686. b) De Swaen, De sponsa duorum, p. 439.

mimer les esprits. Les magistrats ordonnèrent, presque dans toutes les villes, des quêtes en leur faveur. catholiques furent taxés à Groningue, par un édit public, des sommes considérables; mais dans la plupart des utres endroits, les contributions étaient laissées à leur ibéralité. La générosité que les catholiques firent pasitre dans cette occasion, surtout dans les provinces de [ollande 4) et de Westfrise, ne contribua pas peu à leur indre favorables les magistrats de ces deux provinces b). C'étaient celles où la religion catholique avait été de ut temps plus florissante. M. van Neercassel en donne re idée des plus avantageuses dans les différentes relaenvoyées à Rome durant son siscopat, et surtout dans celle qu'il présenta lui-même la Propagande, en 1671. La persécution qu'on y rouvait de temps en temps, dit-il, était plutôt un exerce pour la foi, qu'une tentation c). La ville d'Utrecht ait remplie d'exellents catholiques, l'ancienne foi y doinait dans les campagnes. La portion de la Hollande, ui était comprise dans l'archevêché d'Utrecht, composait n troupeau des mieux soignés. L'ancienne foi était asz vive dans toutes les villes et les villages du diocèse de Larlem, pour prendre de jour en jour de nouveaux acroissements. Les moeurs étaient pures et simples, dirijées par une foi très-éclairée, puisée dans les sources de Ecriture et de la tradition d).

Le peuple n'était tel que parce qu'il trouvait dans le lergé un modèle de toutes ces vertus. Celui d'Utrecht tait singulièrement recommandable par sa piété et son éruition e). Un grand nombre dans toutes les Sept-Provinces, édifiaient l'église par leur bonne conduite et l'éclaisient par leurs ouvrages f). Ils vivaient de leur patrinoine, exerçaient gratuitement leur ministère, faisaient a) Les catholiques de Leyden donnèrent 3000 florins. b) Lettres de d. van Neerc. à Innocent XI, du 23 Janv., au card. Carpegna, du 8 l'évr. 1686. c) Exercet magis quam affligit fidem. Relat. de 1668. l) Relat. de 1671. e) Virtute et eruditione spectabilis. Relat. de 1668.

renter son hien, en vivant des oblations des fidèles, il étainement à tous les autres, et s'il laissait à ses parents aprèse mort ce qu'il ne tenait que du service de l'autel, i peine daignait-on prier pour lui. Instruits des lois et de contumes du pays, ils étaient exacts à rendre à Césare qui appartenait à César, et n'étaient suspects ni d'en voyer les richesses du pays à l'étranger, ni d'aimer et d'avoriser d'autre gouvernement que celui de la république dans laquelle ils étaient nes.

Il n'y avait point de prêtre oisif dans le clergé. Le frequentes instructions qu'ils faisaient à leur peuple, le matières de controverse qu'ils étaient souvent obligés — traiter avec les protestants, les fonctions pénibles du saim ministère. l'étude et la prière remplissaient tout le temps. Ils disaient presque tous les jours la saim messe, prêchaient les Dimanches et Fêtes, le matin l'après-midi, visitaient avec soin les malades etc. a).

A peine M. van Neercassel peut-il citer l'exemple cideux prêtres séculiers déréglés. Il les avait aussitôt in terdits de leurs fonctions et envoyés dans un monaste hors du pays, pour y faire pénitence, l'un pour le vis de l'ivrognerie. l'autre pour un crime d'impureté. Le peuple était élevé dans une telle horreur de ce dernis vice, qu'il fuyait le pasteur qui avait le malheur de se livrer, et ne voulait point écouter ses instructions. exigeait une chasteté si exacte dans les prêtres, qu'el devenait une heureuse nécessité pour tout ceux qui voulaient se conserver dans leur poste.

M. van Neercassel ne fait d'exception notable à ce potrait, que pour le clergé et le peuple de la portion son diocèse, qui jouissait de l'exercice du culte catholique dans les provinces de Gueldre et de Clèves. Cet avant tage, bien loin de les rendre plus fervents, les faise plutôt languir dans une tiédeur très-dangereuse. Comme les bénéfices y étaient conférés par l'électeur de Brande

a) Relat. de 1671. p. 14.

urg, ils étaient accordés le plus souvent à la faveur et l'argent. Le chapitre d'Emmerick était un sujet de missement pour le digne prélat: il ne pouvait en tirer cun secours. Les chanoines étaient sujets à des vices tolérables même dans des laïcs. Le prévôt ne résidait mais, le doyen était presque toujours dans l'ivresse, et n voyait presque continuellement les chanoines dans s tavernes. Tout ce que son zèle put lui inspirer dans fférentes visites pour corriger ces abus, fut inutile. omettaient toujours de se convertir, et ne le faisaient jaais a).

Les quinze dominicains, missionnaires dans ces provins, étaient ceux de tous les réguliers, dont M. van eercassel avait le plus à se louer b). Leur bonne docine, leur éloignement pour tout ce qui sentait l'avarice l'amour de l'argent, leur esprit pacifique, leur souission à l'ordinaire etc., les rendaient singulièrement remmandables. Il fait à peu près le même éloge des quae carmes français, et des neuf augustins qui travailient sous son autorité. Les seize franciscains eux-mêes, dont il avait d'abord fait des plaintes à Rome, staient enfin rangés à l'ordre: » aucun d'eux," dit-il, 1e me donne lieu de plaintes sérieuses." Il n'y a que les latre-vingts jésuites, au sujet desquels il se voit forcé renouveler ses plaintes, parce qu'ils sont toujours indoles, qu'ils ne respectent d'autre autorité que celle des périeurs de leur ordre, qu'ils se maintiennent dans les nctions même pastorales, non seulement sans sa mission, ais même contre sa défense et malgré ses sentences d'inrdit etc.

M. van Neercassel comptait, en 1671, environ cinq nt mille catholiques dans les Sept-Provinces; trois cents êtres séculiers, cent vingt réguliers etc. Il y avait trente êtres à Utrecht. De trente-deux villes dont ce diocèse rticulier est composé, il n'y en avait que deux petites ns prêtres. Les catholiques des deux cent soixante-dix

i) Relat. de 1671. p. 25 et 26. b) Ibid. p. 15.

villages qu'il y compte, étaient tous gouvernés par c prêtres séculiers et par six jésuites. Ces pères avaic et ont eu jusqu'à leur extinction, un collége à Emmeric pays de Clèves; il y avait aussi deux autres communs tés, l'une de crucifériens et l'autre de grégoriens a), trois couvents de religieuses, nombreux et édifiants. van Neercassel parle d'un quatrième, de filles nobles, a avait grand besoin de réforme b).

VIII. Ce prélat fut la victime de son zèle. quille et sans danger à Amsterdam, où il faisait dep quelque temps sa résidence ordinaire, il se crut obli d'en sortir pour aller visiter, instruire et fortifier s peuple dans les provinces où il était le plus maltrai au risque d'éprouver lui-même les plus grandes violenc La prudence l'engagea seulement à faire ses visites av le moins d'éclat possible, et sans autre compagnon qu' diacre ou un acolythe. Il les faisait ordinairement à pie ou tout au plus dans un chariot de paysan, à moins q quelque personne de condition ne voulût le conduire de son carrosse. Il commença par la visite de la Gueldi du pays de Clèves et de l'Overyssel, qui était la pl périlleuse. Il l'entreprit sur la fin du mois d'Avril, av la disposition au martyre et un vif pressentiment qu'il finirait ses jours. Il arrangea en conséquence toutes : affaires, comme s'il devait mourir, » ne pouvant, " dit-» savoir ce qui m'arrivera au milieu de tant de danger » de la part des faux frères, de la part des ennemis publi »de notre: foi, de la part etc." c).

Il mourut en effet à Zwol, le 6 Juin 1686, des fatiguexcessives de ces visites. Nous avons une relation détail

a) La communanté des grégoriens ou de Saint-Grégoire, établis Emmerick, avait été fondée en 1468, par Théodore de Wiel, et dé chée de celle que le vénérable Gérard le Grand avait fondée à Deveter. Elle était soumise à la jurisdiction immédiate de l'archevêt d'Utrecht. Des eccl. Ultr. p. 71, 89, 131. b) C'était le chapitre chanoinesses comtesses d'Elten, dans le duché de Clèves. Il était d'abs sous la jurisdiction de l'archevêque d'Utrecht, mais il en fut soustr en 1677. Ibid. p. 128, 129. c) Lettres au cardinal Altieri du 23, et M. du Vaucel du 18 Avril 1686.

de la dernière, dressée par lui-même. M. Pesser, son secrétaire, y ajouta les circonstances de sa maladie et de sa mort. C'est une pièce très-édifiante. Elle fit une grande impression à Rome, où l'on regretta extrêmement ce prélat. On peut voir dans le Batavia sacra a) le tribut de louanges que lui rendirent des personnes de tout état, cardinaux, évêques etc.

Le même auteur nous a donné aussi la liste des ouvrages de M. van Neercassel, imprimés ou manuscrits. Il Y fait mention d'une multitude de lettres, écrites aux personnes les plus célèbres de tous les états et de tous les Pays, durant les vingt-cinq années de son épiscopat b). y en a plusieurs qui sont de vraies dissertations sur les matières les plus intéressantes, concernant le dogme, la discipline ou la morale; en particulier, sur la nécessité et l'efficace de l'amour de Dieu, sur la validité des ordinations anglaises, sur celle du mariage contracté devant les magistrats ou les ministres de la république etc. — M. van Neercassel n'était âgé que de soixante ans. était né à Gorcum, et parent du célèbre Estius. Op peut Voir les principaux traits de sa vie, dans le Batavia sacra, dans la préface de la traduction française du livre de l'Amor poenitens etc.

a) P. 2. p. 483 et suiv. b) On peut voir, dans la préface de l'Exposition de la doctrine catholique par M. Bossuet (édition de Paris 1759), des extraits intéressants d'un grand nombre de lettres de M. van Neermand à ce prélat, à M. de Pontchateau et à M. Arnauld, avec leurs réponses, et ces lettres en entier, dans le t. 9. de la nouvelle édition des Ocuvres de M. Bossuet, et dans les t. 2 et 4 des Ocuvres de M. Arnauld.

1. 张 年 55

## CHAPITRE XI.

Vacance du siège, depuis le 6 Juin 1686 jusqu'au 6 Février 1689.

Article I. M. Hugues van Heussen nommé successeur de M. van Neercassel. Difficultés suscitées à ce sujet. — II. Trois nouveaux sujets nommés par les chapitres. — III. L'élection de M. Codde confirmée.

I. Après la mort de M. van Neercassel, les deux chapitres d'Utrecht et de Haarlem s'assemblèrent pour procéder à l'élection de son successeur, et pourvoir au gouvernement du diocèse pendant la vacance du siège. La première assemblée fut tenue à Gouda, le 18 Juin 1686, douze jours après la mort de M. van Neercassel. Les voeux des deux chapitres furent unanimes en faveur de M. Hugues-François van Heussen, chanoine du chapitre d'Utrecht etc., et le 10 du mois de Juillet suivant, il d'Utrecht etc., et le 10 du mois de Juillet suivant, il choisirent MM. Codde et Lindeborn pour vicaires gé le néraux du diocèse, le siége vacant.

L'élection de M. van Heussen n'était qu'une confirmation du choix que les mêmes chapitres en avaient fait en 1682, pour coadjuteur de M. van Neercassel, d'aprèla désignation que le prélat en avait faite lui-même. L'appelait déjà son Timothée, c'est-à-dire, le fidèle conpagnon de ses travaux et de ses visites apostoliques Après l'éclaircissement de quelques chicanes qu'on d'abord à Rome sur l'âge du coadjuteur et sur la forme de la demande qui en était faite a), le pape Innocent

a) On était choqué à Rome, que M. de Castorie ent demandé l'agment du pape pour que les deux chapitres fissent l'élection d'un corjuteur, parce qu'on prétendait avoir le droit de le nommer de pleis de Lettres de M. du Vaucel à M. van Neercassel, du 16 Janv. et du Févr. 1683.

était sur le point d'y acquiescer, lorsque les adversaires de cette église vinrent la traverser par l'indécente dénonciation qu'ils firent au saint office, de l'important ouvrage de l'Amour pénitent que M. van Neercassel venait de publier. Cette affaire arrêta tout court la conclusion de celle du coadjuteur, et l'arrêta pendant plus de trois ans. Innocent XI s'étant enfin déclaré pour le livre et pour son auteur, avec défense de publier le décret informe qui avait été dressé pour en suspendre le débit jusqu'à ce qu'il fût corrigé, on reprit l'affaire du coadjuteur. Le saint-père était disposé à la terminer selon les voeux du clergé, mais les ennemis travaillèrent de nouveau à la faire échouer, en s'efforçant de rendre suspecte la doctrine de M. van Heussen. Ce fut d'abord par la dénonciation de ses Thèses sur la grâce, sur l'amour de Dieu, la crainte des peines, la canonisation des saints etc., soutenues publiquement à Louvain en 1677. M. van Heussen ayant pleinement satisfait les romains sur cet article, on dénonça son Traité des indulgences, imprimé à Louvain en 1681. Le cardinal Azolin, et M. Schelstrate, garde de la bibliothèque du Vatican, entreprirent la justification du Traité, et firent tomber cette nouvelle attaque. M. van Neercassel étant venu à mourir dans ces circonstances, et les deux chapitres poursuivant à Rome Le confirmation de la nouvelle élection qu'ils venaient de faire de M. van Heussen pour archevêque d'Utrecht, ses Adversaires se remuèrent encore plus vivement pour l'em-Pêcher, et ils obtinrent par leurs intrigues, de la congré-Ention des six cardinaux chargés des affaires de Hollande, le 17 Septembre 1686, que l'affaire des Thèses de 1677, et celle du Traité des indulgences, seraient de nouveau discutées dans la congrégation du saint office.

Ce nouvel examen traînant en longueur, les adversaires profitèrent de ces délais, pour tâcher d'engager Rome à nommer d'office pour le gouvernement de l'église de Hollande, un sujet qui leur fût dévoué: et pour exclure à jamais M. van Heussen de cette place, ils arrachèrent

même au saint office, contre une édition fabriquée près du Traité des indulgences, un décret du 15 Marie 1687, ai irrégulier et accompagné de tant de marques surprise, que le pape le fit réformer, et supprima la primière édition de ce décret a).

II. Néanmoins, comme les jugements les plus informede ce tribunal sont sacrés à Rome, le clergé de Hellande comprit toute la difficulté qu'il aurait d'obtenir confirmation de l'élection de M. van Heussen. Pour vier à cet inconvénient, il proposa au pape, dans sa les tre du 29 Juin suivant, trois nouveaux sujets (M. Codelle chanoine et provicaire d'Utrecht; M. Cousebant, doy du chapitre de Haarlem, et M. Schep, chanoine du maine chapitre), continuant néanmoins d'insister pour la comfirmation de M. van Heussen.

Cette nouvelle démarche pouvant déconcerter tous les projets des opposants, ils tentèrent, pour la rendre insettile, de former de nouvelles accusations, beaucoup planter que les précédentes à faire impression sur les remains. Ils accusèrent de jansénisme et surtout de chérisme, les quatre sujets proposés, et ils firent automoser ces accusations par des lettres qu'ils surprirent à planter sur ambassadeurs résidants à la Haye b).

Ce stratagème, tout grossier qu'il fût, eut au mo

a) Il y avait erreur dans la date de l'impression de l'ouvrage, le tre en était défiguré, on y avait omis le lieu de l'impression, et, p que cette condamnation servît davantage à décrier l'auteur, on y 🙉 ajouté son nom avec un solécisme (Ugo pour Hugone). Ce même Trans fut imprimé en latin, en 1690, dédié au cardinal Casanate. b) ce que M. du Vaucel écrivait, à ce sujet, à M. van Heussen, 10 Septembre 1687. »L'accusation qui regarde le prétendu richérisme » bien plus maligne et plus capable de nuire dans la circonstance sente: car, quoiqu'elle n'ait point de fondement, on est ici dans telle situation à l'égard de ces questions, qu'on ne se déterminera à nommer un vicaire apostolique, qu'on ne soit assuré, non seule qu'il ne suit pas la doctrine des quatre articles du clergé de France mais qu'il tient positivement le contraire.... Ils prétendent ici, q vicaire apostolique est l'homme du saint-siége, et qu'on peut exige lui, avant que de le nommer, des choses qu'on n'exigerait point d'a évêques."

une partie dù succès qu'ils en espéraient. M. van Heussen eut beau donner une déclaration, au sujet des quatre articles de l'assemblée du clergé de France de 1682, où il s'exprimait à peu près comme M. Bossuet dans l'Exposition de la doctrine catholique, on n'en fut pas satisfait à Rome, et les mieux intentionnés pour lui disaient assez publiquement, qu'on ne pouvait rendre dépositaire de loute l'autorité du saint-siège, un sujet suspect d'adhérer sux français. Ce fut le principal motif qui le fit exlure de l'élection, par la congrégation du 29 Septembre 687, dont le cardinal Azolin était absent, quoiqu'on l'ait osé y exprimer pour prétexte que la condamnation e son Traité des indulgences.

A la pluralité de trois voix contre deux, on arrêta ans la même congrégation, sauf l'agrément du saintère: 1° que M. Bassery (que les jésuites avaient déjà Lit nommer, par surprise, vicaire apostolique de Bois-le-Inc a)) serait chargé du gouvernement des provinces l'Utrecht, de Gueldre, de Hollande et de Zélande: <sup>30</sup> que les nonces de Cologne et de Bruxelles seraient hargés de faire des informations sur les dispositions des stats, et sur celles de huit autres sujets proposés par les éguliers, afin de choisir l'un d'entre eux pour vicaire postolique du reste des Provinces-Unies; c'est-a-dire, n'on voulait exécuter le projet, tenté déjà inutilement usieurs fois et notamment sous Rovénius en 1623, d'induire une espèce de schisme en Hollande, en y instideux supérieurs sous le nom de vicaires apostoli-33 b).

Le pape n'approuva point ces résolutions: il blâma en Liculier l'élection de M. Bassery, et déclara que » le lire apostolique devait être pris du corps du clergé de Llande," auquel M. Bassery, de même que la plupart

Lettres de M. du Vaucel, du 12 Octobre 1686, du 14 Juin 1687, 27 Mai 1690, du 27 Septembre et du 11 Octobre 1687. — Relation M. de Cock (MS), p. 74. b) Tr. Hist. 1. p. 279. — Protest. tertium erta, p. 21.

des aucres sujeus proposes par les reguliers, éxicut étaux THE C.

Care declaration du pape chiliges la congrégation de six cardinant de procéder, le 14 Février de l'amée suitant rance, à une nouvelle élection d'un victire apostolique pour les Sept-Previnces & Le chaix tenha sur M. vanna der Mey, pasteur du beguinnge d'Amsterdam, hommen informe et âgé. qui avait été proposé par les régulieres, dans l'espérance de le gagner on de le subjuguer. One avait dest fait cousir le fant bruit de son élection, somer la sin de l'ésé précédent. Il en avait reçu des complissiments. et il en reçut de nouveux cette fais-ci, en partiticuiber de P. le Dron, angustin; mais ce fut en vallem. Le pape n'approuve point son élection. Le cardinal «de Nominiele en avant fait sentir l'irrégularité, et c'est à l'Illimi que le ciergé de Hollande fut principalement redevallable de l'improbation du pape c).

Ces deux échecs ne rebusèrent point les adversaires «du dergé. Les élections de MM. Bessery et van der ME-cy avant été rejetées, ils remainent ciel et terre pour facilire Aire le sieur Adrien van Wyck, pasteur du village Késel, près de Delft d). C'était un homme souverains ment décrié pour son caractère brouillon, processif, desiissipé etc.; mais il était cher aux jesuites, parce qu'il le ur était servilement dévoué. Ce fut lui qui, pour leur plessaire, composa depuis sept écrits, dans quelques-une dequels il traitait d'hérésie la doctrine de la grâce efficience par elle même; tous ces écrits méritèrent d'être condemne nés par le saint office e). Le décri où ce personne était si justement tombé, ne fut pas capable d'arrêter jésuites. Ils firent écrire au pape en sa faveur, par te les ambassadeurs des couronnes catholiques amprès états généraux, ayant à leur tête M. Cramprich, s

de

ej Lettres de M. du Vancel, du 11 Octobre et du 8 Novembre 1 du 8 Novembre et du 29 Décembre 1688. 1) Rel. de Théod. de C p. ... c) Leures de M. du Vancel, du 13 et du 20 Mars I 2) Relac de M. de Cock, p. 73. 1) Index de 1758, p. 259 et 3000

ids à leurs recommandations, ils firent, au rapport du radinal Colonna, les éloges les plus pompeux de celui l'ils souhaitaient. On n'aurait rien dit de plus de S. Imbroise et de S. Augustin a).

Mais ces recommandations et ces éloges furent mal re
s, et le sieur van Wijck ne tarda pas à être connu à

come pour ce qu'il était, par les soins de M. Théodore

Cock que le clergé y députa bientôt après b). Les

suites, ses protecteurs, voyant leur manoeuvre inutile,

rougirent pas de proposer, à la place de leur protégé,

sieur Jean Staer, prévôt et chanoine de Maastricht.

clui-ci, selon le témoignage que M. Davia, internonce

Bruxelles, en rendit à la Propagande, n'avait d'autre

érite, que d'avoir sollicité pour cette place la protection

u prince d'Orange et des autres seigneurs de Hollande,

tont il n'était bien reçu que parce qu'il était de leurs

parties de plaisir c).

Les protecteurs que le clergé de Hollande avait à Roone, voyaient ces intrigues avec peine. Ils le sollicitaient d'envoyer des députés qui fussent en état de les décou-Vir, de les suivre et de les déconcerter; mais le clergé Fut longtemps à se déterminer. Il craignait que la cour Le Rome ne convertît insensiblement en une espèce de loi, es députations pour des affaires aussi simples que celle a) Interea patres e societate Jesu omnem movere lapidem, ut quemdam Idrianum van Wyck in apostolici vicariatus officium promoverent. Suborcorum coronarum ministros in aula Hagiensi, quorum Oriphaeus, minister caesarius D. Cramprich, tota qua valuit auctorita-—— De D. van Wijck tale concinnabant elogium, quale (verba sunt ipsiustet card. Colonna cui saspius accinerunt) vix Ambrosio aut Augustino da-Relat. ablegat. rnae. Theodori de Cock, p. 78. b) Tr. Hist. 1. 348 et 349, 353, 355. c) De Joanne Staer parum intellexi (dit M. Davia, au rapport de M. de Cock dans sa relation, p. 164.), videlicet ! Lod studuerit principem Arausicanum, aliosque provinciarum foeder. maglætes (scilicet haereticos) sibi adstringere, quo in apostolicum vicarium elireretur; quodque apud deputatos statuum aliam non habebat laudem, nisi Dacitatis et conversationis cum ipsis. Ecquis mortàlium hunc hominem bi-'acem ad episcopale onus nominare praesumpsit? Hic fervide commendatus st a jesuitis.

de la confirmation d'une élection. Elles étaient d'ailleurs dispendieuses, sujettes à mille inconvénients, et presque toujours incertaines pour le succès. Ces raisons et d'autres peut-être qui nous sont inconnues, empêchèrent le chapitre de Haarlem de consentir à la députation, et celui d'Utrecht ne s'y rendit que sur les instances réitérées des amis de Rome. Le choix tomba sur M. Théodore de Cock, pasteur à Leyden, élève du collége de la Propagande, celui-là même qui, dans la suite, est devenu l'ennemi mortel du clergé. Il fut muni de tous les pouvoirs du chapitre d'Utrecht, par acte du 11 Mai 1688. Le chapitre de Haarlem se contenta d'envoyer une procuration pour agir en son nom, à M. Godefroi Luffy, sacristain de l'église de l'hôpital appelé à Rome de anime, connu du doyen de Haarlem depuis près de vingt ans.

M. de Cock arriva à Rome le 26 Juin de la même année. Il y trouva les choses dans une telle confusion, qu'il dit que, sans son arrivée ou celle de quelqu'autre député du clergé, ses adversaires seraient venus à bout, ou d'empêcher qu'on mît aucun évêque à la tête de l'église de Hollande, ou d'en faire nommer un dont ils auraient été totalement les maîtres a). Il vit les cardinaux, et les trouva presque tous peu au fait, ou même prévenus peu avantageusement sur cette affaire. Pour les éclairer, il leur distribua, dans le mois de Juillet, une instruction préliminaire sur la nécessité de pourvoir promptement l'église de Hollande d'un évêque, sur les inconvénients d'une si longue vacance du siége, sur l'abus qu'en faisaient les réguliers (en profitant de cette circonstance pour violer les concordats avec plus de hardiesse que jamais), sur les bonnes qualités des quatre sujets élus par le clergé, sur l'incapacité ou l'indignité manifeste de ceux qui étaient proposés par les réguliers etc. b). Il demands aussi qu'on lui communiquât les écrits des deux parties, qui avaient été remis au secrétaire de la Propagande. C'était monseigneur Cibo, livré aux jésuites, qui jouissait

a) Rel. p. 79. b) Ibid. p. 85-107. — Tr. Hist. 1. p. 337-352.

d'un grand crédit en qualité de frère du cardinal Cibo, premier ministre de Sa Sainteté. Ce secrétaire était pour lors malade. On se servait de cette circonstance pour trainer l'affaire en longueur, et pour remettre à sa convalescence l'assemblée des cardinaux qui devaient la décider: mais enfin le cardinal Colonna procura à M. de Cock la satisfaction qu'il sollicitait. L'archiviste de la Propagande eut ordre de lui communiquer toutes les pièces, et l'on découvrit à cette occasion l'énorme infidélité du secrétaire. Il avait supprimé toutes les lettres et les écrits du clergé de Hollande, qui lui étaient adressés pour la congrégation, et il n'avait composé l'instruction sommaire qu'il avait fournie aux cardinaux sur cette affaire, que des accusations calomnieuses de ses adversaires Contre les quatre sujets qu'il avait élus, et des éloges Outrés de ceux que ses adversaires avaient proposés a). Cette découverte remplit d'indignation tous les membres de la congrégation, qui avaient quelques sentiments d'honneur et d'équité. Le cardinal Altieri, qui en était préfet, fixa le 20 Septembre pour le jour de la décision et déclara que, si monseigneur Cibo était encore malade, On tiendrait la congrégation sans lui. Pour en obtenir Plus sûrement un succès favorable, M. de Cock crut de-Voir se désister, dans les visites qu'il rendit aux cardinaux à cette occasion, de la demande de la confirmation de M. van Heussen, et solliciter principalement en fa-Veur de M. Codde b).

III. La congrégation s'assembla en effet le 20 Septembre 1688. Le cardinal Azolin y fut le premier opinant. Il donna sa voix à M. van Heussen, dont il fit un éloge complet. Il insista sur ce qu'il avait été élu le Premier par le clergé, et fit voir qu'il n'avait aucun sujet légitime d'exclusion. Il ne regarda point comme telle, la condamnation de son Traité des indulgences, quoiqu'adoptée par la congrégation du 29 Septembre de l'année précédente 1687, à laquelle il n'avait point assisté. Le

a) Relat. de Th. de Cock, p. 157. b) Ibid. p. 159.

cardinal Altieri, deuxième opinant, convint que cette co damnation serait un motif insuffisant d'exclusion, si A van Heussen eût été le seul sujet proposé par le clerge » mais puisqu'on en a," dit-il, » présenté plusieurs, il cor » vient de délibérer pour choisir le meilleur." Le cardins Ottoboni adhéra à ce dernier avis, aussi bien que le car dinal Colonna qui opina avec plus d'étendue qu'aucu autre. Il appela dans son discours l'église de Holland » la plus florissante de toute la catholicité." Il parcour ensuite les légitimes sujets d'exclusion des huit sujets pr posés par les réguliers, déclara le sieur van Wyck le pl inepte de tous, balança le mérite des quatre élus par clergé, mit à l'écart M. van Heussen, par la seule raiso qu'il avait déjà été exclu par la congrégation » qui n'éts » point," dit-il, » dans l'usage de revenir sur ce qu'elle ava » une fois décidé." Il conclut enfin pour M. Codde, et fut en sa faveur que toutes les voix, même celle du ca dinal Azolin, se réunirent. Le cardinal Colonna, q regardait cette élection comme étant principalement se ouvrage, voulut en dresser le décret, pour prévenir tou altération: il ne se fiait nullement à monseigneur Cil qui était présent, auquel l'usage constant de la congr gation réservait cette fonction a).

Ce jugement fut très-applaudi à Rome, comme le c M. de Cock lui-même dans sa rélation b). Le nouvel é fut félicité de toute part, et le pape approuva l'électie de toute la plénitude de son coeur c). Le cardinal C lonna disait avec une espèce de serment: » que Dieu n » punisse, si j'ai considéré autre chose que la plus gran » gloire de Dieu."

Un seul article avait fait hésiter sur la personne de l'Codde; c'est l'accusation d'être attaché à ce qu'on appele les maximes nouvelles de la France. On ne passa pe dessus, que parce que ses accusateurs ne purent en a porter aucune preuve. M. Casoni dit à ce sujet à l'de Cock, dans sa visite de remerciment, d'un ton fe

a) Relat. de Th. de Cock, p. 182. b) Ibid. p. 188. c) Ibid. p. 18

sérieux: » Si je savais que le vicaire élu fût attaché aux » maximes nouvelles des français, je serais à l'avenir » aussi ardent contre lui, que j'ai été jusqu'à présent zélé » pour sa défense" a).

e) Gravissima autem voce monebat (dit M. de Cock dans sa Relat. p. 91):

Si scirem electum vicarium fore Gallorum maximis modernis addictum, talem esse experiret adversarium, qualem invenit patronum." M. de Cock donnait, em conséquence, à M. Codde cet avis quelque temps après: Vic. apost. es ga S. Sedem sit ita reverens, ut etiam ejus auctoritatem tueatur. Etsi essim ex his quae circa illam sunt liberae fidei nihil determinare cogatur, tamen contra hanc ex illis quidpiam docere, praedicare aut propalare non permittiur. Proinde Lovaniensibus, multo minus Gallis, non nimis adhaereat, quippe qui Romae male audiant, eo quod auctoritati pontificiae minus sint eddicti. Defens. Sebast. etc. p. 110.

---

## CHAPITRE XII.

Épiscopat de M. Pierre Codde, archevêque d'Utrecht, sous le titre d'archevêque de Sébaste.

Article I. Éducation et caractère de M. Codde. — II. Description de l'église de Hollande sous l'épiscopat de M. Codde. — III. Les anciens édits contre les catholiques, non exécutés. — IV. Conversions, apostasies. — V. Multiplication du clergé. Nombre des catholiques. — VI. Piété et instruction du clergé et du peuple. — VIII. Divisions internes. — VIIII. Premières tentatives pour faire déposer M. Codde. — IX. M. Codde invité frauduleusement au voyage de Rome. — X. M. Codde déclaré suspens de ses fonctions. 1702. — XI. Conduite du clergé de Hollande au sujet de l'interdit de son archevêque, avant son retour de Rome. — XII. Conduits de M. Codde à son retour. Procédé de la cour de Rome à son égard. XIII. Conduite des chapitres d'Utrecht et de Haarlem, depuis le retour de M. Codde. — XIV. M. Potcamp nommé vicaire apostolique, du consentement du clergé. 1705. — XV. Dispositions de M. Codde à ce sujet. — XVI. Mort de M. Potcamp. 1705. — XVII. Le gouvernement du parti des jésuites dans l'église de Hollande, transféré au nonce de Cologne. — \*XVIII. M. Daemen nommé vic. apost. Troubles excités à cette occasion. 1708. — XIX. Les jésuites bannis comme les principaux auteurs des troubles. — XX. Évocations hors du pays proscrites par de nouveaux placards. — XXI. Protestation du clergé contre les évocations, les censures etc. — XXII. Placard qui fixe le droit public de ces provinces à l'égard des vicaires apostoliques. — XXIII. M. Codde troublé dans sa retraits par de nouvelles attaques, les derniers jours de sa vie. Sa mort. 1710.

Monsieur Pierre Codde était né à Amsterdam, au mois de Novembre 1648, de parents zélés pour la foi catholique et distingués dans le pays. Il fut envoyé à Louvain pour y faire ses études, et y obtint un des premiers rangs dans le cours de la philosophie a). Il entra ensuite dans

a) Chron. Orat. belg. p. 114. — Tr. Hist. 3. p. 96.

la congrégation de l'Oratoire. Après y avoir reçu les principes d'une saine théologie, il alla enseigner la rhétorique au collége que sa congrégation avait à Malines, d'où il fut renvoyé à Louvain pour professer la philosophie dans le collége du château. Mais voulant se livrer sans partage à une étude profonde de la religion, il obtint d'aller successivement dans les maisons de repos, que possède l'Oratoire à Paris et à Orléans. Il y fut moins de temps qu'il n'aurait désiré. M. van Neercassel le rappela dans sa patrie, et le retint auprès de lui plusieurs années, dans la ville de Huissen, au duché de Clèves, où ce prélat faisait pour lors sa résidence. En 1683, le prélat le chargea de la première cure de la ville d'Utrecht, et peu après il le fit son grand vicaire pour ce diocèse.

La piété, la douceur, la sagesse avec laquelle il se conduisit dans ces nouveaux postes, lui attirèrent une estime universelle et le firent choisir, comme nous avons vu, en 1688, avec trois autres, pour succéder à M. van Neercassel a).

- M. Codde fut, comme son prédécesseur, puissant en paroles et en oeuvres. Il avait des talents particuliers pour la prédication. La première instruction pastorale qu'il adressa à son peuple, le 9 Avril 1689, aussi bien que celles dont elle fut suivie, étaient tout à la fois touchantes, savantes et éloquentes b). On ne saurait assez admirer, avec quel zèle il remplissait toutes les fonctions de son ministère. Il faisait avec beaucoup d'exactitude la visite des six vastes diocèses dont il était chargé, il y administrait par lui-même, non seulement les sacrements de l'ordre et de la confirmation, mais encore souvent ceux de la pénitence et de l'eucharistie.
- II. Il acquit par tous ces moyens une connaissance plus exacte de son église qu'aucun, peut-être, de ses prédécesseurs. La description qu'il en présenta à Clément XI, en 1701, est très-intéressante. Il y compte,
- a) Voy. son éloge par M. van Neercassel et par M. de Cock, Tr. Hist. 3. p. 96 et 101. b) Ibid. et Bat. sacra, P. 2. p. 514 et suiv.

dans les Provinces-Unies, environ deux millions d'habitants, entre lesquels il met un million cinq cent mille protestants calvinistes, quatre-vingt mille luthériens, cent soixante mille mennonites, soixante mille arminiens, soixante-dix mille sociniens, déistes ou matérialistes, vingtcinq mille juifs, et environ trois cent trente mille catholiques. Les calvinistes et les luthériens y étaient les seuls en possession des anciennes églises des catholiques. Toutes les autres sectes, quoique tolérées, n'y exerçaient le culte de leur religion que dans des lieux particuliers qui n'avaient extérieurement ni les entrées, ni la forme ordinaire des églises. Il en faut excepter les juifs, dont les synagogues étaient publiques, au moins dans la ville d'Amsterdam a). Les assemblées religieuses avaient été d'abord rigoureusement défendues aux arminiens après le synode de Dordrecht; mais leur nombre et leur zèle pour dogmatiser ayant beaucoup diminué, on leur accorda au commencement du siècle, et ils ont encore aujourd'hui (1784), la même liberté de s'assembler que les mennonites etc. Les sociniens, qui attaquent ouvertement la divinité de Jésus-Christ, et les hérétiques de la même trempe, n'avaient pas la liberté de prêcher publiquement.

III. 'A l'égard des catholiques, M. Codde avait la consolation de voir de son temps, que les anciens éditsqui défendaient l'exercice de leur religion, même en secret et pendant la nuit, sous de grosses peines surtout pour les prêtres, n'étaient exécutés nulle part b), par l'indulgence des premiers magistrats de la république. Cependant, comme aucun de ces anciens édits n'était révoqué, les catholiques, pour se rédimer des vexations que les baillis ou autres magistrats auraient pu leur faire sous

a) On voit aujourd'hui dans plusieurs autres villes de Hollande des synagogues publiques pour les juifs. On voit aussi à Amsterdam une chapelle publique pour les arméniens schismatiques, qu'on croit être de la secte des entychiens, et une autre pour les simples grecs-russes.
b) Rel. p. 38.

ce prétexte a), leur donnaient, tous les ans, une certaine somme convenue pour chaque pastorat, à proportion de la qualité des pastorats, du nombre et de la richesse des catholiques qu'ils renfermaient, et de l'avidité ou de l'humanité des baillis. Il n'y avait que la ville d'Amsterdam, où les pastorats fussent exempts de cette redevance.  $\mathbf{II}$ est même à observer, qu'elle ne se levait partout ailleurs que d'une manière en quelque façon clandestine, quoique très-connue d'ailleurs: ces sortes de conventions entre les baillis et les catholiques, pour l'inobservation des placards, s'y trouvant spécialement défendues. Il restait cependant encore des endroits, où les magistrats menaçaient et infligeaient même quelquefois des peines sévères contre les catholiques qui ne se conduisaient pas avec assez de prudence, soit pour la construction de leurs églises particulières, soit pour quelque autre exercice trop éclatant de la religion catholique.

M. Codde avoue qu'en général, les catholiques n'avaient qu'à se louer, de son temps, de la liberté que les magistrats leur accordaient. Les pasteurs qui, autrefois, étaient obligés d'errer de maison en maison pour n'être pas découverts, avaient alors un domicile connu, dans lequel ils avaient la liberté de porter l'habit ecclésiastique, et où il y avait des meubles, et quelquesois même un petit revenu, qui passaient à leurs successeurs b). oratoires où ils assemblaient les fidèles, étaient pareillement fixes, ornés et connus. On obtenait même quelquefois la liberté d'en construire de nouveaux, quoiqu'avec peine, même à Amsterdam c); mais c'était toujours sous le nom de quelque pieux laic, que ces maisons presbytérales avec leurs églises étaient possédées. On chantait la messe tous les dimanches et fêtes, même avec l'usage des orgues, dans les provinces de Hollande et d'Utrecht d).

a) Rel. p. 39. b) Les religieux n'y portaient ordinairement que l'habit ecclésiastique, à l'exception d'un ou deux qui disaient la messe avec leur habit de religion, au risque d'irriter le magistrat et la populace c) Rel. p. 44. d) Ibid. p. 41 et 43.

M. Codde n'excepte que les provinces de Gueldre et d'Overyssel. Dans plusieurs endroits, les fidèles no s'y assemblaient encore que dans des étables, ou dans des salles qui n'étaient point des oratoires fixes. On ne les ornait que pour le service divin, et on les déparait ensuite, quelquefois en moins d'une demi-heure de temps, comme on le faisait dans toutes les Sept-Provinces durant la vigueur de la persécution. Les assistants, dans ces occasions, se chargeaient chacun d'une portion de ce qui servait à l'ornement de l'autel, des habits sacerdotaux etc., et le reportaient ensuite le premier jour d'assemblée. On a remarqué plus d'une fois, que, par une providence toute particulière, rien ne se perdait, malgré la précipitation avec laquelle on était souvent obligé de faire cette répartition.

Au surplus, les catholiques demeuraient exclus partout de toutes les charges de la république, à l'exception des militaires; encore même étaient-ils exclus des emplois, et n'en devaient-ils attendre ordinairement aucun, que de leur mérite distingué.

IV. La religion profitait de cette tranquillité, pour faires tous les jours de nouveaux progrès. M. Codde comptes qu'il se faisait, tous les ans, à peu près deux cents ou deux cent cinquante conversions; mais rarement, de même que dans les temps précédents, de la part des principales familles du pays, qui tenaient trop à la religion dominante. par leurs emplois, leur crédit et leurs liaisons, pour s'exame détacher a). On avait aussi la douleur de voir, tous le ans, environ cent cinquante ou deux cents apostats; mais i avec cette différence, que personne ne quittait proprement la religion catholique par séduction; c'était par faiblesse e par des motifs humains, pour acquérir une charge, pour faire un mariage, pour ne pas perdre un héritage, pour avoir plus de liberté de satisfaire ses passions, quelquefois même, pour se procurer les nécessités de la vie b)-Les protestants, au contraire, qui rentraient dans l'Églis

a) Relat. p. 57. b) Ibid. p. 59.

catholique, ne pouvaient y être portés que par conviction et pour des intérêts purement spirituels. Ils avaient même ordinairement à souffrir, pour une pareille démarche, non-seulement la perte de leurs emplois, mais encore des reproches, des avanies, des outrages publics, et, en quelques endroits, même une excommunication publique, dénoncée dans le temple par leurs ministres a).

On ne doit pas être étonné si, en pareilles conjonctures, les conversions n'étaient pas plus communes; surtout, quand on observe que les ministres pouvaient, avec beaucoup plus de liberté, employer divers moyens pour retenir les peuples dans leur communion, que les prêtres catholiques, pour conserver les fidèles dans la leur. Les premiers ne se contentaient pas de déclamer publiquement et avec véhémence en chaire contre les catholiques (ce que coux-ci n'avaient garde d'imiter); ils allaient même le faire dans les maisons particulières, et ils étaient secondés par leurs catéchistes, leurs maîtres d'école, leurs conditateurs de malades etc. M. Codde remarque aussi b), que les protestants étaient ordinairement plus attentifs et plus soigneux que les catholiques, à lire et à méditer les livres propres à les entretenir dans leur religion.

V. Le clergé d'était multiplié à proportion. M. Codde, dans l'espace de moins de douze ans, avait fondé vingt mouvelles paroisses qu'il appelait stations, dans lesquelles il avait placé des prêtres séculiers. Il les entretemait, pour la plupart, de ses propres revenus ou de ceux de ses coopérateurs, parce qu'il les avait établies dans des lieux pauvres et abandonnés, où le peuple n'était pes en état d'entretenir son pasteur. M. Codde compte, de son temps, dans les six diocèses de sa province ecclésiatique, environ quatre cent soixante-dix prêtres, savoir: trois cent quarante séculiers, et cent trente réguliers. Les prêtres séculiers desservaient deux cent soixante-seize paroisses, en qualité de curés, de vicaires ou d'aides: car, il n'y avait de prêtres oisifs dans cette

a) Relat. p. 56 b) Ibid.

eries, one ceux que leur ice on leurs infandés avais mis hars de conduct. Les régaliers companient cent qu un surions, or ils exercicent nouves les finations poster les, su mépris de l'ordre hierarchique et malgré les d fenses des hierets de la Propagande su. Il y en ava même, qui refusaient de receveir la mission de l'évêqu on de l'eximer à ses grands vicaires et aux posteurs fideles des lieux on ils se finaient. De ces cent qual stations, il six en avait que treme de tolérées par l concurdats: toutes les autres avaient été. on usurpées s les jasteurs séculiers, ou établies suns permission. I jésuites tenaient à eux seuls quarante-sept de ces s tions, dans lesquelles ils étaient quelquelois deux trois, coerre les réglements les plus exprès des conc dats. Les dominicains en demervaient quatorne, avaient deux surmeneraires; les angustins, six avec aide. Les franciscains, vingt-cinq, avec quatre cu pagnons et un supérieur. Il y avait aussi quatre n bertins, deux bénédictins, un chancine régulier, un ca ciférien, et six carmes déchausses qui desservaient ! trois églises françaises d'Amsterdam, de la Haye et Leyden. M. Codde distingue ces derniers religieux tous les autres, en ce que, de concest avec leurs su rieurs, ceux d'Amsterdam et de la Haye n'exerçaient, ce temps-là, dans leurs églises aucune des fonctions servées aux curés b).

Ce corps de clergé était divisé en dix-sept archipatrés: six pour le diocèse d'Utrecht, cinq pour celui Haarlem, trois pour celui de Deventer, et un pour cle cun des trois autres diocèses, Leeuwarden, Groningues Middelbourg. Toutes les paroisses des campagnes, soumi à quelqu'un de ces archiprêtrés, étaient divisées par d'tricts; et il n'était pas permis à un curé d'exercer afonctions, sans permission ou sans nécessité, hors et bornes de sa paroisse. Il n'en était pas de même de

e) À Haarlem, sucun régulier ne pouvait administrer le sacress de mariage. Relat. p. 71. b) Ibid. p. 74 et 75.

les villes, où les fidèles, dans quelque quartier de la ville qu'ils habitassent, fréquentaient telle paroisse qu'ils jugeaient à propos. M. Codde gémissait des inconvénients qui en résultaient, surtout pour les pauvres et les étrangers, dont plusieurs se trouvaient abandonnés. Il a longtemps sollicité à Rome, dont le concours lui paraissait nécessaire pour la réussite, un règlement sur cet article; mais inutilement.

L'archevêché d'Utrecht contenait à lui seul autant de catholiques, que les cinq autres diocèses ensemble, et il était fourni, à proportion, d'un plus grand nombre de ministres. On y comptait cent cinquante-neuf mille catholiques, et cent-soixante paroisses ou stations, dont cent dix-sept étaient desservies par le clergé, vingt-trois par les réguliers des différents ordres et vingt-deux par les jésuites. Il y en avait onze dans la ville d'Utrecht et trois dans ses faubourgs: de ce nombre, cinq étaient gouvernées par des réguliers, savoir : deux par les jésuites, deux par les dominicains et une par les augustins.

Mais le plus admirable était la piété et l'instruction qui régnaient dans le gros du clergé et du peuple de cette florissante église a). M. Codde ne dissimule pas, qu'on aurait souhaité dans quelques-uns, même du clergé, une vie plus exemplaire, un zèle plus fervent, une érudition plus profonde; mais il ajoute, que tous ceux qui avaient quelque connaissance de l'état ancien et de l'état actuel de cette église, ne faisaient point difficulté d'avouer, qu'un grand nombre de ses ministres avait fait beaucoup de progrès dans la piété, la science et le zèle ecclésiastique; qu'il n'y avait point de paroisse, où il n'y eût au moins une instruction tous les dimanches et fêtes, deux dans plusieurs, et même trois dans quelques-unes; qu'il y avait des pasteurs qui en faisaient souvent dans le cours de la semaine; qu'ils avaient tous un grand soin d'instruire les enfants, et que la plupart menaient une vie si frugale, qu'ils trouvaient dans leurs épargnes de quoi fournir à

3

5

3

a) Relat. p. 45.

l'entretien, non-seulement des pauvres de leurs paroisses, mais encore des pasteurs qui étaient dans le besoin.

Le peuple était tel à proportion que le clergé; nor qu'il n'y eût, comme partout ailleurs, des chrétiens qu ne l'étaient que de nom; mais le nombre de ceux qui vi vaient d'une manière réglée, était beaucoup plus grand a Ceux-ci étaient animés d'un zèle ardent pour tout ce qu regardait la religion, pour entendre la parole de Dieu assister au saint sacrifice, soulager les besoins des pau vres, faire dans leurs maisons des prières particulières e des lectures de piété etc. » En un mot," dit M. Codd en finissant sa relation b), » si l'église de Hollande, con » parée à celles des pays où la catholicité n'est pas l religion dominante, ne les surpasse pas toutes par l'éter » due des terres qu'elle occupe, on peut dire qu'elle n • le cède à aucune, pour le nombre des catholiques, • » qu'elle les surpasse même, si l'on fait attention à » piété distinguée des fidèles, à la multitude et à l'exce » lence des ouvriers évangéliques, au bon gouvernemen. Ȉ l'ordre et à la subordination qui règne entre eux, » à la pratique des différentes vertus chrétiennes."

VII. Le plus grand obstacle qu'il y eut peut-êt dans l'église de Hollande, au progrès de la religion et la piété, venait des disputes internes, et singulièreme des fausses accusations que ceux qui étaient les plus r lâchés dans leurs maximes et leur conduite, intentaie continuellement contre les plus réguliers et les plus s tachés à la saine morale c). M. Codde traite ce poi dans un article particulier de sa relation. Il y obsernéanmoins, que ces disputes n'étaient ni aussi vives aussi publiques, que ceux qui en étaient les principat auteurs; voulaient le faire croire et qu'elles n'avaie guères été moindres sous ses prédécesseurs, depuis l'etrée des jésuites dans ces provinces d). Il ajoute, qu'elles avaient obligé quatre de ses prédécesseurs de fai

a) Longe major. Relat. p. 47. b) Ibid. p. 104. c) Ibid. p. 47 passim. d) Ibid. p. 61. •

le voyage de Rome, sans pouvoir réussir à en tarir la source a); que l'objet de leurs gémissements et de leurs plaintes avait toujours été, de voir ceux qui méritaient les plus justes reproches pour leurs nouvelles doctrines, pour leur défaut de soumission ou leur révolte ouverte contre l'autorité hiérarchique, par leurs mauvaises moeurs etc., être toujours les plus ardents accusateurs et les plus obstinés calomniateurs de ceux qui étaient les plus distingués par leur régularité et par la pureté de leur doctrine etc. M. Codde dit de plus b), qu'à l'exemple de ses prédécesseurs, il n'avait rien négligé pour assoupir ces divisions, et que, s'il avait quelque chose à se reprocher, c'était d'avoir trop ménagé les vrais coupables. Il le prouve par un détail intéressant et circonstancié.

Le phantôme du jansénisme était, sous M. Codde, l'objet principal et perpétuel de ces accusations et de ces calomnies. Cet objet, vague et indéterminé, laissait la liberté d'en faire telles applications qu'on jugeait à propos. Il avait pris la place des anciennes accusations d'hérésie, dont Sasbold s'était déjà plaint de son temps. Nous avons vu qu'on en avait fait usage contre M. van Neercassel, avant et pendant son voyage de Rome en 1671. même à ce prélat, qu'on a depuis attribué l'introduction du prétendu jansénisme en Hollande c), sous prétexte que, vers l'an 1680, il y avait reçu M. Arnauld avec m accueil distingué, et que les principaux membres de son clergé, MM. Codde, van Heussen, van Erkel; Roos etc., avaient eu des liaisons avec ce docteur, duquel ils se glorifiaient d'avoir reçu d'excellents avis, dans le séjour qu'il avait fait à Delft pendant plus de deux ans. Les adversaires de cette église avaient un prétexte particulier pour accuser M. Codde de jansénisme. C'est le refus qu'il avait fait, l'avant-veille de son sacre à Bruxelles, de signer purement et simplement un formulaire qu'il soupçonna, et qu'il sut dans la suite, être celui d'Alexandre VII; car, on lui proposa de le signer, avant de lui en laisser

a) Relat. p. 65. b) Ibid. p. 67 et suiv. c) Memoriale breve, § 2.

prendre lecture. C'était M. Davia, internonce de Bruxe les, qui s'était avisé, contre l'usage, de lui demande cette signature, sans ordre particulier de Rome et seule ment, comme il l'avoua, » à la sollicitation et par le cons seil de l'ambassadeur d'Espagne à la Haye," qui n'était en cela que l'instrument des jésuites a). M. Codde lui répliqua avec modestie, mais avec fermeté: » qu'il ne » pouvait, sans blesser notablement sa conscience et sans » tenter Dieu, signer et assurer avec serment quelque » chose, à moins de savoir auparavant ce que c'était et de » l'examiner; que, s'il y était question du jansénisme, i » pouvait l'assurer, qu'il ne s'était jamais mêlé de ces sor » tes de controverses, et qu'on n'en connaissait guères er » Hollande que le nom." Le nonce lui remit alors le for mulaire en question entre les mains. Mais, M. Codde ayant ajouté qu'il en voulait délibérer avec ses amis, le nonce se ravisa, le lui ôta des mains sans qu'il l'eût lu et se désista de sa demande b).

VIII. Les jésuites conçurent dès-lors le projet et l'ez pérance de se servir un jour de la délicatesse de com science de ce prélat sur la matière du formulaire, pour le faire » dépouiller avec ignominie du gouvernement & » son église" c). 'A peine était-il entré dans la troisièm année de son épiscopat, qu'ils dressèrent leur premième batterie pour cet effet. Ils engagèrent l'ambassadeur d'E pagne, dont nous venons de parler, et quelques autre ambassadeurs ou résidents des souverains catholiques à 1 Haye, et singulièrement le sieur Mollo, soi-disant résdent de la république de Pologne, à écrire à Rome, e à y envoyer un nombre de pièces où ce prélat et so clergé étaient accusés » d'être infectés du jansénisme, e » des autres doctrines erronées et suspectes des lovanistes. Ces doctrines, prétendues erronées, étaient relatives au a) Lettre de M. du Vaucel à M. Codde, du 16 Décembre 1690. Le tre de M. Arnauld, du 6 Mars 1692. (Qeuvres de M. Arnauld, t. ; p. 442). b) Lettre de M. Codde à M. du Vaucel, son agent à Rome du 22 Avril 1689. c) Déclaration apologétique de M. P. Codde, a chev. de Sébaste, p. 11 et 12.

quatre articles de l'assemblée du clergé de France, de 1682, que les docteurs de Louvain avaient refusé de ænsurer, malgré les sollicitations les plus vives de la our de Rome. C'était un artifice de la plus fine politique des jésuites, d'avoir ainsi réuni ces deux accusations. Jelle du jansénisme avait beaucoup perdu de son crédit Rome sous le pontificat d'Innocent XI; mais on y tait fort vif sur la seconde, et les jésuites étaient attenifs à y faire envisager le refus de signer le formulaire, comme une suite des principes qui bornaient l'autorité du ape. L'examen de ces deux accusations fut commis à la ongrégation particulière des cardinaux de la Propagande, hargée des affaires de Hollande. Bonvicini, recteur du ollége de la Propagande, fut chargé de faire le rapport les pièces, et l'internonce de Bruxelles eut ordre de faire les informations sur le même sujet, et de les envoyer à Iome; mais la multitude de fourberies qu'on y décourit a), et la mort d'Alexandre VIII, arrivée le seizième nois de son pontificat, firent échouer cette première tenative b).

La résolution fixe et invariable des jésuites de travailler à dépouiller tôt ou tard M. Codde de sa dignité, pour mettre le gouvernement de son église sur un pied propre à leurs desseins et à leurs intérêts particuliers c), les engagea à revenir à la charge avec tant d'acharnement et 'd'artifice, en entassant accusations sur accusations" d), u'ils forcèrent enfin Innocent XII, successeur d'Alexanre VIII, de les faire examiner dans une congrégation de delques cardinaux, qu'il voulut présider en personne. a) On découvrit, en particulier, que le sieur Mollo n'était pas résient de la république de Pologne, qu'il résidait à Amsterdam, d'où il 1tretenait un commerce secret avec le cardinal Barberin qui, disait-on, Vait établi inquisiteur du clergé. b) M. Codde étant tombé sérieusement alade dans ces circonstances, signa, le 29 Septembre 1691, une dération sur l'objet de ces accusations, qui en détruisait jusqu'au moine prétexte. Bat. sacra, P. 2. p. 517. c) Déclar. apolog. p. 16. Ibid. p. 17. On peut voir un échantillon de ces accusations, dans ux lettres du sieur Mollo au cardinal Barberin, de l'an 1692. Tr. st. 1. p. 356-359.

M. Codde ayant eu communication de ces nouvelles cusations, y opposa une réponse détaillée, dans laqu il prouvait qu'elles étaient toutes malicieusement fabriq par ses ennemis a). Le tout ayant été mûrement exan en présence de Sa Sainteté, il fut arrêté, sur le rapp du cardinal Albani, depuis pape sous le nom de Clén XI, que M. Codde était innocent en tous les points ou ticles énoncés b).

Ce second échec ne rebuta point ses adversaires. congrès pour la paix de Ryswyk ayant attiré les pléni tentiaires de toutes les puissances catholiques à la Ha le fameux P. Doucin, intime confident du P. Tellier suivit M. de Verjus, comte de Creci c). Ce jésuite, concert avec ceux du pays et avec leurs créatures, y ce posa un libelle insame, qu'on sit imprimer en hollands en latin et en français, pour être distribué à tous les: nistres étrangers et être envoyé à leurs cours respectiv dans le dessein de les exciter à appuyer leurs projets c tre le clergé de Hollande. Ce libelle, sans nom ni d' teur, ni d'imprimeur, ni du lieu de l'impression d), a pour titre: Mémorial abrégé, extrait d'un autre plus an (qui n'a jamais paru), touchant l'état et le progrès du j sénisme en Hollande. » On aurait peine," dit M. Code » à trouver un libelle plus rempli de mensonges et de » lomnies, ou d'une malice plus noire" e). Les jésui et les autres adversaires du clergé n'eurent pas honte d faire eux-mêmes les présents, en observant néanmoins n'en donner qu'à leurs amis et aux personnes, auxque ils espéraient d'inspirer leurs préventions.

M. Codde en ayant découvert un exemplaire, s'empre de l'envoyer au pape et aux cardinaux de la Propagan

a) Déclar. apoleg. p. 19. b) Vicarium in omnibus inculpabilem repertum. Ibid. p. 22. c) Justific. des chap. de l'église cath. des PiUn. p. 196. d) L'édition latine du Mémorial abrégé est accompagd d'un certificat, comme quoi elle est fidèlement traduite du holland daté de la Haye, du 7 Novembre 1697, et signé par un certain C tien Blees, chapelain royal, licencié en théologie, protonot. apor que, M. P. e) Déclar. apol. p. 24.

avec des lettres les plus respectueuses, pour leur demander justice contre une entreprise qui ne tendait qu'à renverser entièrement le gouvernement présent de l'église de Hollande, sous un faux prétexte de troubles et d'erreurs imaginaires a); à la remplir de disputes, de dissensions et de scandales; à assujettir à la loi impérieuse du relâchement la discipline salutaire qui s'y observait etc." b).

Les premières lettres de M. Codde, et celles qu'il écrivit sept ou huit mois après, étant demeurées sans réponse par les artifices de ses ennemis, il prit le parti de répondre à l'écrit séditieux du P. Doucin. Cette réponse fut imprimée à Rome en 1699, à l'imprimerie de la chambre apostolique, avec permission des supérieurs, et M. Valloni (du Vaucel), agent de M. Codde, la présenta aux cardinaux chargés de cette affaire, et aux personnes qui y premient intérêt c). » Mais les artifices de nos ennemis," dit ce prélat, » et leur énorme crédit auprès des puissanves, empêcha de tirer de cette réponse l'avantage qu'on en devait naturellement attendre" d). Dès le 25 Septembre de la même année 1699, la congrégation particulière, préposée pour les affaires de Hollande, forma secrètement 4 résolution, sur le rapport du cardinal Albani, de substituer à M. Codde le sieur Théodore de Cock, et de mander le premier à Rome pour y rendre compte de sa conduite, comme suspect dans sa foi, » surtout en matière de • jansénisme et de baïanisme."

IX. Cette résolution, qui n'a été produite qu'au bout de quatorze ou quinze ans par les adversaires mêmes de cette église e), est le dénouement de l'intrigue mystérieuse qui la suivit. Il était si odieux et si révoltant de mander à Rome un grand archevêque, chef d'une église nationale, pour y être jugé par quelques cardinaux, sur les accusations les plus dignes de mépris, déjà rejetées deux fois par le saint-siége, qu'il fallut user de déguisement

a) Déclar. apol. p. 26. b) Ibid. p. 29. c) Ibid. p. 31. d) Ibid. p. 32. e) De Petro Coddaeo, auct. Th. de Cock, lib. 2. cap. 20. — Hoynck, Hist. eccl. Ultraj. p. 134. — Anon. de rebus Ultraj. p. 135.

et d'artifice. On prit donc le parti, en tenant très secrète
la résolution du 25 Septembre, d'inviter gracieusement
M. Codde de venir à Rome, à l'occasion du jubilé de
l'année séculaire. »Rien n'était plus honnête que les lettres
»(du 25 Septembre 1699, du 10 et 30 Janvier 1700) par
» lesquelles la sainte congrégation de propaganda fide, l'in
» vitait à s'y rendre, en le flattant qu'au bout de quelques
» mois, on le renverrait avec honneur dans sa patrie, pour
» continuer d'y exercer sa charge ordinaire" a). L'inter
nonce de Bruxelles, Bussi, écrivit de son côté, le 25 et le
26 Mai 1700, » à MM. des chapitres d'Utrecht et de Haar
» lem, " pour leur représenter, combien ce voyage serai
propre à faire connaître à Rome les grandes qualités de
M. Codde, et procurerait d'autres grands avantages à la
mission: » but auquel, " dit-il, » nous tendons tous" b).

M. Codde, peu flatté de cette invitation insidieuse, fi ce qu'il put pour être dispensé de s'y rendre. Outre qui relair connaissait l'importance du devoir de la résidence, sing \_\_ulièrement dans une église telle que la sienne, et durament l'orage qui la menaçait, il n'ignorait pas entièrement les mauvais desseins de ses ennemis dans cette invitation. Pressé néanmoins de tous côtés, il se détermina à vermeni à Bruxelles, pour y prendre sa dernière résolution. Bussi ne manqua pas de lui faire toutes les instances imginables pour le déterminer au voyage: il lui donna [ le assurances les plus positives, qu'on ne le retiendrait par la longtemps à Rome, et qu'il serait promptement renvo à son troupeau. Cet internonce lui tendait un autre piéges ge ce fut, de le presser de nommer M. Théodore de Copour son provicaire en son absence c), dans le desse d'opposer cette démarche aux contradictions que pourre éprouver, dans la suite, la résolution du 25 Septemb 1699; mais ce prélat découvrit la ruse. M. de Coc =k depuis son retour de Rome, en 1688, s'était peu à p dépouillé des sentiments qui l'avaient dirigé durant le cou-

a) Déclar. apol. p. 53. b) Ad quem finem omnes collimamus. Tr. H.
1. p. 359 et 360. c) Defensio Sebastena, p. 166.

de sa députation. Dès 1692, il s'était suffisamment livré aux adversaires du clergé, pour mériter d'être proposé par une partie d'entre eux, comme digne d'être substitué à M. Codde, s'ils réussissaient à le faire déposer: mais, comme on ne se croyait pas encore entièrement assuré de lui en 1698, on se contenta de le proposer pour vicaire apostolique du diocèse de Haarlem a), et ce ne fut que depuis qu'il se fut prêté aux dernières attaques contre M. Codde, qu'on le crut propre à lui être substitué purement et simplement.

M. Codde, quoique peu rassuré par toutes les protestations qu'on lui faisait; se détermina cependant au voyage de Rome, par la crainte d'irriter cette cour, s'il persistait plus langtemps dans son refus. Il y fut accompagné par cinq ou six membres distingués du clergé d'Utrecht et de Haarlem. Arrivé à Rome, le 11 Décembre 1700, il y trouva l'état des choses bien changé. Innocent XII était mort le 27 Septembre, peu de jours après son départ de Hollande, et le cardinal Albani avait été élu pape à sa place, sous le nom de Clément XI, le 23 du mois de Novembre suivant.

Quelque dévoué que ce nouveau pape fût aux jésuites, principaux, pour ne pas dire seuls, adversaires de M. Codde et de son église, on usa néanmoins encore de déguisement et de dissimulation. M. Codde fut reçu à Rome avec des honneurs qu'on n'accordait guères aux prélats, même les plus distingués b); il eut un carosse du pape à son service etc. Dans sa première audience, le 20 Décembre 1700, Clément XI, par une modération affectée, refusa de renvoyer la cause du prélat, comme celui-ci l'en sollicitait c), » au tribunal le plus rigoureux (celui de l'inquisition) pour y être examiné dans toutes les formes du droit; "il nomma trois cardinaux particuliers, pour l'examen des accusations et des écrits présentés contre lui. Ces trois cardinaux (Marescotti, Tanara et Ferrari)

ø

1

a) Tr. Hist. 1. p. 142 et 356. b) Lettre de l'internonce, du 19 Novembre 1702. Voyez: Def. Seb. p. 167. c) Déclar. apol. p. 90.

» vertu des présentes, de le suspendre de tout exercice « » administration du dit vicariat apostolique, et de tous le » priviléges, facultés et indults qui lui avaient été accor » dés par le saint-siège, en cette qualité." Le bref ne fa mention ni de procédure, ni de sentence, ni d'aucun grie qui fût le motif de cette suspense. Il est même très-ir certain si ce bref a été donné en vertu d'une résolution prise par la congrégation des dix cardinaux, du 7 d même mois. Quelques-uns de ces cardinaux témoignères dans le temps, n'en avoir eu aucune connaissance; d'au tres firent entendre assez clairement, qu'il n'avait été pri aucune résolution dans cette congrégation, et que, consé quemment, le bref du 13 Mai n'avait point été dress selon le conseil et le voeu de cette congrégation. On a sure même, que plusieurs cardinaux, comme Noris, Fe rari etc., s'y étaient opposés, et qu'il n'avait été dres: que par Fabroni. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour cacher toutes ces intrigues, le pape imposa un a lence rigoureux, même sous la peine extraordinaire d'E communication, à tous les cardinaux et auditeurs de congrégation du 7 Mai, sur ce qui s'y était passé a).

C'est de cette manière si peu décente, pour ne ridire de plus, qu'on a prétendu interdire à Rome l'arcil vêque d'une grande église, sous prétexte que le vicar apostolique, réuni à cette dignité, était une de ces graces, que la cour de Rome prétend accorder et révoque à son gré, sans forme de procès. Le fameux canonis romain Hyacinthe de Archangelis, donna dans le temme une consultation, dans laquelle il réfuta cette prétentiquer le principe général, qu'une pareille révocation étant une peine et une flétrissure, ne devait pas être inflig sans raison; il ajouta que, quand il serait vrai des aux espèces de vicariats apostoliques, destinés aux pays d'infidèles, qu'ils seraient révocables ad arbitrium, on pouvait le dire de celui des évêques de Hollande, q

a) Journal (MS.) de ce qui s'est passé à Rome dans cette affair depuis le 22 Février 1702, jusqu'au 11 Mars 1703, p. 8 et suiv.

devait être regardé comme un vicariat perpétuel, qui emportait le titre d'ordinaire, et dont, par conséquent, on me pouvait être dépouillé sans connaissance de cause et sans procédure canonique a).

Si un canoniste ultramontain raisonnait ainsi, que n'auraient pas dit des canonistes mieux instruits des droits des évêques, et de la forme prescrite par les canons, lorsqu'il s'agit de les juger? Selon les vrais principes, M. Codde était indubitablement et véritablement archevêque d'Utrecht, quoique cette qualité très-réelle fût cachée sous le titre emprunté d'archevêque de Sébaste; et, sous ce rapport, il ne pouvait être jugé que par un concile de douze évêques de sa province ou des églises voisines, à son choix. Le vicariat apostolique, réuni à sa qualité d'archevêque, n'était qu'un accessoire et n'emportait que les facultés réservées au saint-siége, et qui ne sont pas communes aux autres évêques. Si Clément XI avait distingué ces deux choses; si, en laissant M. Codde en plein exercice des fonctions et de l'autorité archiépiscopales, il n'eût prétendu lui ôter que l'exercice des facultés extraordinaires que ses Prédécesseurs lui avaient accordées, son procédé aurait été moins intolérable, quoiqu'au jugement même d'Archangelis, il n'eût pas été exempt d'injustice. Mais quelle qualification donner à la démarche de ce pape, par laquelle il a réellement prétendu interdire M. Codde de toutes ses fonctions et de tout exercice de la juridiction épiscopale, Pour la transférer à un simple prêtre, par un pur bref Qui ne fait mention ni d'aucun corps de délit, ni d'aucune Ombre de procédure; qui ne lui a pas même été adressé ni signifié juridiquement, quoiqu'il fût à Rome; dont il n'eut connaissance que deux mois après sa date, par des lettres venues de trois cents lieues, c'est-à-dire, de la Hol-Lande; et au sujet duquel il ne put obtenir ni justice ni éclaircissement, pendant plus de onze mois qu'il fut obligé de rester encore à Rome? On ne trouverait pas un seul exemple d'une pareille vexation dans toute l'antiquité.

a) Causa Codd. p. 85.

Lorsque la nouvelle en arriva pour la première sois à Louvain, M. Renardi, docteur régent de la faculté étroite de théologie, célèbre désenseur de l'infaillibité du pape, ne put s'empêcher de s'écrier en gémissant: »ce décret » sera l'opprobre éternel de la cour de Rome, et du pape » qui est aujourd'hui sur le saint-siège!" a).

C'est néanmoins ce décret qui fait la pièce fondamentale du cede des adversaires de l'église de Hollande, qui a été le principe du schisme déplorable qui la divise, et qui, dans l'intention de ceux qui en sont les véritables auteurs, c'est-à-dire des jésuites, devait porter le dernier coup à l'entorité hiérarchique de cette église, et l'assujettir servilement au gouvernement despotique et arbitraires des ministres de la cour de Rome, qu'ils prétendaient eux-mêmes s'assujettir à leur tour.

On ne peut douter, que cet esprit de domination n'ait été le principal motif de la conduite de la cour de Rome dans cette occasion. Les amis les plus intimes que M. Codde eût dans cette cour, ne craignirent pas de lui faire connaître dans le temps, que, ce qui avait principalement déterminé Clément XI à lui êter le gouvernement de l'églisse de Hollande, c'est qu'on ne le trouvait pas, ni les membres de son clergé à qui il donnait sa principale confiance. tels que MM. van Heussen, van Erkel, Catz, de Swaczetc., assez soumis aux ordres de ce qu'ils appelaient le saint-siège. » On regarde ici," disaient ils, » les vicaires » apostoliques comme spécialement obligés, aussi bien que » les nonces et les autres ministres de la cour de Rome, » de soutenir son autorité, et on leur fait un crime des » moindres fautes sur ce sujet" b). Clément XI lui-même se plaignit au P. van Eike, qui lui parlait en faveur de M. Codde, que » depuis cent ans, aucun évêque n'avait osé résister au pape avec tant d'audace que ce prélat, et qu'il

a) Illud decretum erit aeternum opprobrium sunctae sedis. Le P. de Swert, ex-prévôt de la congrégation de l'Oratoire de Brabant, certifie avoir entendu ces paroles de ses propres oreilles. Chron. Orat. p. 115. b) Journal (MS), p. 14 et 15.

ne pouvait souffrir pareille chose sous son pontificat" a). On a vu, dans tout ce que nous avons rapporté de ce prelat, que cette prétendue audace se réduisait à ne pouvoir se soumettre aveuglément à tous les décrets de Rome, quelqu'informes et quelqu'injustes qu'ils fussent. M. Casoni, depuis cardinal, l'un des plus zélés protecteurs de M. Codde, lui dit, au sujet du bref du 13 Mai 1702, Qu'une des choses qui l'empêchaient, aussi bien que ses autres amis romains, de prendre plus vigoureusement sa défense, était qu'ils ne le trouvaient pas assez docile aux avis d'une pleine et entière obéissance, qu'ils ne cessaient de lui suggérer. Ils avaient voulu, par exemple, qu'il signat purement et simplement le formulaire d'Alexandre VII contre les cinq fameuses propositions, et qu'il se contentat de déclarer verbalement, qu'il ne prétendait pas, Par cette signature, s'engager à assurer par serment la Vérité du fait de l'attribution de ces cinq propositions et du sens condamné à la personne et au livre de Jansénius. M. Codde voulait de plus, qu'on lui permît d'ajouter cette observation à sa signature, disant: » que le devoir des évêques était, non-seulement de défendre la vérité, mais encore, de le faire avec toute sorte de candeur et \* de sincérité;" et que jamais il ne pourrait se déterminer Ȉ signer des formules équivoques" b). Cette délicatesse de conscience déplaisait à ses amis romains, accoutumés user dans cette cour, de moins de droiture et de sim-Plicité. Aussi les plus ouverts d'entre eux disaient-ils Quelquefois aux compagnons de M. Codde: »Quel évêque avez-vous donc? Il n'espère rien, il ne craint rien » de la cour de Rome. Il n'accompagne jamais les cardi-Daux dans les fêtes, il n'ambitionne point les honneurs; » il ne fait la cour à personne, pour acquérir des amis \* et des protecteurs; il n'assiste à aucune société. Il garde » sa chambre. Il étudie, il prie, il célèbre la sainte » messe, et profite de son temps pour poursuivre son af-Journal (MS), p. 25. .b) Se nunquam ad aequivocationes dessectere. Thid. p. 18 et suiv.

» faire avec la force, la constance et la capacité les plus » grandes. S'il y avait à Rome huit ou dix évêques sem-» blables, ils feraient perdre la tête aux cardinaux." Doit on être étonné, qu'un pareil évêque n'ait point réussi i Rome?

L'Abbé Tosini, dans son histoire du jansénisme a). développe le vrai motif de la scène tragique, qui avai fait interdire M. Codde, en la réunissant avec tout ce qui se passait, dans le même temps, en France et dans le Pays-Bas. Tout le monde sait aujourd'hui, que le fantôme du jansénisme et la signature du formulaire d'Alexandre VII n'ont été inventés par les jésuites, vers le milieu du dix-septième siècle, que pour former une diversion en faveur de leur doctrine dogmatique et morale pour soustraire celle-ci à la censure dont elle était mena cée, et faire condamner, à sa place, l'ancienne doctrin de l'Église et ses plus zélés défenseurs, sous le nom ille soire de jansénisme et de jansénistes. La paix de Clémen IX pour la France, et les brefs d'Innocent XII pour le Pays-Bas, avant dérangé leurs projets, il conçurent l'es pérance de les faire revivre, dès qu'ils virent Clément X sur le saint-siège. Ils résolurent dès lors, de ressusciter E chimère du jansénisme, et de rétablir la signature pure simple du formulaire, qui n'avaient point eu d'autre des tination dans leur origine. Le fameux cas de consciensigné, vers ce temps, par quarante docteurs de Sorbonns leur en fournit l'occasion pour la France; et M. Codde qui se trouvait à Rome dans cette conjoncture, pos ainsi dire, sur la sellette, fut destiné à leur servir d moyen, par sa condamnation, pour établir cette signs ture dans les Pays-Bas. Ils firent donc entendre à Cle ment XI, que ce prélat n'étant pas disposé à signer per rement et simplement le formulaire d'Alexandre VII, i fallait en faire un exemple, et, qu'étant dénné de pro tection, Sa Sainteté ne-trouverait point de résistance.

M. de Cock convient b), dans l'ouvrage qu'il publis :
a) Tom. 1. p. 250 et sniv. b) De Petro Coddaco, p. 1.

Rome quelques années après, que tel fut, en effet, le principal motif de l'interdit. M. Codde, qui en eut aussi quelque soupçon durant son séjour à Rome, en prit occasion de présenter, le 26 Juillet 1702, une Déclaration au pape, et un Mémorial à la congrégation des cardinaux a). Il y témoigne que, malgré le bruit sourd qui s'en répandait, il ne pouvait croire que l'affaire du formulaire eût été la cause de sa suspense, puisqu'il n'en avait été fait aucune mention, ni dans les congrégations tenues à son sujet, ni dans les accusations de ses adversaires, qui lui avaient été communiquées; que cette signature ne lui avait, d'ailleurs, jamais été légitimement demandée depuis son arrivée à Rome, ni de la part du pape, ni par ordre de la congrégation etc. Ce prélat déclare néanmoins, par surabondance de droit, qu'il a sutrefois signé, à Louvain, la formule de la faculté de théologie, dressée sur cette matière en 1660, et approuvée par Alexandre VII, par Clément IX et par Innocent XII; qu'il est toujours dans la même disposition; qu'il condamne les cinq propositions, comme le saint-siége les a condamnées; et qu'à l'égard du fait, il promet tout le respect et toute la soumission que les théologiens les plus attachés au saint-siège exigent en pareil cas. Il n'obtint Pas plus de satisfaction sur ces nouvelles pièces, que sur les précédentes. Il eut beau demander d'être entendu, insister pour avoir communication des causes de son interdit, offrir tous les éclaircissements qu'on pourrait désirer, représenter les motifs pressants qui exigeaient son Prompt retour dans son église: tout fut inutile, son oppression était résolue. On le retint à Rome, plus de Onze mois après son interdit, et il n'en serait peut-être Jamais revenu, s'il n'avait été réclamé par ses souverains, comme nous le verrons dans la suite.

XI. En partant pour Rome, il avait laissé le gouvernement de son église à quatre vicaires généraux, qu'on appelait provicaires. C'étaient les doyens et les

a) On les trouve: Cansa Codd. initio.

THE PARTY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE 2 te Inneuer a., Die me e net in 12 Vai he merce in the de Born des Transporter de Bo # 2 I is Init designation in our certain A MANAGE & ST. SOMMERS. IL MINISTER MANAGEMENT manus: in our se more some it. Con more transferrer. It was at each transferrer if, que. ministry and a from a con and acid, is some mus in This of his more in Links on some star for me and mot me ar rest. I desui the suspect: pile in marriage. Linksung, rien SHOWING THE THE PARTY IN THE PARTY. Come men is in present instruction: mills men Titule prime nell mane a line de ene spine, WHEN THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND PAR, I II attende in moreone mires de. C PRODUCTION TO SERVICE THE PROPERTY OF THE PROP PROBLEM OF ME THE PROBLEM STATE OF THE SECOND SECON 1984. Julius market mer Internation. militaristres romanica similar. Les impires de ma in o'Act, Attended the time decisioners and and intersie a quite de calminne. Le une pour 1880: Restrictmenter es richardillent que acte de 1000 portreire de pour l'empière d'appende es de le se romale fignire. Il morning. 1 re circ. c long prince services in regulars. At ear int de page, rangue me. die i. romainent de : "metre." I sa forme commissione per estre. # AND STREET SEE THE PROPERTY OF A SECTION OF THE SEC emient must in once les comines l'Unex Francisco - Long die i annue - se annue - se

A E. Lar. hopen. 2 E. un Frenzen. Innermen de Ministe, par un finner un mar de l'annerment de de 1900: Le donne. dopen. 2 E. une Commune. Innermen 1900: Le finnien. par un diminu un mar de l'annerment 1900: Le finnien. de l'art. de l'ar » reconnaître pour provicaire, excepté deux de ces archiprêtres" a).

Il n'en fallut pas davantage à M. de Cock pour se mettre en plein exercice de ses fonctions, quoique, de son Aven, les deux chapitres et douze archiprêtres sur dixsept (c'est-à-dire, la très-grande partie du clergé séculier) refusassent de le reconnaître b). Il prétend néanmoins Proir d'abord usé de modération, et s'être contenté d'admettre un ou deux nouveaux religieux, de donner le pouvoir de biner, de faire les prières de quarante heures, de lire des livres défendus, de donner des démissoires etc.; mais il ne se contint pas longtemps dans ces bornes. L'internonce lui ayant adressé la bulle du jubilé de Clément XI, il l'envoya aussitôt à tous les pasteurs st catholiques des Provinces-Unies, par une lettre circulaire imprimée et datée du 8 Juillet 1702, quoique les chapitres l'eussent plusieurs fois prié de différer. Les cha-Pitres et les archiprêtres ayant refusé de la publier, pour pes reconnaître sa juridiction, M. de Cock nomma sept nouveaux archiprêtres, trois pour le diocèse d'Utrecht, Autent pour celui de Hearlem, et un pour la Zélande, » qui tous," dit-il, » distribuèrent la bulle avec la lettre cir-> eulaire aux missionnaires de leur district." Il est à remarquer, que M. de Cock loue tous ces archiprêtres, comme des sujets » distingués par la probité de leur vie ⇒ et leurs travaux apostoliques" c); quoiqu'un d'entre eux Fot le sieur Adrien van Wyck, dont il avait fait à Roquelques années auparavant, le portrait le plus af-Feux, et malheureusement trop ressemblant, jusqu'à l'ap-Peler la lie du clergé d).

Cette démarche du nouveau provicaire, qui introduisait un schisme déplorable dans cette église, obligea les deux chapitres de s'assembler à Utrecht, le 20 du même

a) Lettre à la Propagande, du 10 Nov. 1702. Def. Seb. p. 156.
b) Ibid. p. 157. c) Omnes hi viri apostolicis laboribus ac vitae probitate conspicui. Ibid. p. 158. d) Fex missionis. Relat. ableg. Rom. p. 90, 119 et 185.

mois de Juillet, pour délibérer sur les moyens de prévenir un si grand mal. Il en résulta une ordonnance au nom des quatre provicaires, pour avertir les fidèles des motifs qui les empêchaient de reconnaître l'autorité de provicaire, que M. de Cock s'arrogeait dans sa lettre circulaire du 8 du même mois a). Ils avaient d'abord été d'avis, d'attendre des nouvelles de leur archevêque, avant que de faire aucune démarche éclatante et de publier le jubilé; mais ils crurent devoir, dans la même ordonnance, en permettre la publication, pour céder aux instances de l'internonce, et pour prévenir les murmures que leurs adversaires n'auraient pas manqué d'exciter à cette occasion parmi le peuple. Cette ordonnance, imprimée en latin et en hollandais, fit une grande impression su le peuple, et fit perdre à M. de Cock une grande parti du crédit que le nom du pape et du saint-siége, dont s'était paré, lui avait donné.

Cependant, ce conflit de juridiction causa les plugrands troubles, et il en résulta le commencement d'actions parmi les catholiques de ces Provinces, qui foi bientôt consommé. Ceux qui reconnaissaient M. de Cocregardèrent le clergé qui demeurait fidèle à son archevque, comme suspect dans sa catholicité, séparé du sair siège etc. b). Il y en eut même qui s'abstinrent toute communication avec eux in divinis. Ces semence de schisme crûrent si fort en peu de temps, qu'on tarda pas à voir dans le peuple, excité par les partisadu sieur de Cock, des dissensions et des procédés tel qu'il était à craindre qu'il n'en résultât des séditions des émeutes populaires c).

Les états de Hollande et de Westfrise, avertis de désordres, citèrent quelques membres du clergé, et particulier M. van Erkel, pour s'informer des faits Après s'en être suffisamment assurés, ils publièrent

a) Def. Seb. p. 158. — Batavia sacra, P. 2. p. 524. b) A sede apstolica alienos.... suspectos, minus catholicos etc. Def. Seb. p. 159. d) Avis sinc. p. 13. — Defens. Seb. p. 159. d) Tract. Hist. 1. p. 35

placard, le 17 du mois d'Août 1702 a), pour défendre au sieur de Cock d'exercer aucune juridiction sur les catholiques-romains, leurs sujets, et à ceux ci, de le reconnaître pour leur supérieur: attendu qu'il n'avait été ni étu selon l'ancien usage, par le clergé du pays, ni admis par les magistrats, et que son intrusion n'était propre qu'à troubler la paix et la tranquillité publique. Ils déclarèrent, en conséquence, nul et de nulle valeur, tout ce qu'il avait fait en vertu du nouveau bref.

M. de Cock rapporte lui-même, qu'il fut cité, le 11 Sept. suivant, devant les états b); qu'il reçut ce placard imprimé, des mains du grand pensionnaire Heinsius, avec ordre de travailler à procurer le retour de M. Codde dans ces Provinces; que la publication s'en fit, le 14 Sept., dans toutes les villes et les villages de la campagne, au son des cloches et avec une solennité dont on n'avait Peut-être jamais vu d'exemple; et que, quoiqu'il fût inséré dans les gazettes, les imprimeurs pouvaient à peine fournir à l'avidité des derniers même du peuple, qui voulaient se le procurer. Il avoue aussi, que cette publication donna lieu aussitôt à des actions schismatiques, à des séditions, qui obligèrent les magistrats de Leyden à lui ordonner, le dernier du même mois de Septembre c), d'avertir ses prêtres de faire cesser ces excès de la part des catholiques qui leur étaient soumis.

M. de Cock prétend qu'il obéit à ces ordres, et qu'il réussit à apaiser les séditions. Il se vante même, dans lettre à la Propagande, du 10 Novembre 1702, d'avoir bien fait auprès des magistrats, soit par lui-même, soit par les ambassadeurs des princes catholiques à la Haye, les premiers étaient enfin convenus avec lui, qu'on avait trompés d). Il se flattait en conséquence, que étédit ne serait point adopté par les autres provinces, et qu'il ne serait pas même exécuté dans celle de Hollande. Il crut néanmoins devoir, par provision, s'abstenir de tout

a) Hoynck, p. 135. — Def. Seb. p. 151. b) Lettre à la Propagande. ef. Seb. p. 161. c) Ibid. p. 162. d) Ibid. p. 164.

exercice de sa nouvelle dignité a), et déclarer même pa un acte public, qu'il se soumettait de tout son coeur a placard, jusqu'à ce qu'il plût à leurs hautes puissanc de le révoquer ou de l'adoucir b). Dans ces circonstance le nonce de Bruxelles et le cardinal Paulucci, secrétain d'État du pape, écrivirent de nouvelles lettres aux pre vicaires, pour les presser de reconnaître le sieur de Cocl et pour leur défendre tout exercice de leurs pouvoirs por le gouvernement des catholiques de ces Provinces c). I leur reprochèrent amèrement d'avoir eux-mêmes sollici le placard des états du 17 Août 1702, et de ne l'avoi obtenu qu'à force d'argent d).

Le clergé se justifia de ces fausses imputations, dan les lettres qu'il écrivit au pape, à la Propagande, à l'ir ternonce etc. e). Les principaux même d'entre eux pra testèrent en chaire, avec serment, qu'ils n'avaient sollici. ce placard, ni directement, ni indirectement f). Us r présentèrent en même temps, combien les nouveaux ordre qui leur étaient signifiés, de reconnaître le sieur de Coet de s'abstenir de toute administration spirituelle de ce= église, étaient contraires à la décence, à la justice, au bien spirituel de la religion. Ils ajoutaient, qu'apz les défenses des états, il n'était plus possible de rec naître le sieur de Cock, sans s'attirer leur indignation et sans exposer leurs biens, leurs personnes et la religion catholique aux plus grandes rigueurs etc.; que, d'un au côté, abandonner le gouvernement des peuples dans circonstances g), où le sieur de Cock avait cru dev lui-même s'abstenir de toute fonction de provicaire, serait priver totalement les catholiques des secours sp tuels dépendants de leurs pouvoirs; en exposer plusier à se trouver sans exercice de religion, à mourir sans

a) Lettre à la Propagande. Def. Seb. p. 163. b) Tr. Hist. 1. p. 2 c) Lettre du nonce, du 4 Oct.; de Paulucci, du 2 Déc. 1702. Tr. Hist. 1. p. 377 et 384. d) Tr. Hist. 1. p. 382. e) Ibid. p. 381. f) Def. 5 p. 162 et 163. g) M. de Swaen, doyen du chapitre de Haarlem, de caractère timide et scrupuleux, crut néanmoins devoir s'abstenir toute fonction de proyicaire. Tr. Hist. 1. p. 383.

ements etc., et laisser anéantir peu à peu la catholicité ens ces Provinces a).

Ces justes défenses n'attirèrent au clergé que de nourelles animadversions. Non contents de lui renouveler les
défenses d'exercer aucun acte de juridiction pour le gouvernement spirituel des peuples, on entreprit même de
nier un fait aussi notoire que celui de son existence. L'internonce de Bruxelles, qui, dans toutes ses précédentes
lettres, avait reconnu les chapitres d'Utrecht et de Haarlem, et les avait même qualifiés, dans celle du 21 Juin
1702, de célèbres et d'illustres chapitres b), s'avisa, dans
une lettre à M. de Swaen, du 25 Janvier 1703, de traiter
d'ignorance crasse et affectée, la témérité de quiconque oserait affirmer qu'il existait un clergé et un chapitre de Haarlem c).

Depuis cette époque, tous les ministres de la cour de Rome crurent devoir imiter le même langage; il leur paraissait plus favorable au dessein qu'ils avaient de s'arroger le gouvernement immédiat de cette église, de la traiter comme un pays de mission, où il n'existait ni clergé, ni chapitres, ni hiérarchie etc. d). Il n'y avait eu, jusque-là, que les jésuites qui eussent osé avancer un pareil paradoxe: la cour de Rome, bien loin de l'adopter, avait toujours autorisé ou du moins supposé le contraire, Il n'y avait point eu d'évêques en Hollande depuis la révolution, qui, dans les relations de l'état de leur église envoyées à Rome et dans plusieurs autres pièces, n'eussent fait mention du clergé hiérarchique et des chapitres. M. Codde lui-même l'avait fait, de la manière la plus expresse, dans celle qu'il avait présentée à la Propagande, au mois de Janvier 1701, sans éprouver la moindre contradiction. Toutes les provisions des facultés accordées par les papes à ces évêques, même à M. Codde, en qualité de vicaires apostoliques, énonçaient le pouvoir de nommer

a) Lettres du 13 Octobre 1702, du 3 Janvier 1703 etc. Tract. Hist. p. 379, 387. b) Tr. Hist. 1. p. 363. — Hoynck, p. 135. c) Tract. list. 1 p. 389. d) Instr. de l'intern. Defens. Sebast. p. 169.

aux dignités, canonicats et prébendes des chapitres métropolitain et cathédraux de ces Provinces, dont on supposaiconséquemment l'existence, au moins de quelques-uns. Les états eux-mêmes reconnaissaient cette existence; en se sen vant, plus d'une fois, du terme de chapitre dans leur plan card du 17 Août 1702. On ne put donc revenir de 🕿 surprise, de voir les ministres de la cour de Rome se laiz ser surprendre jusqu'au point de nier un fait, que des mis lions de personnes étaient en état de voir de leurs propryeux. On eut beau relever cette méprise, dans des ouvragpleins de lumière a); les chapitres d'Utrecht et de Haa lem ne furent plus que de prétendus chapitres. C'est air qu'ils sont traités dans la lettre de la Propagande à certain missionnaire, du 3 Février 1703, et dans le bede Clément XI aux catholiques des Provinces-Unies, « 7 Avril suivant b). Tous les actes de juridiction on a les provicaires avaient exercés depuis l'interdit de Codde, soit en vertu des pouvoirs qu'ils tenaient de c prélat, soit en vertu de ceux que les chapitres leu auraient accordés, y sont même déclarés nuls et de null valeur, avec défense de s'ingérer à en exercer de nouveaux, sous peine d'excommunication ipso facto. Le clerge avait prévenu ces défenses et ces menaces d'excommunication, par son appel juridique au pape mieux informé c): qu'il avait interjeté un mois auparavant, le 6 Mars 1703 appel qui, dans le cas surtout où ils se trouvaient, oè l'on prétendait les dépouiller de leur autorité et de leu existence, sans procédure, sans examen, sans sentence juridique, était incontestablement suspensif, et les main te nait dans la légitime possession de leurs droits, jusqu'al jugement définitif et régulier de cette affaire.

XII. M. Codde était encore à Rome, lorsqu'on meta) Voyez les écrits intitulés: Motivum juris pro capitulo Harlemenete. — Refutatio responsi ad motivum juris etc. — Assertio juris capital Ultraj. etc. — Les deux premiers ouvrages se trouvent dans le supple aux oeuvres de van Espen, P. 4. nis. 1 et 2. b) Anon. p. 141 143. — Hoynck. p. 137 et 138. c) Voyez cet acte, Tract. Hist. p. 395.

tait ainsi tout en combustion dans son église. On y avait, à la vérité, bien des égards pour sa personne, mais on ne lui rendait aucune justice. Le cardinal vicaire lui donna, depuis le bref du 13 Mai 1702, une permission authentique de dire la messe, dans Rome et hors de Rome, avec le consentement des ordinaires; et lorsqu'il fut sur son départ, il obtint, avec ses compagnons de voyage, une audience du pape, où Sa Sainteté » répandit » sur eux tous des marques de sa bienveillance, par des » présents spirituels qu'il leur fit en abondance, et en leur \*donnant sa bénédiction paternelle avec beaucoup de té-» moignages d'affection" a). Il reçut les mêmes honneurs des cardinaux les plus distingués et d'autres personnages illustres. Le P. Cloche, général des dominicains, lui donna des lettres de recommandation pour tous les couvents de son ordre, où il aurait occasion de passer, et ces lettres étaient remplies d'éloges b). Il obtint aussi les passeports les plus amples de l'empereur Joseph, et de l'ambassadeur de la république de Venise. Dans ce même temps ce-Pendant, ses adversaires répandirent en Hollande, qu'il allait être livré à l'inquisition, condamné à mort, et même brûlé c). Ce qu'il y a de certain, c'est que leur dessein était au moins, de le faire retenir à Rome le reste de ses jours, et que la permission de s'en retourner ne lui fut accordée, que parce que les bourgmestres d'Amsterdam d), dont trois étaient ses neveux, déclarèrent hautement, qu'ils ne souffriraient pas qu'on retînt à Rome leur concitoyen. Les états, par résolution du 24 Février, Evaient fait ordonner à M. Codde par M. Bloemert, son beaufrère, de revenir dans trois mois; et ils avaient menacé de chasser les jésuites, peut-être même tous les religieux, de ces Provinces, et de détenir le sieur de Cock civilement prisonnier dans sa maison, s'ils apportaient le

Déclar. Apol. p. 74. b) Tamquam de ecclesia et ordine nostro optime meritum, ope, consilio, omnique opportuno obsequiorum genere, promptissime adsint. c) Tract. Hist. 1. p. 382. d) Déclar. apol. p. 74. — Justific. des chap. p. 204.

moindre empêchement, directement ou indirectement, an retour de M. Codde a). M. de Cock sollicita, en conséquence, ce retour, comme le pape le déclare dans son bref du 7 Avril, où on lui fait dire néanmoins, que c'est de son propre mouvement qu'il lui a donné la » permis» sion, pour ne pas dire l'ordre, de retourner dans sa permiserie."

Quoiqu'il en soit, M. Codde étant arrivé en Hollande sur la fin du mois de Juin 1703, trouva son église dans la plus grande confusion. » Certains esprits brouillons et » séditieux," dit-il, » répandaient auprès des grands et » parmi le peuple,..... que sa charge lui avait été ôtée » pour de grands excès.... contre la foi et les mosurs, » ou dans l'administration de son église; et... que la plus » grande et la plus considérable partie de son clergé était n coupable des mêmes crimes" b). Ils avaient même dés obtenu contre quelques-uns des principaux, des sentenes d'excommunication, qui, quelqu'informes et irrégulière qu'elles fussent, répandaient de plus en plus dans cett église l'esprit de schisme et de division. » La partie même » du peuple, qui, jusque-là, était demeurée attachée à ## \*anciens pasteurs, ne savait presque plus à quoi s'en te-Leur esprit commençait à se remplir de doutes » d'inquiétudes sur les règles les plus certaines et les plus » pures de la morale chrétienne, et sur la discipline » plus salutaire dans l'administration des sacrements. La » doctrine catholique qu'on leur avait enseignée dans touts »sa pureté, si opposée aux nouvelles hérésies, leur deve-»nait presque suspecte" c).

Au milieu de tant de troubles et de scandales, M. Codde délibéra longtemps sur le parti qu'il avait à prendre. Il écrivit à la Propagande, pour lui exposer les maux extrêmes de son église, et la nécessité d'y apporter remède. Il reçut pour toute réponse, le 25 Août 1703, qu'il fallait obéir à la volonté du pape et se tenir

a) Causa Quesnelliana, p. 137. — Résolut. des états de Holl. du 24 Février 1703. b). Déclar. apol. p. 55. c) Ibid. p. 113.

resuite en repos, et que ceux qui s'opiniatreraient dans sur désobéissance, seraient traités comme des païens et es publicains a). Le cardinal Paulucci ajouts, dans sa stre du 18 Novembre suivant b), qu'il n'y avait que le ouveau député du saint-siège (M. de Cock), qui eût le roit d'exercer la juridiction spirituelle dans ces Provinses, et que, si M. Codde ou quelque autre s'avisait de exercer, sous quelque prétexte que ce fût, par ordre ou ermission des prétendus chapitres, il encourrait ipso facto excommunication; et que quiconque reconnaîtrait leur tutorité et leur obéirait, mériterait d'être traité de schie-ratique.

Cette obstination de la cour de Rome à maintenir l'aucrité qu'elle avait conférée au sieur de Cock d'une ma-Pière si irrégulière, était d'autant plus étrange, que les espérances dont celui-ci s'était flatté de son rétablissement, s'étaient entièrement évanouies. Les états de Hollande et de Westfrise, bien loin de révoquer leur placard du 17 Août 1702, l'avaient confirmé par leurs résolutions du 24 Février et du 25 Mai 1703. Ils s'appuyaient même, les cette dernière, de l'arrêt du parlement de Paris, du du même mois, qui faisait envisager comme un apanage le la souveraineté, la défense de publier ou exécuter cun bref, bulle ou constitution du pape, sans l'attache souverain. Les états d'Utrecht venaient de publier placard, le 23 du même mois de Mai 1703, par lequel défendaient au sieur de Cock d'exercer aucune autorité les catholiques-romains, leurs sujets, et à ceux-ci de reconnaître, à cause des troubles et de la confasion qui résultaient; déclarant, en outre, tous les ordres qu'il Duvait avoir ci-devant donnés, nuls et de nulle valeur.

Il y eut plus. Le sieur de Cock avait eu la témérité dire, dans sa lettre à la Propagande du 10 Novembre 702, que ses adversaires avaient obtenu le placard du 7 Août 1702, en corrompant les juges par leurs préents, et que cela était certain du seigneur de Duiven-

a) Anon. p. 146 et 147. b) Ibid. p. 148 et 149.

voorde, président des états, à l'avis daquel tous le autres se faisaient un devoir de déférer. Les états ayant en connaissance de cette lettre, le sieur de, Cock fait de crété de prise de corps, avec promesse de trois mille flairins pour quiconque le mettrait entre les mains de la juntice; et il fut enfin banni du pays par un placard ci 8 Août 1703, où l'on voil l'extrait de la lettre du sieur de Cock, concernant cette insame calomnie a).

Dans ces circonstances, il se présentait trois partieur prendre par M. Codde. Le premier, de se soumetent aux brefs du pape, de reconnaître l'autorité du sieur Cock, de la faire reconnaître par son peuple autorité du sieur qu'il était en lui, et de sacrifier son honneur et sa régretation, aussi bien que celle de son clergé, à l'obésseur aveugle et à la soumission pour tous les décrets de Roum

Le second, de reprendre le gouvernement de son églis et toutes les fonctions de l'autorité épiscopale, sauf à protester de nullité contre le bref du 13 Mai 1702 et les actes qui s'en étaient suivis.

Le troisième, de s'abstenir, par économie, de l'exercice de ses fonctions; et cependant, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le rétablissement de la paix é de l'union, et pour la défense de son honneur, de se droits et de son innocence, aussi bien que pour cel de son clergé.

M. Codde, en nous exposant lui-même les motifs (
auraient pu le porter à ces différents partis, avoue (
le premier aurait été le plus conforme à son inclinati
à son amour pour la paix etc.. s'il avait été compaavec le devoir de sa conscience 6). Mais il ajoute a
avait cru devoir à l'Église la conservation de sa ré
ation entière et sans tache, attendu qu'elle était it
rable de celle d'un agrand nombre d'excellents pu

e) M de Cock se retira d'abord à Emmerich, d'où il es finctions de provionire pendant queique temps: après quoi il à Rome, où il fut fait chanoire de Saine-Laurent et officier Clément XI, a somi dinisk à) Déclar, apol. p. 110 et suiv.

de son clergé, et de l'intérêt essentiel de la foi et de la bonne doctrine; et que, si, en pareille circonstance, il avait négligé sa propre défense, il aurait trahi la vérité et l'innocence," par un faux amour de la paix et par l'espérance illusoire de la rétablir a).

Le second parti était appuyé sur des raisons solides, et sur le suffrage de beaucoup de personnes b). Plusieurs même lui en faisaient une obligation de conscience. pouvait, d'ailleurs, se flatter avec fondement, que les seours extérieurs ne lui auraient pas manqué pour le mettre à exécution; d'un autre côté, il n'était pas douteux, qu'il ne fût en droit de le prendre. Il n'y avait pas l'ombre de sentence contre lui; les brefs de Rome, qui le suspendaient de ses fonctions de vicaire apostolique, étaient des actes évidemment informes et nuls; ils ne renfermaient pas même expressément l'interdit des fonctions épiscopales, et il n'en avait été que menacé par le lettre du cardinal Paulucci, du 13 Novembre 1703. M. van Espen, consulté sur ce cas, jugea que M. Codde aurait pu continuer ses fonctions, même sans interjeter appel du bref du 13 Mai, parce qu'aucune loi ne l'exigeait, et qu'il n'était pas même de la décence d'appeler de pareils actes, l'appel supposant une sentence juridique du premier juge, reconnu pour tel; caractère, qui ne se trouvait nullement dans le nouveau bref. Il n'était donc Question que de savoir ce que la prudence et le plus Erand bien de l'église exigeaient de lui. On convenait essez que, s'il pouvait se promettre que le gros du peu-Ple et du clergé lui demeurât fidèle, et que les souverains du pays le protégeassent, il devait reprendre ses fonctions: c'était, en particulier, l'avis de M. van Espen. Mais tout le monde ne convenait pas, qu'on pût prudemment concevoir cette espérance. Il y avait des pasteurs, des hommes célèbres, qui, connaissant le génie du peu-Ple et l'impression que feraient sur lui l'autorité du pape, la crainte des excommunications même injustes, le crédit

a) Déclar. apol. p. 113 et 114. b) Ibid. p. 117 et 118.

des jesuites qui etaient l'ane de toute cette affair détournaient M. Codde de reprendre ses fonctions la juste apprehension, qu'il ne se vit insensiblemen donné par le très-grand nombre des filèles, et qu conduire ne donnist fieu à un schisme déplocable. ce que M. Wildt, chancine d'Aix-la-Chapelle, écr re prélat, le 4 Juin 1704, un nom de plusieurs amis, et en particulier. de M. van der Voort a), 1 de Boss et provionire du diocèse de Bois-le Duc. Quesnel était aussi de cet avis ?. Il n'en était pas persondé, comme on le voit par ses lettres à M Beussen, du 4 Janvier et du 4 Mars 1708 c), c provionires, nommés par M. Codde et confirmés, son inscrific, par le chapitre, peneraient et derrient cer deurs fonctions, et qu'ils divient obligés de se abandonner le troupeau qui leur était confé. Ce jus, grif ne prévid les iensibles suites que peuvoit welle grande affaire, some des plus grandes," dit-i · des julies extraordinaires qui soient auxivees dans l'I » deguis langueungs" »), et l'immistré de la résistance रंगोसा के सारकावीय शवा के उपलिकाल केल अवेतांस्था enn de Rane. On son sacannumé," Ci-il, et thousest in any think eveniling or chance म्बरपाहराक योह वेतंत्रवेतंत्रकारक, योह उतंत्रवेतिक, बेह अंत्रवेतंत्रका » Minis grand on esc nesure grown nombout in com a Ces de minut que le chaque domanda quan vicalre apaul while it will de M. Reteath. Button water. P. S. Jr. 530. while tribe-currents are time in one punts amounts init, come ques, M. Canad with Reliance Linux are instruct use T. Queenal. so à quelques aust restanti qui émissi siver la l. que lique chese de sa Declaration apole es desides. Le abrille : et parter et la l'endroit et parti unud: Au ganne d prandre se pard moddie. Par de nu some presence d'une producte se d'une piète singulière, et il L Quence se ser votros: Ces: rens. mensions, qui n'une i reforme de comparie. India qui de automobile, e present the agreement in the last the commencement in made i rallMis. Mark de marken die sumpagne die product d de Consultand Thinks. Revenue at mounts Arapticement de II. de Sobrone, I comp. 3. 4. 7. tom. 5. p. 196 & 191. c Instilla. des chap. 1 संस्थात जीवरिक अस्ता

Dieu...., il faut se livrer à lui,..... faire son devoir, et le faire jusqu'au bout et aux dépens de tout" a). Il croyait néanmoins, qu'il était nécessaire d'instruire les faibles qui appréhendaient de blesser leur conscience en saivant pas les ordres de Rome b).

Ce sont ces derniers motifs qui déterminèrent M. Codde à prendre publiquement la défense de sa réputation, de ses droits et de son innocence, de même que celle de son clergé. Mais il en demeura là, et ne crut pas devoir reprendre l'exercice de ses fonctions, » tant par le profond » respect qu'il avait," dit-il, » pour le saint-siége, que par la crainte que le remède ne fût pire que le mal" c). La première démarche qu'il fit, en conséquence de cette détermination, fut la publication d'une Lettre, adressée à tous les catholiques des Provinces-Unies, en date du 19 Mars 1704. Il y expose, d'une manière suctiscte et modeste, les raisons qui l'obligeaient à parler sprès plus d'un an de silence; la conduite qu'il avait teme depuis trente ans qu'il exerçait la charge pastorale m épiscopale; la manière dont il avait été invité à faire voyage de Rome; ce qui s'était passé de plus considéable à son sujet, durant son séjour en cette ville et devis; enfin, ce qu'il se croyait obligé de déclarer pour lettre à couvert sa réputation ainsi que celle de son lergé, et pour maintenir son peuple dans la paix et Ans la charité, aussi bien que dans l'amour des vérités ont il l'avait instruit, et qu'on s'efforçait de lui rendre espectes, sous prétexte de son interdit.

Cette lettre était d'autant plus nécessaire, qu'elle fut mentôt suivie d'un décret de l'inquisition romaine, qui condamna la Déclaration de M. Codde, du 2 Juin, et les Répenses du 15 Octobre 1701, comme contenant des doctrines et assertions »au moins suspectes, singulières, opposées à des constitutions ecclésiastiques; par lesquelles les fidèles pourraient être induits à adhérer à

a) Justific. des chap. p. 242. b) Ibid. p. 255 et 256. c) Déclar. apol. p. 118.

» des erreurs condamnées, et à des opinions perverses"

Ce décret ne fut publié que le 7 du mois de 1/1 1704, quoique daté du 3 Avril précédent; mais l'opina commune fut, dans le temps, qu'on l'avait antidaté poécarter le soupçon qu'on eût voulu se venger par ce d'eret, de la lettre pastorale du 19 Mars de la mên année.

Quoiqu'il en soit, il n'en est pas moins constant qui le décret, publié le 7 Mai, n'était l'effet que de la man vaise humeur de la cour de Rome contre M. Codde, dont la conduite, quoique modérée peut-être jusqu'à l'excès, n'était pas assez rampante à son gré. Il y avait près de trois ans que les deux écrits, imprimés à l'imprimerie même de la chambre apostolique, avaient été publiés dans Rome. Ils avaient été examinés dans le temps, avec la dernière rigueur, et tous les cardinaux avaient unanimement déclaré, que le prélat y avait » entièrement » satisfait à tout ce qu'on lui avait objecté, et qu'il 👣 » était pleinement purgé, aussi bien que tout son clergé, de » toutes les calomnies dont on les avait chargés" b). Plu sieurs évêques, des professeurs de diverses universités des théologiens des plus recommandables de plusieurs or dres religieux, d'autres savants célèbres, avaient mêm donné par écrit des approbations de ces deux ouvrages et l'auteur du Causa Coddaeana disait, en 1705, qu' les avait en son pouvoir, mais que la prudence ne la permettait pas pour lors de les publier. M. van Erk fut en état de déclarer, quelques années après, qu le cardinal Noris et le P. Massoulier, dominicain, a sistant du général de son ordre, étaient du nombi de ces approbateurs c). Le P. Quesnel » avait de » preuves par écrit, que le cardinal d'Estrées avait » ces deux ouvrages; qu'il en avait parlé avec éloge » et qu'il en avait admiré la justesse, la suffisance » la sagesse" d). Le cardinal de Noailles et M. I

a) Anon. p. 149 et 150. b) Causa Codd. Praef. p. VIII. c) D Seb. p. 57 et 58. d) Justific. des chap. p. 200.

ier, archevêque de Reims, avaient aussi approuvé la rine de ces deux écrits; ils n'y avaient trouvé à re » qu'un langage trop humble et trop soumis, qui s'accordait pas assez avec la dignité épiscopale" a). sait d'ailleurs, que le P. Henri de Saint-Ignace, ne déchaussé, les Pères Serry et Delbecque, domiins, avaient rendu le même témoignage. Et il falbien que ces deux ouvrages fussent pour lors relés comme inattaquables, puisque, dans le bref du Mai 1702, on ne fait à M. Codde aucun reproche à sujet, quoiqu'on eût toute sorte d'intérêt à trouver que motif de l'étrange suspense qu'on y prononçait re lui. On peut, du reste, regarder comme une justion de ces deux écrits, les qualifications mêmes du et qui les condamne. Ce n'est point pour des ers positives, c'est seulement pour des doctrines » sustes, singulières, qui pourraient induire à erreur:" es qualifications qui manifestaient plutôt la mauvaise nté d'une partie qui cherche des coupables, que ité d'un juge forcé de les reconnaître pour tels, s un mûr examen b). C'est cependant sur de pareils fs, que ce décret dépouille, définitivement et pour ours, M. Codde du vicariat apostolique, dont le bref 13 Mai 1702 n'avait fait, en un certain sens, que interdire provisoirement l'exercice. Il en résulte la té fondamentale du décret. Car quelle nullité plus able, que le défaut d'un corps de délit? Or, il est ent que des suspicions, des singularités, des possibi-, ne sont point un délit, moins encore un délit suft pour une peine aussi sévère que la déposition. Ce it de délit n'a jamais été couvert depuis. Le bref Avril 1703 énonce bien, en général, que M. Cod-M. du Vaucel rapportant à M. Casoni, depuis cardinal, ce derigement des prélats français, M. Casoni répondit: »Les évêques rance pensent-ils donc être quelque chose?" Episcopi Galliae puse esse aliquid? Journal (MS). p. 7. b) Voyez, sur ce décret, du P. Quesnel, intitulé: Avis sincères aux catholiques des Pro--Unies, 1704, in-12° de 192 pag., et une addition de 148 pp.

de a été déclaré suspens des fonctions du vicariat » pour des causes justes et graves;" mais, c'est en le justifiant aussi bien que son clergé, de toute erreur dans la foi puisqu'il atteste que les deux partis sont d'accord sur c= article a), et que ceux même qui étaient unis à M. Com de, faisaient profession d'une théologie plus rigide, d'une discipline plus exacte b). La lettre de la Prop gande à M. Codde, du 25 Août suivant, appelle même les membres du clergé attachés à ce prélat, hommes catholiques, des prêtres, des pasteurs, qui fe profession d'aimer le bien, la règle, la science etc. Ce n'est qu'au mois de Novembre 1704, que le cardi-Paulucci, dans sa lettre au clergé de Haarlem, imag-i un corps de délit, comme pour répondre au dési publi réitéré plusieurs fois par M. Codde et son clergé, de ter un seul article de la doctrine de l'Église, dont ils ! fussent écartés; encore ne fit-il que dire d'une maniè vague, que tous les changements qui avaient été fait par Rome dans le gouvernement des églises des Provin ces-Unies, n'avaient pour but que d'en éliminer ce qu' appelle une » doctrine pernicieuse, et une-pratique diff rente de celle de l'Église universelle" d); ce qui pouvait signifier autre chose, dans l'esprit de ceux ( avaient dicté cette lettre, qu'une doctrine et une pri que contraire à celle de la société des jésuites.

Le décret du 7 Mai ayant néanmoins augmenté » le » de la division et de la discorde, les scandales et la » reur des mouvements schismatiques" e), M. Codé crut obligé de publier, le 20 Août suivant, une se Lettre pastorale, » pour défendre la pureté de sa se celle de sor clergé, et effacer, autant qu'il était e » des impressions funestes, dont le repos et le sal » fidèles auraient beaucoup à souffrir." Il y traite,

a) In unitate ejusdem fidei consentiunt. Anon. p. 148. b) disciplinae ac rigidioris theologiae. Ibid. p. 144. c) Viros cath cerdotes, pastores, qui bonitatem, disciplinam et scientiam profit p. 146. d) Anon. p. 151. e) Béclar. apol. p. 84 et 85.

près, les mêmes objets que dans la première; mais il entre dans un nouveau détail sur ce qui s'était passé durant son séjour à Rome, et sur les accusations de jansémisme a). Il déclare, au sujet de ces accusations, qu'il condamne et qu'il a toujours condamné, avec tout son clirgé, les cinq fameuses propositions attribuées à Jansénius, dans quelque livre qu'elles se trouvent.

Cette lettre pastorale fut suivie de cinq autres particulères: trois au pape Clément XI b), une au cardinal Paulèreic), et la cinquième à l'internonce de Bruxelles d). C'était pour demander de nouveau, qu'on daignât lui expliquer ess erreurs et ces pratiques condamnables, qu'on ne cessait d'imputer à lui et à son clergé, quoique toujours d'une manière vague et indéterminée. «Ces accusations," dit-il, «causent des dommages irréparables à notre église: elles «ont fait périr plusieurs âmes, et en feront périr une infinité d'autres e); elles donnent occasion à nos adversaires, de faire passer pour de pernicieuses erreurs, des «dogmes certainement très-sains et très-orthodoxes, et d'intaires maximes de la discipline" f).

Ces lettres demeurèrent sans réponse, quoique M. Codde cut des assurances précises, qu'elles avaient été remises à tous ceux à qui elles étaient destinées. D'où il conclut vec raison, que ce silence devait être regardé, et »passerait dans les siècles à venir, pour une preuve convainment de l'innocence de sa conduite, et de la pureté de sa foi" g).

XIII. M. Codde ayant pris, comme nous venons de le voir, par esprit de prudence et par amour de la paix, le parti de s'abstenir des fonctions de son ministère et de tout exercice du gouvernement spirituel des peuples confiés à ses soins, les quatres provicaires, qui, jusque-là,

a) Déclar. apol. p. 98. b) Du 29 Décembre 1704, du 15 Mai et du 7 Août 1705. c) Du 27 Août 1705. d) Du 8 Août 1705. On les trouve recueillies dans la Déclar. apolog. aux pages 120, 129, 138, 148 et 144. e) Déclar. apol. p. 125. f) Ibid. p. 132. g) Ibid. p. 153 et 154.

n'avaient exercé la juridiction spirituelle qu'en vertu d pouvoirs qu'ils avaient reçus de lui, l'exercèrent, dans suite, en vertu de ceux que leur conférèrent les cha tres d'Utrecht et de Haarlem, les seuls qui subsistasse pour lors dans cette métropole a). En pareil cas, et p une fiction de droit établie par tous les canonistes, siéges épiscopaux sont censés vacants, et conséquemme les droits des chapitres pleinement ouverts. Ils ne jug rent pas, néanmoins, devoir en user d'abord dans toi leur étendue. Leurs vicaires, depuis l'interdit de ] Codde et toujours dans l'espérance de son rétablissemes se bornèrent, comme ci-devant, aux seuls cas où le sa des fidèles et la nécessité absolue exigeaient leur mir tère. Ainsi, au lieu de nommer des pasteurs en ti aux cures vacantes, ils se contentèrent d'y envoyer • desservants etc. b).

Quelque modérée, quelqu'irréprochable que fût ce conduite, elle avait beaucoup déplu aux ministres de cour de Rome, qui exigeaient une obéissance absolue sans bornes. Pour la prévenir en quelque sorte, et arrêter les suites par un coup d'éclat, capable de jeter terreur et l'épouvante dans tous les esprits, l'internoi de Bruxelles reçut ordre, avant même le retour de Codde en Hollande, de prononcer » extrajudiciairemen et sans observer l'ordre de droit," contre M. Jacq Catz, le premier des quatre provicaires, une sentence s ciale qui le déclarait suspens de toutes ses fonctions; se peine, en cas de contravention, d'être excommunié i facto c). Elle était datée du 18 Mars 1703, et, quoic l'internonce s'y engageât de la tenir secrète, » à moins disait-il, » que l'opiniâtreté de M. Catz ne le contraig de la publier," dès le 24 du même mois, le père Fra çois van Susteren, jésuite, missionnaire à Utrecht,

a) Petitpied, Réponse à M. de Soissons, Part. 6. chap. 9. tom. 3 209 et suiv. b) Lettres de M. Catz et de M. de Swaen à l'interno de Bruxelles, du 23 Janvier et du 2 Février 1703. Apologeticus D. J. Catto, p. 4; Tract. Hist. 1. p. 391. c) Apologet. pro D. Catto, etc. p. 11, 12 et 18.

rendit publique dans toute la ville. On prétend même qu'elle fut signifiée à M. Catz de la manière la plus ridicule, en l'attachant à une patte de lièvre qu'on lui envoya à cet effet. M. Catz protesta, dès le même jour, contre la nullité de la sentence en elle-même, et contre l'étrange manière dont elle avait été publiée et signifiée. Il se mit, par le même acte, sous la protection de tous les supérieurs chargés du maintien de la discipline ecclésiastique, et de la conservation de la tranquillité publique.

Comme tous les pasteurs du clergé, qui ne reconnaissaient pas M. de Cock, étaient menacés de pareilles procédures, aussi contraires aux règles les plus essentielles de l'ordre canonique, qu'aux lois et aux priviléges du pays, ils publièrent, dès le 1 Avril de la même année 1703, une déclaration ou protestation pareille à celle de M. Catz. Elle fut d'abord signée par 132, et bientôt après, par plus de 150 membres du clergé; et M. van Erkel nous assure, qu'elle l'aurait été d'un plus grand nombre, si elle leur eût été présentée a).

Ces procédures et ces menaces d'excommunication produisirent néanmoins une partie de l'effet que leurs auteurs s'en promettaient. Plusieurs pasteurs séculiers furent saisis d'une terreur panique, et n'osèrent continuer de reconnaître l'autorité des provicaires. Le chapitre de Haarlem lui-même consentit, à la pluralité, de ne plus prendre aucune part au gouvernement du diocèse, et de ne pas même nommer des desservants aux pastorats vacants: il déclara, qu'il se contenterait de défendre son existence et ses droits sans en faire aucun usage, » par respect," disait-il, » pour le saint-siége" b).

Cette conduite ne changea rien dans celle du chapitre d'Utrecht. Il continua de faire ce qu'il avait fait, et de solliciter auprès du pape et de ses ministres la révocation de l'interdit de M. Codde, ou du moins la permission de

a) Def. eccl. Ultr. p. 483, 485. — Assertio juris etc. p. 70, 72. b) Libellus supplex S. D. N. Clementi XI oblatus per dec. et canon. Harlem. 29 Jan. 1705, p. 13.

faire exercer par un autre, mais de son consentemes les fonctions de sa charge. Ils insistèrent perpétualleme comme M. Codde ne cessait de le faire lui-même, paqu'on voulût bien spécifier en particulier les erreurs les prutiques contraires à celles de l'Église, qu'on continu de leur imputer. Ils demandèrent même d'être jugés de toute la rigueur des formes canoniques, taut sur ces cusations que sur le fond de leurs droits, pourvu que fût salon les leis du pays, par des juges députés sur lieux, et promirent de s'en tenir à leur décision, te qu'elle fût: ils parlaient ainsi, parce qu'ils étaient assu de la bonté de leur cause e).

D'un sutre côté, les états de Hollande et de Westfri qui reconnaientient de plus en plus le préjudice que p tait au bien et à la tranquillité de l'État le nouveau g vernement qu'en voulait y introduire, avaient renouve par une résolution du 10 Mai 1704, le placard du Acet 1702. Ils avaient aussi banni du pays, » com » perturbateurs du repos public," deux des nouveaux chiprêtres nommés par M. de Cock, que l'on savait é les principeux instruments que les auteurs des troul mettaient en couvre. Cétaient le sieur van Boost, past à Veerburg, et le sieur van Wyck, pasteur à de-Ké Le 27 Mars de l'année suivante, les mêmes états, » servant que la paix entre les catholiques romains n'é » pas encore rétablie, et veulant en procurer le rétablie » ment," firent comparaître quatre pasteurs des plus acc dités du parti de M. de Cock, pour leur déclarer qu s'ils ne travaillaient auprès des ministres de la cour Rome pour faire remettre M. Codde dans ses fonction avant le 15 Juin de la même année, ils aviseraient et mêmes aux moyens les plus convenables pour rétal pleinement la paix parmi les catholiques; et qu'après terme assigné du 15 Juin, ils commencemient par fi »sortir tous les jésuites de ces provinces." Les états

s) Lettres du 23 Septembre 1704, et du 20 Férrier 1706. Canas traj. Praes. p. 32, 33, 35, 36 ns. 42 et 45.

Principale du mal; ils s'étaient même persuadés que c'était le P. de la Chaise qui, par ordre de Louis XIV, semait sint le trouble dans leur pays a).

Ces menaces alarmèrent les jésuites. Ils intrignèrent dans toutes les cours catholiques, pour en obtenir des recommandations en leur faveur auprès des états généraux. Celle de Vienne se prêta à leurs sollicitations plus chaudement qu'aucune autre. Dans presque toutes les instructions adressées aux ministres de cette cour résidants à la Haye, il leur était ordonné de » protéger les jésuites de ces Provinces, et d'y défendre leurs droits et leurs privi-Léges" b). Le prince de Kaunitz, vice-chancelier de l'em-Pire, remit même un mémoire à l'ambassadeur de Hollemande auprès de l'empereur, où il demandait que les états Esnéraux consentissent que ce monarque leur présentât terois sujets, entre lesquels ils choisiraient celui qui leur rait le plus agréable, s'engageant de le faire nommer Par le pape vicaire apostolique pour ces Provinces. Le conte de Goes, ambassadeur impérial à la Haye, s'entreterent sur ce sujet avec un seigneur des états, celui-ci lui Espliqua: si nous demandions à l'empereur de chasser les Désuites de ses États, ce qui leur serait très-avantageux, S. M. I. le refuserait certainement. Comment donc Peut-il exiger, qu'à sa prière, nous opprimions nos su-Dets, en les assujettissant à un vicaire apostolique, Dans ce même temps, ils frent donner ordré à M. Bussi, internence de Bruxelles, de se transporter en personne à la Haye, pour y Paider leur cause et solliciter la révocation des placards. Le cardinal Paulucci écrivit en conséquence à cet internonce, le 12 Mai de cette même année. Sa lettre est Fort injurieuse à M. Codde et à son clergé d). On voulait les décrier auprès des principaux seigneurs des états, à qui M. Bussi ne manqua pas de communiquer cette let-

a) Causa Quesn. p. 148. b) Journal (MS.) p. 24. c) Ibid. p. 44. d) Déclar. apol. p. 139.

tre. Il y était dit, entre autres choses, que, parmi les diverses raisons qui avaient donné lieu à la déposition de l M. Codde, » on en supprimait quelques-unes pour épargner = » son honneur: " sorte de réticence bien digne des jésuites. > et qui ne marquait que leur impuissance et leur malice « M. Codde écrivit à Clément XI, le 7 Août suivant. se plaignit de ce qu'on n'affectait ce silence, » que pou » faire de plus honteuses plaies à son honneur" a), et de manda d'être jugé sans ménagement, s'il était coupable Les principaux du clergé portèrent les mêmes plaintes l'internonce en personne, lorsqu'il était à la Haye, et loffrirent de justifier l'innocence de leur archevêque, celle de son clergé et la justice de leurs droits, dans une coférence réglée avec tels d'entre leurs adversaires, qu'il vodrait choisir pour leur opposer. L'internonce rejeta propositions. Il laissa même sans réponse les lettres que lui furent écrites à ce sujet b). Il n'en fut pas moz obligé de revenir à Bruxelles sans avoir pu rien obtemme des états.

XIV. Le nonce de Bruxelles ayant rendu comptela cour de Rome de l'état où il avait trouvé les chosse à la Haye, elle fut contrainte de revenir sur ses pas d'accepter la proposition qui lui avait été faite, qu'un 📂 jet agréable au clergé fût chargé du gouvernement 💤 catholiques de ces Provinces, avec l'agrément du sai siége et le consentement de M. Codde. Ce fut prin palement au zèle et aux sollicitations de M. Keisersve envoyé de l'électeur et archevêque de Trèves à la Hay qu'on en fut redevable c). On jeta les yeux, de cocert, sur M. Gérard Potcamp, pasteur archiprêtre Lingen, singulièrement recommandable par son zèle ses travaux apostoliques, et par son esprit de modérati La proposition lui en fut faite par des lettres de l'int nonce et du clergé, et appuyée par deux députés prop à obtenir son consentement. M. Potcamp refusant de

a) Déclar. apol. p. 140. b) Causa Ultr. p. 39. c) Bat. sacra, P—p. 527. — Causa Ultr. p. 40.

¢

du canton, qui avait été son confesseur. Le doyen décida que M. Potcamp devait accepter. Cette décision lui fit de la peine, mais il résista encore: il fallut que l'internonce lui écrivît une seconde fois, le 30 Septembre 1705; il se sonmit enfin, alla à Bruxelles, le 11 de Novembre, et, deux jours après, on expédia ses provisions de vicaire apostolique, qui furent accompagnées des instructions nécessaires.

XV. M. Codde consentit à cet accommodement, et, dans la lettre qu'il écrivit à ce sujet à Clément XI, le 27 du même mois de Novembre, il déclara qu'il » sou-- haitait de tout son coeur que Dieu se servit du ministère de M. Potcamp, pour faire cesser la funeste division et les pernicieux scandales qui désolaient son égli-> se'', a). Le cardinal Paulucci lui répondit, par ordre du pape, le 29 Décembre suivant. Il lui témoignait que le saint-père avait ressenti une grande joie de son »ac-P quiescement aux choses que Sa Sainteté avait réglées, > avec beaucoup de prudence, pour le gouvernement des missions de Hollande" b). On voit dans cette lettre, Que, par un de ces tours familiers aux courtisans romains, le cardinal Paulucci voulait faire entendre que M. Codde, par sa déclaration en faveur de M. Potcamp, S'était enfin soumis à sa propre déposition et à ses suites. Ses adversaires ne manquèrent pas du moins d'en tirer C'est conséquences, avec une espèce de triomphe. C'est e qui obligea ce prélat de les désavouer dans une lettre qu'il écrivit au même cardinal, le 2 Mai de l'année sui-· Pante 1706 (la lettre de Paulucci ne lui ayant été rendue que près de quatre mois après sa date). M. Codde Proteste dans la sienne c), que le seul consentement qu'il avait donné, consistait à ne point empêcher » qu'un autre - que lui sit en paix, et avec tout le succès possible, les - fonctions de vicaire apostolique" d); mais qu'il n'avait

a) Déclar. apol. p. 177. b) Ibid. p. 180. c) Ibid. p. 202. d) Ibid. p. 197 et 203.

tain, c'est que, depuis cette époque, elle transféra le gouvernement arbitraire des églises des Provinces-Unies à M. Piazza, nonce de Cologne, jusqu'à ce qu'il plût au pape d'y établir un ordinaire. Dès le 23 Février 1706, M. Piazza écrivit à messieurs Catz et de Swaen, premiers vicaires généraux des chapitres d'Utrecht et de Haarlem, pour leur notifier sa nouvelle commission. Ces messieurs répondirent, le 16 Avril et le 31 Mai, qu'ils ne pouvaient reconnaître son autorité immédiate, au préjudice de celle des chapitres de qui ils tenaient leurs pouvoirs, et qu'ils protestaient, comme ils l'avaient déjà fait tant de fois, qu'ils étaient prêts à se soumettre à la décision de juges canoniques, si l'on voulait bien leur en donner.

Le nonce rendit compte de ces dispositions à Rome a). En conséquence, le cardinal Paulucci écrivit, le 31 Juil-let 1706, à M. van Heussen, second vicaire général du chapitre d'Utrecht, pour lui défendre de nouveau, sous peine d'excommunication ipso facto, d'exercer aucune juridiction sur les catholiques des Provinces-Unies. Il ne fit aucune mention ni des droits des chapitres, ni du jugement canonique qu'ils sollicitaient. M. van Heusser répondit, le 19 Octobre, au nom du chapitre, qu'ils ne revendiquaient que les droits communs, qui étaient parvenus jusqu'à eux par une possession légitime et non interrompue, et qu'ils ne demandaient que de n'en être point dépouillés sans avoir été entendus devant un tribunal canonique.

XVIII. Ces représentations furent inutiles. Au lieu d'un jugement canonique, l'église de Hollande n'éprouva, comme ci-devant, que des violences et des voies de fait.

M. Piazza ayant été nommé cardinal et M. Bussi transféré à Cologne, celui-ci, en vertu, disait-il, du pouvoir qu'il en avait reçu du pape, nomma, le 8 Janv. 1707, un nouveau vicaire apostolique des Provinces-Unies, non-seu-lement sans l'élection et le consentement du clergé, mais

a) Causa Ultr. p. 43.

même sans l'avoir consulté et sans avoir obtenu l'agrément des magistrats, contre la disposition précise du placard du 17 Août 1702. Son choix tomba sur M. Adam Daemen, né à Amsterdam, mais de parents étrangers, domiciliés à Cologne, où il remplissait une place de chanoine etc.: l'on n'ignorait pas que ses dispositions étaient tout opposées à celles du clergé a). Le chapitre d'Utrecht refusa constamment de le reconnaître, de même que les provicaires qu'il s'avisa de nommer. Cinq chanoines de Haarlem, qui se disaient » la plus grande partie du cha-»pitre," présentèrent, le 17 Mai 1707, une requête aux députés des états de Hollande b), pour demander leur agrément en faveur de ce nouveau vicaire; mais la requête ne fut point admise. Ce refus aurait dû empêcher d'aller plus loin. M. Bussi pensa autrement: le 25 Décembre de la même année, il sacra M. Daemen à Colegne, sous le titre d'archevêque d'Andrinople c).

Cette consécration fut l'époque d'un surcroît de scandales, et d'in schisme plus ouvert et plus animé que jamais avec l'ancien clergé et les catholiques qui leur étaient unis. Dès le 4 Octobre précédent, les jésuites mient obtenu un décret de l'inquisition romaine, qui condamnait trente-un des principaux écrits, publiés pour la défense de M. Codde et de son clergé, depuis son interdit du 13 Mai 1702. Ils étaient tous proscrits, »comme a) M. Daemen eut occasion, dans la suite, de connaître les jésuites. se plaint, dans une lettre du 9 Juillet 1707, qu'ils méprisaient les es prêtres, qu'ils trahissaient leurs frères, qu'ils excitaient des divietc., d'où il tirait mauvais augure contre la société. b) Anon. p. Hoynek, p. 149. c) M. Daemen, quoique sous un extérieur paraissait annoncer quelque gravité dans ses moeurs, n'avait d'ailaucune des qualités essentielles pour être à la tête de l'église de Plande. Il n'avait même jamais exercé les fonctions pastorales; et manière dont il était parvenu à être chanoine de Cologne, et, enplus, celle dont il s'était conduit à l'élection du dernier archevêlui faisait peu d'honneur. On sut dans le temps, d'un témoin Colaire, qu'il avait reçu de M. Hinlopen, député des états généraux, rente-mille ducats, dont la moitié était pour un de ses collègues, pour Avoir donné leur voix à ce prélat, et que, dans le repas qu'il donna à cette occasion, on avait bu usque ad supremam ebrietatem.

» contenant respectivement plusieurs choses fausses, calonina nieuses pour le siége apostolique, injurieuses à ses ministres, offensives des oreilles pieuses, scandaleuses, ti méraires, erronées, et tendantes à un schisme manifes te" a). On ne saurait dire avec quel zèle les jésuits firent valoir ce décret. Il en fut de même d'une nouve bulle de jubilé, qui fut donnée vers le même temps. In nonce de Cologne ne l'envoya qu'aux pasteurs qui reconaissaient M. Daemen; il exhorta même, dans les letter qui l'accompagnaient, les fidèles gouvernés par l'ancellergé, à l'abandonner comme n'étant point massez ortendoxe."

Les troubles que ces dernières pièces occasionnèmes dans ces Provinces b), obligèrent les magistrats, charge du maintien de la tranquillité publique, à y pourvoir par les moyens que la divine providence avait mis ex leur pouvoir. Il y eut des défenses de leur part, à Ley den, à Amsterdam, à Haarlem, à Hoorn etc., de publier la bulle du jubilé qui en était l'occasion c). Cette défense était appuyée sur ce principe général, établi pas l'arrêt du parlement de Paris du 9 Mai 1703 (cité dans la résolution des états de Hollande et de Westfrise du du même mois), que tout souverain a le droit d'empêcher la publication de toute bulle et de tout décret de Rome, capable de troubler la paix et la tranquillité publique.

XIX. Les magistrats instruits, de longue main, que les jésuites étaient les premiers moteurs de toutes ces agitations, firent mander leur supérieur par les députés des états de Hollande et de Westfrise, le 18 Février 1708. Il lui fut déclaré pour la seconde fois, qu'ils seraient tous bannis du pays, s'ils ne travaillaient à y rétablir la paix qu'ils y avaient troublée. Les jésuites écrivirent aussitôt à Rome, pour y donner avis de la

a) Anon. p. 159. — Le P. Quesnel releva trente abus de ce décret dans un écrit intitulé: Divers abus et nullités du décret de Rome du = Octobre 1707, in-douze de 234 pages. b) Causa Ultr. p. 45 et 462 c) Ibid. p. 46.

leur fidèle protecteur, répondit au P. Jean de Bruyn, leur supérieur, le 17 Avril de la même année a), qu'il est à faire, de la part de la cour de Rome, aux seigneurs des états les plus fortes représentations, pour justifier sa conduite et celle de ses confrères, de même que celle des ministres du saint-siége, et pour leur faire agréer le nouveau vicaire apostolique. Il l'exhortait de plus, lui et ses confrères, s'il ne pouvait rien obtenir, de supporter avec courage la persécution qu'ils appréhendaient.

Cette lettre ayant été imprudemment communiquée aux magistrats par les jésuites eux-mêmes, fournit contre eux une nouvelle preuve, que, bien loin d'avoir travaillé, telon l'ordre qu'ils en avaient reçu, à remédier aux maux dent ils étaient la cause, ils n'avaient cherché qu'à les augmenter, en se faisant appuyer de plus en plus par la cour de Rome, et en manifestant une opiniatreté invincible, par la disposition où ils étaient de s'exposer à tout, plutôt que de changer de conduite. Cette obstination détermina les états de Hollande et de Westfrise à publier un édit, le 19 Juillet de la même année, pour les bandre de leurs Provinces b).

Cette juste sévérité fit concevoir quelque espérance, qu'on pourrait parvenir plus aisément à rétablir la paix dans cette église. Le chapitre d'Utrecht écrivit, dans cette vue, au nonce de Cologne, le 11 Septembre de la même année c). Le nonce proposa dans sa réponse, de lui envoyer des députés, avec lesquels, disait-il, il serait plus sisé d'éclaircir les affaires que par écrit. Le clergé qui ne négligeait aucune de ces ouvertures, quelque peu de confiance qu'il eût pour le succès, ne manqua pas d'y envoyer, le 29 Novembre 1708, M. Dalennoort, chanoine d'Utrecht, et M. Corneille Krys, chanoine de Haarlem, avec M. Louis Knotter, jurisconsulte habile et très-au fait de ces affaires. Le nonce exigea pour première condition, que le chapitre reconnût M. Daemen

a) Hoynek, p. 147. b) Bat. sacra, P. 2. p. 531. c) Causa Ultr. p. 47.

pour vicaire apostolique. Les députés répliquèrent, c le placard du 17 Août 1702, renouvelé plusieurs depuis, leur rendait cette condition impossible, tant c M. Daemen ne serait pas admis par les états; qu'il ét bien plus naturel de confier, de concert et provisoireme le gouvernement de cette église à un supérieur agréa au souverain; promettant (par un excès de condesc dance) de faire ensuite tout ce qui serait en eux, p faire agréer M. Daemen par les magistrats.

XX. Le nonce de Cologne, loin d'accéder à une p position si raisonnable, en prit occasion de rompre négociation, et n'en devint que plus ardent à persécu l'ancien clergé. La Hollande fut inondée de sentence de citations, de censures, contre tous les pasteurs n'étaient point soumis au nouveau gouvernement. I prêtres qui avaient été nommés depuis l'interdit de Codde, ou depuis la mort de M. Potcamp, par les caires généraux des chapitres pour desservir les cu vacantes, furent nommément et personnellement cités p comparaître à Cologne, au tribunal du nonce. Ce forme de procédure, contraire aux lois et aux privilé fondamentaux du pays, excita de nouveau la vigila des souverains. Les états de Hollande et de Westf publièrent un nouveau placard, le 14 Décembre de même année 1708, pour renouveler les défenses de blier ou exécuter aucune bulle ou décret de Rome, s leur consentement, et notamment tout décret de citat et d'évocation d'aucun de leurs sujets devant un tribu d'un pays étranger; avec expresse inhibition d'obéir à pareils décrets, ou de prêter aucun aide ou secours p leur exécution et signification. Les jésuites qui ne sav ce que c'est que de reculer, n'en engagèrent pas mo le nonce de Cologne à publier des lettres circulaires; date du 18 (ou du 21) du même mois de Décem 1708 a), et du 22 Janvier 1709 b), adressées à tous

a) Cette lettre est datée du 21 Décembre dans l'Anonyme (p. 16 et du 18, dans la Protestation du clergé, p. 11. b) Hoynek, p. 14

catholiques des Provinces-Unies, pour les exhorter à rompre de communion avec tous les prêtres de l'ancien clergé et avec les fidèles qui leur étaient unis: à ne point entrer dans leurs églises; à n'avoir aucune communication avec eux dans les choses de la religion; à ne point prier Dieu pour eux après leur mort etc. Les pasteurs du clergé étaient traités dans ces lettres de » rebelles et ré-» fractaires au saint-siège, de mercénaires, de conducteurs > aveugles, qui ne pouvaient exercer aucune fonction sans sacrilége, et enfin, de damnés et d'excommuniés." Ces lettres circulaires furent accompagnées de lettres particu-Lières, pour exciter au schisme et à la séparation d'avec leurs pasteurs les vierges chrétiennes, et surtout celles des célèbres béguinages d'Amsterdam et de Haarlem a). On vit en même temps une foule de prêtres, envoyés secrètement en Hollande par le nonce, pour s'emparer par tous les moyens possibles (sur la mission de M. Daemen, mouveau vicaire apostolique), des pastorats qui étaient centre les mains de l'ancien clergé; pour y souffler de plus en plus l'esprit de trouble et de division; pour attirer à leurs églises tous ceux qu'ils pourraient détacher de leurs pasteurs légitimes, leur administrer les sacrements etc.

XXI. Il est aisé de concevoir les ravages que de pareilles entreprises devaient faire dans l'église de Hollande. Le clergé, voulant y remédier autant qu'il était en lui, publia une Protestation en hollandais et en latin. Il y prouvait que c'était contre toutes les lois, naturelles, divines, ecclésiastiques et civiles, qu'on le traitait ainsi; qu'il n'avait été ni cité, ni entendu; qu'on ne l'avait convaincu d'aucun crime, ni d'aucune erreur. Il ajoutait que, jusqu'à ce qu'il eût été procédé légitimement contre lui, selon l'ancienne coutume et les droits belgiques, confirmés par le saint-siège, il ne pourrait s'empêcher de regarder tous ceux qui persévèreraient dans ces accusations, comme des calomniateurs et des perturbateurs de la paix

c) Protestatio cleri Holl. austr. p. 15. — Causa Ultr. p. 48.

de l'église et de la tranquillité publique. Cette protestation fut signée, dès le 21 Février 1709, par huit pasteurs de la ville d'Utrecht, ayant M. Catz à leur tête. Huis des principaux pasteurs de la ville d'Amsterdam (dioche de Haarlem) en signèrent une semblable, le 6 Mars de la même année; le 10 Avril suivant, vingt-trois autres. Les pasteurs des principales villes de la Hollande méridionale en publièrent une particulière, beaucoup plus étendue que les deux précédentes a).

On y démontre, d'une manière sensible et touchante, l'énorme injustice de la conduite qu'on tenait à l'égard du clergé, et ce que toutes les autres églises du monde avaient à craindre, si on laissait s'accréditer cette étrange manière de procéder. On y fait voir l'obligation indispensable où était le clergé de réclamer contre un traitement si rigoureux, qui n'était fondé sur aucune ombre de jugement légitime, ni sur aucun corps de délit spécifié et prouvé. Il y est établi que ce traitement était d'antant plus irrégulier, que l'appel du clergé, du 1et Aval 1703, devait, selon toutes les règles, le mettre à l'abri de toute procédure ultérieure; d'autant mieux que les sentences dont on avait appelé, étaient notoirement nulles, destituées de toute apparence d'ordre judiciaire, et qu'en ne s'était pourvu contre, par la voie de l'appel, quoique non nécessaire en pareil cas, que parce qu'on l'avait regardé comme le moyen le plus commode de demander s d'obtenir des juges qui pussent terminer ce différend suivant les lois b).

On prouve dans le même écrit et dans la Défense qu'on en publia, que toutes les règles de l'Église et toutes les maximes des Pères les mettaient dans l'impossibilité de se soumettre à ce qu'on exigeait d'eux, qui n'était autre chose que l'entière destruction de l'autorité hiérarchique,

a) Elle est intitulée: Cleri Romano-catholici praecipuarum in Hollandia australi civitatum Protestatio, adversus editores et divulgatores quarumdam epistolarum, quae sub nomine ill. ac rev. D. J. B. Bussii etc. sparguntur. Elle est de 23 pages in-4°. b) Voyez encore: Protestatio denuo asserta etc. p. 60.

renversement de tous leurs droits, l'introduction d'un >uveau gouvernement, et l'admission de supérieurs nomsans le concert et le consentement du clergé; introzetion, éversive des lois canoniques les plus sacrées, et Epressément prohibée par les souverains du pays, auxzels il était indispensable de se soumettre en pareille ocasion. Les auteurs de l'écrit finissent par la protestation une soumission pleine et parfaite à la décision de toutes s vérités, et à la condamnation de toutes les erreurs, ∋connues pour telles par l'Église catholique, et d'une béissance pour le siège de Rome, aussi étendue que celle ont on pouvait faire profession en Allemagne, en France, n Espagne, dans les Pays-Bas etc., et dont leurs prédéesseurs leur avaient donné l'exemple. Ils promettent, vec la grâce de Dieu, de demeurer inébranlables dans s dispositions, et d'y affermir les fidèles qui leur étaient onfiés, malgré tous les mauvais traitements qu'ils pourvient éprouver de la part des ministres de la cour de 30me, surpris et trompés par leurs adversaires.

XXII. Les états de Hollande et de Westfrise crurent, le leur côte, devoir opposer un nouveau remède à un sal qui faisait tous les jours de nouveaux progrès. Ils ublièrent à cet effet, le 26 Avril 1709, un placard qui se le droit public de ces provinces pour le gouverne-ent ecclésiastique des catholiques-romains. Il y est state de nouveau, qu'aucun supérieur ne pourra s'ingérer ins le gouvernement spirituel des fidèles, qu'autant qu'il ara été » élu convenablement selon l'ordre usité dans ce pays, et qu'il sera admis par les seigneurs conseillers députés" a).

a) Voici ce placard. Les états de Hollande et de Westfrise, à tous sux qui ces présentes verront ou entendront, salut. Savoir faisons, ne le 17 Août 1702, à l'occasion de ce que Théodore de Cock sait établi par le pape sur les églises romaines des Provinces-Unies, rec le titre de vicaire apostolique, nous avions trouvé bon de ire émaner un placard statuant, entre autres, qu'aucun ne pour sit être reconnu pour vicaire, que celui qui serait élu convenablement selon l'ordre usité dans ce pays, et qui serait admis par les

La nomination du sieur Daemen manquant de ces deu conditions, et son admission ayant été même nommémez refusée, le placard lui défend » d'exercer en aucune ma » nière le vicariat" dont il avait été chargé et d'entre dans le pays, qu'il n'en ait fait l'abdication par écrit. I seigneurs nos conseillers députés, et que quiconque se comporterad contre la teneur du dit placard, ou qui s'arrogerait cette qualité, 🗷 se ferait reconnaître et respecter comme tel, serait arbitrairement corrigé: Qu'il était arrivé depuis, qu'Adam Daemen, chanoine 3 Cologne, ayant été établi vicaire par le pape, à la place de Gérar-Poteamp, aurait tâché de recevoir l'admission requise, mais qu'il me l'aurait pu obtenir: Que, nonobstant que, selon notre dite disposit tion, le dit nommé Adam Daemen, ni aucun autre ne peut se pro duire pour vicaire, ni s'arroger cette qualité, ni se faire reconnaîtret respecter comme tel sans la requise admission, cependant nom nous sommes aperçus depuis quelque temps, que le dit Adam Dace men tâche de se produire pour vicaire; et aussi, que le nonce du pape à Cologne exerçait effectivement les fonctions du vicariat dans ces pre vinces, tant en accordant des missions, en envoyant des bulles et écrivant des lettres, que par d'autres actes, quoique nous ayons pour si souvent contre de pareilles infractions, en éloignant les prêtres en voyés de cette manière, et que nous l'ayons défendu et interdit si s. rieusement par nos respectifs placards: Et considérant que le repe des catholiques-romains habitants de ces Provinces en est encore plus troublé:

À ces causes, voulant pourvoir de nouveau à toutes ces choses, inhérant spécialement à notre dit placard du 17 Août 1702, avons de claré et trouvé bon, comme nous déclarons et trouvons bon encore de nouveau par ces présentes: que nul ne pourra être reconnu pour vicaire, que celui qui aura été élu convenablement, et qui aura été admis par les seigneurs nos conseillers députés, et que ceux qui produiront pour tels contre la teneur des présentes, ou ceux qui s'artigeront cette qualité, ou ceux qui reconnaîtront et respecteront la dispersonne comme tel, seront aussi arbitrairement corrigés.

Qu'ensuite au dit Daemen, dont la demande pour l'admission requis a été rejetée, sera interdit, comme il est interdit par ces présentes d'exercer en aucune manière le dit vicariat; et que personne ne devr le reconnaître en cette qualité, ni lui obéir sous peine comme ci-det sus; et que tout ce qu'il pourrait avoir fait ou ordonné en cette qua lité, sera tenu comme nul et sans aucune valeur; de même que tou ce que le dit nonce à Cologne a fait et ordonné dans ce pays contra notre dité intention, ou pourra faire et ordonner, sera tenu comme nu et sans valeur, comme il est tenu comme nul et sans valeur par ce présentes; avec charge et ordre à toutes personnes de ne reconnaître ni respecter, ni obéir directement ou indirectement aux envois, mande

défend pareillement à tous les sujets de la république de le reconnaître et de lui obéir" a). Le sieur Daemen voyant que, par les suites de ces dernières défenses, il se trouvait dans l'impossibilité de retirer aucun profit de son vicariat, et qu'il lui était au contraire une occasion de grande dépense, crut, quoique riche d'ailleurs, devoir s'en décharger. En conséquence, il en fit l'abdication devant notaire, le 11 Août de la même année, et sollicita, à différentes reprises, le saint-père de vouloir bien l'accepter. Ces sollicitations ayant été inutiles, il les fit constater par un acte, daté de Cologne le 10 Mars 1711, comme pour lui servir d'excuse auprès des seigneurs des états b).

XXIII. Le nonce de Cologne, depuis cette époque, reprit seul le gouvernement de l'église de Hollande, qu'il avait exercé comme en commun avec M. Daemen. Le premier fruit de cette nouvelle administration fut, d'envoyer l'abbé Borgia, son auditeur, en Hollande, pour y troubler la paix et le silence auxquels M. Codde s'était volontairement condamné depuis la fin de 1706. Ce prélat ments, ordres, ou choses semblables, du dit nonce, ou du dit Adam Daemen, ou de tel autre que ce puisse être, qui n'aura pas été admis en la manière ci-dessus, par les seigneurs nos conseillers députés, ni de s'y conformer en aucune manière, sous peine de mille flomins carolins, à la charge et contre celui qui contreviendra, la moitié à appliquer au profit de l'officier qui aura fait le devoir, et l'autre moitié au profit du dénonciateur, et cela outre la peine de correction arbitraire statuée ci-dessus.

Il est défendu en outre par ces présentes au dit Daemen de venir en ce pays, jusqu'à ce qu'il se soit désisté par écrit de sa prétendue élection au vicariat, sous peine d'encourir notre plus haute indignation.

Finalement, qu'il sera désendu, comme il est désendu de nouveau par cette présente, à tous prêtres des ordres ou moines, de venir en ce pays, sous peine de correction arbitraire.

Et, asin que personne n'en prétende cause d'ignorance, nous voulons que ces présentes soient publiées et affichées partout où besoin sera, et exécutées suivant la coutume.

Fait à la Haye, sous le petit sceau de l'État, le 26 Avril 1709.

Par Ordonnance des états,

(Signé) simon de Braumont.

a) Bat. sacra, P. 2. p. 531. b) Ibid. p. 532.

respecté de la plus grande, ou du moins de la plus saine partie de son troupeau. Il fut enterré dans le caveau de l'église du village de Warmond, près de Leyden, où ont été enterrés depuis trois autres archevêques d'Utrecht et plusieurs personnages célèbres.



## CHAPITRE XIIL

Etat de l'église de Hollande après la mort de M. Codde, durant la vacance du siège.

Article I. Consommation du schisme. Procédures contre M. van Erkel. — II. Instruction du nonce de Cologne aux catholiques des Provinces-Unies sur le schisme. — III. Nouvelles négociations et députations à Cologne toujours issutiles. — IV. Description du schisme, par l'abbé Tosini. — V. Le gouvernement du parti des jésuites en Hollande repasse du nonce de Cologne à l'internonce de Bruxelles. Maximes et conduite de ce dernier. — VI. Nouvelle négociation par l'antremise de M. l'abbé Tosini. — VII. Les vicaires généraux du chapitre d'Utrecht donnent des dimissoires, et font ordonner douze sujete. — VIII. Procédures du nonce de Cologne et de M. van Bylevelt, son commis, contre ces nouveaux prêtres. — IX. M. van Bylevelt nommé vic. apostolique. — X. Consultations en faveur des droits du clergé et du chapitre métropolitain d'Utrecht. — XI. Plusieurs évêques de France ordonnent des sujets sur les dimissoires des vic. gén. du chapitre d'Utrecht. — XII. M. Varlet, évêque de Babylone, administre la confirmation aux catholiques du clergé. — XIII. Interdit signifié, à cet effet, à M. Varlet par un jésuite de Schamaké. — XIV. Appel au futur concile général par le clergé d'Utrecht et de Haarlem. 1719.

I. Cette mort fut l'époque de la consommation du schisme, et d'un redoublement de fureur et d'animosité de la part des adversaires du clergé. Dès le 22 du même mois, M. Bussi cita M. Jean-Chrétien van Erkel, chanoine d'Utrecht, pour comparaître devant son tribunal à Cologne, dans le terme de vingt-quatre jours, et y répondre sur un écrit qui lui était attribué, sous peine d'excommunication majeure ipso facto. Cet écrit était la Protestation du clergé de Hollande, dont nous avons parlé plus haut, et la défense de cette protesta-

tion a), publiée contre un libelle du fameux père Désirant intitulé: Écrit consolateur etc. M. Bussi qui avait authe thiquement approuvé ce libelle, quoique rempli d'infiame calomnies contre le clergé, et de maximes involérables su la discipline et le gouvernement ecclésiastique, en pr sans doute la réfutation pour une injure personnelle. l'attribua à M. van Erkel, quoiqu'il ne pût avoir sz cela que des soupçons. M. van Erkel protesta cont cette citation, le 15 du mois de Janvier, et envoya lendemain une expédition authentique de sa protestation M. Bussi c). Il y déclarait que les lois et les priviléges du pays, confirmés pas de nouveaux placards de ses souverains, l'empêchaient de se rendre à cette citation. Il offrait, au surplus, de comparaître et de se justifies sur tout ce qui pourrait lui être objecté, pourvu que ce fût devant les vicaires généraux du chapitre d'Utrecht, ses juges naturels, ou devant le vicaire apostolique qui aurait été reçu par le même chapitre, et admis dans ces Provinces selon les lois du pays, ou enfin devant tout autre juge légitime, député sur les lieux, et qui procèderait selon les canons et les usages reçus.

Avec cette protestation, il avait adressé au nonce un lettre très-respectueuse; mais il n'en reçut d'autre réponser qu'une sentence prononcée avant même le terme donné ex requis par les lois d). Elle est du 16 Janvier 1711. Mi van Erkel y est déclaré excommunié de l'excommunication majeure, suspens de toute fonction et de toute administration ecclésiastique, dénoncé publiquement comme ter etc. La même sentence ordonne à tous les pasteurs qui en auraient connaissance, de le dénoncer de même publiques

a) Cleri R. C... protestatio...... asserta contra libellum, qui franculateri inscribitur: Scriptum consolaterium, etc. Delphis, 1710. in-48 6) Ce religieux était souverainement décrié, notamment pour deux décrets de bannissement (le prémier de 1701, le second de 1708), prontes cés par le gouvernement des Pays-Bas catholiques. Le dernier avait pour cause l'infâme fourberie de Louvain, dont il avait été convaineu d'étas le principal auteur. Voyes l'Histoire de la fourberie de Louvain, 171> e) Admonitio ad probos omnes cordatesque entholicos etc. p. 11. d) Ibid. p. 18-

ment dans les églises, d'éviter de communiquer avec lui, de prescrire aux fidèles de se conformer à cette sentence.

Dans le temps que le nonce de Cologne procédait avec cette rigueur et cette précipitation, les seigneurs députés des états de Hollande mandaient à la Haye quatre des Principaux pasteurs de son parti a), pour leur enjoindre de donner les mouvements nécessaires afin d'empêcher M. Bussi d'exécuter les menaces qu'il avait faites à M. van Erkel. Ces quatre pasteurs obéirent: ils écrivirent au monce suivant les ordres qu'ils avaient reçus, mais ils n'en recurent, le 28 Janvier, qu'une réponse pleine d'aigreur et qui ne respire que l'esprit de schisme b). Cette réponse fut communiquée à M. de Sterrenberg, président du conseil des députés. Il la trouva si illusoire et si in-Jurieuse à l'autorité souveraine, qu'il déclara aux quatre Pasteurs, que les états ne souffriraient jamais l'exécution d'une sentence aussi précipitée, si tant est qu'elle fût redle c); et que, si l'on passait outre, ils trouveraient le moyen de réprimer cette entreprise. Ces quatre pasteurs rendirent compte au nonce de ces dispositions, le 6 du mois de Février, et le conjurèrent de prévenir, par sa egesse, la tempête dont les catholiques de son parti Staient menacés, et de suivre au moins le conseil équita-De que le président leur avait donné, de déléguer des Juges sur les lieux pour terminer cette affaire. Le nonce répliqua, le 10 du même mois, qu'il ne pouvait retirer sentence; qu'elle avait été prononcée avec tous les Eards possibles d), et qu'il n'y avait d'autre ressource Pour M. van Erkel, que de rentrer dans le sein de l'Église (dont il supposait, par une calomnie horrible, qu'il était Borti), et d'implorer sa clémence par une sincère péni-Une pareille réponse ne pouvait être du goût des seigneurs des états. Nous ne voyons pas néanmoins qu'ils aient exécuté pour lors les menaces qu'ils avaient faites.

Admonitio etc. p. 30. b) Ibid. p. 33. c) Ibid. p. 43. d) Cum omni possibili cautela. Ibid. p. 45 et 46.

Peut-être en furent-ils détournés par le sage partiprit M. van Erkel. Ce fut de demeurer en place, continuer ses fonctions, de regarder la sentence comm non avenue, et d'en prouver la nullité dans un écrit qui publia, en hollandais et en latin, pour l'instruction son peuple, et pour lui servir de manifeste à la face « toute l'Église a).

II. Quatre jours avant la date de la sentence dont e ' vient de parler, c'est-à-dire le 13 Janvier 1711, le non adressa aux catholiques des Provinces-Unies, et singuli rement aux pasteurs de son parti, une Instruction q mettait comme le dernier sceau au schisme qui désols cette église. On y distingue, quoiqu'avec une confusie difficile à démêler, les pasteurs de l'ancien clergé en tre classes. La première était composée de ceux qui avaie été nommament excommuniés; la seconde, de ceux qui, l'étaient qu'en vertu des décrets généraux de Rome q prononçaient l'excommunication ipso facto contre tous l réfractaires, c'est-à-dire, centre ceux qui, sans missi du nonce, avaient été mis dans les postes nouvelleme vacants; la troisième, de ceux qui avaient reçu leu pouvoirs d'un supérieur légitime, comme du nonce, vicaire apostolique etc., et qui étaient tembés ensui dans la désobéissance b). Le nonce prononce: 1° q tous ceux qui ont connaissance de l'excommunication psonnelle ou générale de quelqu'un des prêtres de ces tr classes, ne peuvent recevoir d'eux validement aucun c sacrements qui exigent la juridiction (comme la pétence et le mariage), ni aucun autre, quel qu'il so sans commettre un sacrilége, excepté le cas de nécess à l'article de la mort, pour le sacrement de pénitenc 2° Que, lorsqu'on ignore invinciblement ces excommu cations, on est exempt du péché de sacrilége et de l'e

a) Cet écrit est intitulé: Admonitio ad probos omnes cordatosque cas licos, super sententia excommunicatoria, per J. C. Erkelium, J. U. ecclesiae romano-catholicae Ultrajectensis canonicum etc. Delphis, 17 49 pp. in-4°. b) Anon. p. 166—168.

communication mineure; mais que les sacrements de pénitence et du mariage, reçus en ce cas des prêtres de la première et de la seconde classe, sont nuls et doivent être réitérés: 3° que, lorsqu'on reçoit ces derniers sacrements des prêtres de la troisième classe, dont on ignore invinciblement l'excommunication, on n'est pas obligé de les réitérer.

Une pareille décision fut regardée comme contraire à tous les principes du droit canon, qui établissent, pour les validité des sacrements, la suffisance d'un titre coloré, tant que durent les contestations. On ne pouvait contester au moins un pareil titre aux pasteurs du clergé, quoiqu'on eût entrepris de les dépouiller de leur état, Puisque c'était non-seulement sans sentence et sans jugement, mais de plus, malgré une possession légitime et non interrompue depuis un temps immémorial, malgré l'évidence et la notoriété de leurs droits, malgré leur appel canonique. La décision qui déclarait invalide le sacrement de mariage qu'ils avaient conféré, révolta encore plus, surtout dans un pays où tous les mariages qui se contractent par les catholiques, sont autorisés par les magistrats, comme contrats civils, avant ou, au moins, <sup>2</sup>Près la bénédiction sacerdotale. Traiter de concubinaires des gens ainsi validement mariés, comme le nonce le fait encore dans son instruction, parce qu'ils avaient reçu cette bénédiction d'un pasteur prétendu excommunié, c'était combattre de front les principes de la saine théologie, les maximes les plus liées à la tranquillité de l'Etat, et outrager les souverains.

III. Ce fut peut-être la crainte des suites que ces indiscrétions pouvaient produire, qui engagea le nonce à Proposer de son chef une nouvelle négociation. Il écrivit cet effet à M. Verhoefstadt, pasteur dans le diocèse de Bois-le-Duc, qu'il était très-disposé à faire la paix avec le clergé d'Utrecht; mais qu'il fallait pour cela, que le clergé lui envoyât des députés qui seraient autorisés à agir au nom de tous, parce que le pape lui avait expressément défendu de traiter cette affaire par tierces personnes a).

Malgré l'inutilité éprouvée de semblables négociations le chapitre d'Utrecht consentit à cette proposition. Il députa MM. Steenoven et Dalennoort, déjà employés plusses d'une fois pour ces sortes d'affaires. Ils firent deux voyage à Cologne, l'un au mois de Juin, l'autre au mois de Novembre 1711. Mais quel fut leur étonnement, lorsqu'il virent que le nonce n'avait à leur faire que les mêmes propositions qui avaient déjà été faites et rejetées, ou des nouvelles encore plus déraisonnables b). La première était, de reconnaître M. Daemen pour vicaire apostoli. que; la seconde, de regarder les chapitres d'Utrecht de Haarlem comme éteints, et leurs droits comme anéantis. Le chapitre avait déjà témoigné qu'il était disposé pour le bien de la paix et pour cette fois seulement, recevoir un supérieur qui ne serait pas de son choix; 🏖 condition néanmoins, 1º qu'on obtiendrait des états la révocation des défenses qu'ils leur avaient faites à ce sujet; 2º qu'ils jouiraient à l'avenir du droit immémorial qu'ils avaient d'élire leur évêque. Les députés comptaient qu'on allait tomber d'accord sur ces deux articles, lorsque le nonce leur proposa, pour la première fois, la signature du formulaire d'Alexandre VII, conformément la bulle Vineam Domini sabaoth c). Cette nouvelle comdition, qui ne pouvait être suggérée que par les jésuites qui ne voulaient point de paix à quelque prix que co fût, donna lieu à de grandes discussions. On dressa plusieurs formules de signature. On pressa les députés d'emaccepter au moins quelqu'une. Ils consultèrent les théologiens de Louvain et de France, et en particulier MMvan Espen, Petitpied, Fouillou etc. Tous les rejetèrent, comme peu conformes aux règles de la sincérité chrétienne. Le nonce avait d'abord prétendu, que la sou-

a) Causa Ultr. p. 51. b) Storia e sentimento dell'abbate Tosini sopre il Giansenismo, t. 3. p. 315. c) Tosini, t. 3. p. 316. — Protestationed denuo asserta etc. p. 163.

ssion aveugle pour les bulles des papes devait aller jus-.'à jurer, à la vue et sur la couverture du livre de msénius, qu'il contenait des hérésies, et que le sens que rateur avait eu en vue, était hérétique a). Les dépureprésentèrent, qu'ils condamnaient toutes les hérésies Le l'Église condamnait, et dans le même sens qu'elle s condamnait; mais qu'il était déraisonnable d'exiger eux qu'ils condamnassent, comme contenant des hérées, un livre dont on ne leur montrait que la couverre, ou, comme hérétique, le sens d'un évêque mort ans le sein de l'Église depuis soixante-dix ans. Le nonce arut pour lors se relâcher. Il leur fit entendre, qu'il 1e trouverait pas mauvais qu'ils crussent et qu'ils fissent, hez eux, à ce sujet tout ce qu'ils voudraient, pourvu que, chez lui, ils signassent purement et simplement le ormulaire, afin de faire voir à l'extérieur qu'ils avaient béi b). Cette duplicité fit horreur aux députés. once, comme pour lever leur scrupule, leur dit, qu'ils feraient en cela que ce que faisaient tous les jours enfants des catholiques en Hollande, qui fréquentaient écoles des protestants; lesquels répondaient à l'école questions de leur maître, conformément au caté-Some protestant qu'il leur avait mis entre les mains, et faisaient une réponse toute contraire chez eux à leurs ents, lorsqu'ils leur apprenaient le catéchisme des ca-Iques. Un raisonnement si pitoyable n'ayant pu conrecre les députés, et le nonce ne voulant point démorde la signature pure et simple du formulaire, cette Intation (qui était la cinquième) demeura sans succès me toutes les autres.

Ine lettre que le nonce écrivit le 8 Décembre, dans temps que les députés étaient encore à Cologne, massta de nouveau le peu de sincérité de ses dispositions paix c). Cette lettre était adressée à un habitant du lage de Heemskerk. Cet homme, depuis douze ans,

Seconde apol. de M. de Babylone, préf. p. XVII. b) Tosini, t. 3. 315. c) Anon. p. 169. — Causa Ultr. p. 52.

n'avait rien moins que rempli les devoirs d'un catho que; cependant, on ne sait par quel motif, il s'avi tout à coup de consulter le nonce, pour savoir s'il pour vait fréquenter l'église de son pasteur qui était membre du clergé. Le nonce lui répondit négativement, et traitdans sa lettre les députés du chapitre d'une manière trèssinjurieuse. Il les accusait de s'être conduits » comme les » autres hérétiques ont coutume de le faire," et témoigne nait qu'il y avait tout à craindre pour l'église de Hollande, de cette pernicieuse hérésie a). Sur la fin de la même année et au commencement de la suivante, il écrivit encore de nouvelles lettres, également outrageantes pour le clergé b). Il fut obligé de s'en justifier auprès de Clément XI, et le cardinal Paulucci en prit occasion de lui mander, le 2 Avril 1712, qu'il ne fallait faire aucune réponse à des gens » endurcis dans leur mauvaise » volonté, et corrompus par une doctrine erronée" c).

IV. De pareils traits ne pouvaient qu'allumer de plus en plus le feu du schisme et de la division dans cette église. On ne peut rien voir de plus touchant que le peinture qu'en fait l'abbé Tosini, prélat romain, chef ou recteur de l'université de Bologne. Il était pour lors su les lieux, et intimement lié avec les nonces de Bruxelles et de Cologne, aussi bien qu'avec les principaux cardinaux et avec le pape même. Il fait cette peinture dans son Histoire italienne du jansénisme qu'il dédia à Clé-

a) M. Hoynck en publiant, plusieurs années après, un Avertissement (Monitum) pour son Histoire de l'église d'Utrecht, accusa les député d'avoir déclaré ouvertement au nonce, qu'ils ne pouvaient point croire ce que l'Église prescrivait pour la doctrine, in puncto doctrinae. Les députés ayant réclamé contre cette horrible calomnie, par une déclaration du 29 Septembre 1724, le même M. Hoynck fit imprimer dans son Histoire (p. 152), aussi bien que l'Anonyme (p. 169), la lettre de nonce du 8 Décembre 1711, en y insérant la même calomnie par l'addition du mot doctrinae en parenthèse et d'un autre caractère. Dans le vrai, il eût fallu mettre, pour exprimer les vrais sentiments des députés, que c'était par rapport au fait de Jansénius, in puncto facti jans niani, qu'ils ne pouvaient obéir au pape. Voy. Def. eccl. Ultr. p. 172, 188, 244. b) Causa eccl. Ultr. p. 52. c) Ibid. p. 53.

ment XI a). Les catholiques de Hollande," dit-il, »y sont divisés en deux partis. On appelle les uns, les vobéissants, et les autres, les rebelles au pape; ou, pour Parler plus modestement, les jésuites et les jansénistes" b). Les premiers sont ceux qui sont immédiatement soumis à la juridiction du nonce. Les seconds comprennent tous les membres du chapitre métropolitain, et tous les pasteurs qui leur sont unis avec leurs peuples; c'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas cru devoir se soumettre à l'interdit et à la déposition de leur archevêque, non plus qu'à l'anéantissement des droits du chapitre et du clergé hiérarchique, prononcés, sans aucune forme de procédure, par des brefs ou des décrets des tribunaux romains, notoirement nuls et injustes. Les nonces des papes comblent les premiers de toutes leurs grâces et de toutes leurs faveurs, et traitent, au contraire, les seconds avec toute la rigueur imaginable. Quoique les priviléges des habitants de ces Provinces, reconnus et confirmés par les Papes, exigent qu'ils ne soient pas jugés hors de leur Pays, et que les souverains actuels aient publié plusieurs édits pour défendre et empêcher d'y donner aucune atteinte, le nonce de Cologne ne cesse de citer à son tribunal, tantôt l'un, tantôt l'autre des pasteurs du clergé c), et de prononcer des sentences d'excommunication contre ceux qui ne comparaissent pas. Toutes ces sentences sont Publiées, en chaire ou à l'autel, par tous les missionnaires-religieux, et par tous les autres pasteurs partisans des jésuites d). Ces sentences sont imprimées et distribuées ensuite dans tout le pays. Les églises de ceux qui en sont l'objet et de tous ceux qui leur sont unis, sont conséquence déclarées interdites. On défend à tous ceux qu'on appelle les obéissants ou les jésuites, de les fréquenter ou d'avoir aucun commerce, même civil, avec prétendus excommuniés; de prier pour eux après leur

Imprimée en 1717, sous le titre de: Storia e sentimento dell'abbate de l'abbate etc. 3 vol. in-12. b) Ibid. t. 3. p. 317 et suiv. c) Ibid. p. 325.

Did. p. 326.

mort, ou pour l'âme de ceux qui sont décédés entre leurs mains; d'assister à leur enterrement; de se marier avec eux; de tenir leurs enfants sur les fonts du baptême, ou de les prendre pour parrains ou marraines. On leur défend, enfin, de laisser aller leurs enfants avec ceux des jansénistes dans la même école etc.

Lorsque quelque cure du clergé vient à vaquer, le nonce y nomme aussitôt, sans autre examen, ceux qui témoignent le plus d'animosité contre les jansénistes, et le plus d'empressement de signer le formulaire a). S'ils ont été prévenus par ceux que les vicaires généraux des chapitres d'Utrecht ou de Haarlem ont nommés aux mêmes places, les partisans des jésuites emploient souvent la violence, les tumultes, les séditions, le crédit et l'autorité des seigneurs et des magistrats des lieux, quoique souvent protestants, pour se saisir de la place et en chasser le sujet envoyé par le clergé. M. Tosini en cite des exemples b). S'il se trouve des magistrats incapables de laisser gagner par leurs sollicitations ou leurs largesses il arrive souvent que ceux-ci, pour prévenir ou pour dime siper les émeutes et les séditions, font fermer les églisements qui en ont été l'occasion, et chasser les contendants de deux partis. Par là les peuples se trouvent souvent promevés de tout secours et de tout exercice de religion, sont obligés d'aller les chercher bien koin.

L'aveuglement et la fureur étaient tels dans quelque uns de ces envoyés du nonce, qu'il s'en trouvait qui de claraient en chaire, qu'il valait mieux aller aux temple les des calvinistes qu'aux églises des jansénistes excomme-u-uniés c); que leur messe n'était plus un sacrifice, ni le communion un vrai sacrement; que le baptême qu'-il donnaient, ne remettait pas plus le péché originel q ne le faisait la circoncision, qu'ainsi leurs chrétiens différaient pas des païens; que les mariages qu'ils cé braient, étaient invalides et les enfants qui en naissaier

U

a) Tosini, t. 3. p. 328. b) Goes en Zélande, etc. ibid. p. 331; Haye, ibid. p. 344 etc. c) Ibid. p. 329.

es bâtards etc. Ces scandales se multiplièrent d'autant lus, que les nonces envoyèrent un plus grand nombre e nouveaux prêtres pour remplir les postes qui venaient vaquer; et afin de n'être pas prévenus par le clergé, s prirent le parti de faire ordonner tout à la fois une nultitude de jeunes étudiants, qu'ils dispersèrent dans Provinces-Unies, forçant les pasteurs de leur parti le les recevoir pour chapelains ou vicaires, quoiqu'ils l'en eussent pas besoin, ou qu'ils fussent hors d'état de es nourrir a). Ces espèces de garnisons se multiplièrent un tel point, que les peuples se virent forcés de s'en laindre à l'internonce de Bruxelles, et que, sur le refus u'il fit d'y pourvoir, ils furent contraints d'avoir re-

Ces jeunes chapelains soupiraient avec tant d'ardeur rès la vacance de quelque pastorat des jansémistes, que 'squ'il s'en trouvait de leur goût et à leur portée qui faisait trop attendre, ils prenaient le parti d'ameuter peuple, et de s'emparer du poste à main armée c). prêtre janséniste fut ainsi insulté dans son église à la re, dans un jour des plus solennels. Il fut outragé, rié, frappé à coups de poings. Il y eut des scandatels, qu'on n'aurait pu en faire davantage dans une squée ou une synagogue. Le prêtre fut enfin arraché l'autel... Cette dernière violence étant venue à la conssance des magistrats, ils firent fermer les églises des Sidents de Venise et de Savoie, où ceux qui en étaient auteurs s'étaient réfugiés. Dans d'autres occasions, on Liégeait les portes des églises du clergé, pour retenir pour insulter ceux qui voulaient y entrer d). Par s différents moyens, le parti des jésuites vint à bout s'emparer d'un très-grand nombre d'églises, et de ndre presque désertes celles qui restaient encore entre s mains des pasteurs du clergé.

V. Dans ces circonstances, M. Bussi, le principal instruent de tous ces désordres, fut nommé cardinal, et tout a) Tosini, t. 3. p. 337. b) Ibid. p. 338. c) Ibid. p. 344. d) Ibid. p. 331.

le muiic signe la se remucan comme le reix de la nouvelle puration immediane le la cour de Rome sur l'église de Enlande, iont elle ini emit principalement redevable e).

Luine Portra. son milieur. In margé de continuer les mêmes merations jusqu'i l'arrivre l'un nouveau nonce. I s'en acquire avec tons le content que ne l'avait fait M. Bussi mi-même. I vinc a jour de se mestre en possession in provement les erises de Hollande, avant lumine de M. luice G. Annimi. depuis cardinal, qui int nomme à cette nonciantre vers le mois de Novembre 1712. en nême remus que M. Santini le fut à l'internonciacure le Benreiles. 1 il piace de M. Grimaldi que di in arrive at Palagne i.

Les me M. Samini in arrive à Bruxelles, il republic Intendance les affaires le l'eglise de Hallande, que di l'even passe e la noncienne de Cologne, que pes de la renge arant que M. Bossi y eit en transféré, et dominant i jouit sinsieurs années: la cour de Rome ayant jugé - 🏂 trance. Le mi misser le misse avantage de consognation Tigoression Time egise. 1981 avait in-même commencialisée

Ce norrei internonce, plant de marcher sur les transces de M. Bussi, pour parvenir su même but, s'entre present d'antamer une escece de controverse par lettresse L'en accessa de més-longues, es sur le san d'un converse et present. The depositions descents que ciente et 9 que comme manantes entières, piein de confiance dans la force 🕳 🎍 ses misons et de son engrement de l'elle qu'il écrivit M. J.-C. van Erkel, le 30 Novembre 1713, est de harmani grandes rages. Elle roulisis sur deux principaux objets le louveau gouvernement de cette église, et la signature unes ques es simple du inemulaire d'Alexanire VII. mirenair, sur le premier objet, que l'abrogation de l'accompanie de cien gruvernement avait eté faite sans aucune forme » jugement legitime d'. Il presendait néanmoins le justifie

II

n Tuáni. z 1 p. 128. i Diát p. 334. d Como Citroj p. 54. à Legitimi redicti revenue et rene cirregationem un rième calibida. E 20 de K. Sanini i M. vyn Ersel, in 30 Nov. 1712.

fier, sous prétexte qu'il était impossible d'agir autrement dans ces Provinces, parce que les pasteurs ne pouvaient y être établis ou révoqués que par l'unique volonté de celui qui était dépositaire de l'autorité du souverain pontife a).

C'était prétendre, comme l'on voit, que tout ordre hiérarchique était anéanti dans cette église, et que, depuis qu'elle n'était plus sous la domination de souverains catholiques, elle ne pouvait être gouvernée que par des missionnaires amovibles à la seule volonté des envoyés du pape.

Dans un premier projet de réponse à cette lettre, dressé au mois de Décembre 1713, on faisait voir que ce système était celui des anciens adversaires de cette église; qu'il avait été mis en poudre dans plusieurs écrits, et qu'il avait même été rejeté, jusqu'à ces derniers temps, par les souverains pontifes et par les tribunaux romains, lesquels avaient maintenu le clergé de Hollande dans ses droits hiérarchiques, toutes les fois qu'ils avaient été attaqués. On ajoutait que, quelqu'évidents que fussent ces droits, le clergé s'était contenté de demander de n'en être Point dépouillé, sans être entendu devant un tribunal ca-Ponique et par des juges députés dans le pays; et que, bien loin qu'il fût impossible d'y observer une pareille forme de jugement, elle venait tout récemment d'être exi-Sée par les seigneurs des états, dans la procédure du nonce de Cologne contre M. van Erkel.

Quant à la signature pure et simple du formulaire, que M. Santini exigeait comme absolument nécessaire, on faisait voir dans le projet de réponse, que cette nécessité ne pouvait tomber, tout au plus, que sur la comdamnation des cinq propositions dans leur sens propre et naturel, qu'ils avaient toujours offerte sans aucune restriction ni limitation; que, pour ce qui regardait le fait de l'attribution de ces cinq propositions au livre de Jansénius, on

Hujus generis judicia (scilicet canonica) in istis Provinciis haberi possunt; atque aliter fieri nequit quam ut pastores apud vos, una qui summi pontificis autoritate fungitur voluntatis significatione, quemados dum instituuntur, ita et removeantur. Lettre de M. Santini à M. Brkel, du 30 Nov. 1713.

ne pouvait leur faire un crime de n'en être pas tellement persuadés, qu'ils pussent en assurer la vérité avec serment; et que, dans cette disposition, ils ne pouvaient signer purement et simplement le formulaire, sans se rendre coupables de parjure, selon que Clément XI venait lui-même de décider dans la bulle Vineam Domini sabaoth.

Quelque solide que fût ce projet de réponse, il ne fut point envoyé: sans doute, parce qu'on crut qu'il était inutile d'entrer dans cette discussion, vis-à-vis de M. San. tini qui ne connaissait d'autre règle de conduite, qu'un soumission aveugle à toutes les volontés du pape. On substitua une autre lettre beaucoup plus courte, signée au nom du chapitre métropolitain, par M. Corneille State kenburg, son vicaire général, où l'on se contentait < témoigner en général un grand désir de la paix, et d'a frir d'envoyer des députés à Bruxelles pour y travailles M. Santini y répondit, le 21 du même mois de Décess bre, qu'il ne pouvait que leur répéter ce qu'il leur aves déjà dit, savoir: » qu'il était chargé de leur demande vau nom de Sa Sainteté, les mêmes choses que ses pre-» décesseurs leur avaient demandées, savoir, l'obéissaux »aux souverains pontifes, et qu'il était inutile de lui » voyer des députés, à moins qu'ils ne fussent disposées » donner des preuves de cette obéissance; sans laquelles disait-il, » l'Église catholique ne pouvait subsister."

Une pareille réponse fit connaître au chapitre d'Utrec le qu'il n'y avait point de paix équitable à attendre de part d'un tel ministre de la cour de Rome. Cependaret comme il ne cessait d'écrire de nouvelles lettres aux membres du clergé qu'il croyait les plus faibles et les plu aisés à séduire, ceux-ci se crurent obligés de lui fair dire pour toute réponse, que les magistrats leur avaiche interdit tout commerce avec un ministre d'une puissance étrangère, tel qu'il était a).

Santini eut pour lors recours à un nouveau stratager Il chargea ses émissaires de semer la zizanie et la divis

a) Tosini, t. 3. p. 335 et 336.

dans le chapitre de Haarlem, où il avait déjà des partisuns. Quelques-uns des anciens étant morts dans ces circonstances, il trouva le moyen de faire nommer à leur place des sujets qui lui étaient dévoués, et d'en nommer même de plein droit, sans s'embarrasser d'autoriser par ces démarches l'existence et la réalité d'un chapitre que M. Bussi (qu'il se proposait pour modèle) avait voulu faire passer pour anéanti depuis longtemps a). Il vint à bout, par ce manége, de gagner la pluralité des voix, et de s'emparer ainsi de la nomination des pastorats qui vinrent à vaquer dans ce diocèse. Il y en eut néanmoins quelques-uns qui furent remplis par des prêtres du clergé, tant par la vigilance de ce qui restait encore dans ce chapitre de chanoines attachés à leurs droits, ou par celle de plusieurs pasteurs également fidèles à maintenir le gouvenement hiérarchique de leur église, que par la faveur qu'ils obtenaient des magistrats b).

Le principal ministre des entreprises de l'internonce des le diocèse de Haarlem, d'où les jésuites avaient été bannis, était le père Glabbais, supérieur des missionnaires de l'ordre de Saint-François de la petite observance, qui résidait à Amsterdam c). Mais sa correspondance illégitime avec ce ministre de la cour de Rome, interdite per les placards, ayant été découverte par les magistrats, il reçut des défenses expresses d'exécuter aucun ordre de l'internonce, de vexer le moins du monde le clergé du pays, et de donner, ni directement, ni indirectement, la moindre atteinte à sa liberté et à ses priviléges; sous peine d'être personnellement châtié, et tous les religieux des son ordre bannis du pays d).

Santini, comme pour se dédommager des disgrâces de créatures, entreprit, vers ce même temps, d'outrepas-

Clabbais, dit l'abbé Tosini, à qui les ministres de la cour de Rome donnaient toute leur confiance, faisait depuis longtemps le pape en Elollande. Ce fut lui, vraisemblablement, qui avait été le premier auteur du schisme, et l'un des premiers qui eût refusé d'accorder le baptême, lorsqu'un des compères était janséniste. Ce même religieux

Il s'arrogea l'autorité d'un nonce apostolique, d'un légat a latere etc. C'est en cette qualité qu'il cita à son tribunal, selon le style précédent de la nonciature de Cologne, tous les pasteurs mis en place par les vicaires généraux du chapitre d'Utrecht, et quelques-uns même des anciens contre lesquels M. Bussi avait commencé des procédures mais ces entreprises furent bientôt réprimées. Comme Bruxelles et les Pays-Bas catholiques étaient pour lors sou la direction des états géneraux, leurs députés à Bruxelle furent chargés de rappeler à l'internonce ce qui était a rivé à quelques-uns de ses prédécesseurs dans des conjon tures moins délicates; et de lui dire que, s'il continus à vexer ainsi leurs sujets hollandais, il ne leur serait pus difficile d'user de représailles.

Ces menaces furent, sans doute, le principal motif qui engagea M. Santini à convenir d'un arrangement avec M. Archinti, nonce de Cologne, dans une entrevue qu'il ent avec lui, vers ce temps-ci, à Ruremonde b). Selon ce nouvel arrangement, la nonciature de Cologne se chargeait à l'avenir, d'exercer la juridiction contentieuse et rigoureuse sur les catholiques de Hollande, c'est-à-dire, de citer à son tribunal les désobéissants, de les excommunier etc.; tandis que le nonce de Bruxelles n'exercerait sur eux que la juridiction gracieuse, qui consistait à donner la mission, à nommer aux postes vacants etc. Et comme c'étaient les

a) Ibid. p. 339. b) Ibid. p. 345.

ne fit pas, cependant, difficulté de baptiser, selon le rituel romain et selon la forme de l'église catholique-romaine, en présence de l'impératrice de Russie et de toute sa cour qui était pour lors à Amsterdam, le fils d'un grand seigneur de Russie, nommé Balthasar Camphausen, et de consentir qu'il eût pour parrains et marraines des seigneurs et des dames de cette même cour, quoiqu'ils fussent tous Grecs schismatiques (benche siano scismatici e Greci), à cause de l'honneur et du profit qu'il espérait en retirer. Il reçut, en effet, un présent de vingt-cinq pistoles (vinticisque doppie). L'abbé Tosini rapporte, sur ce fait, le contificat et l'extrait de baptême, signé du père Glabbais lui-même, à Amsterdam le 13 Août 1717. Le baptême avait été conféré le 11 Juin précédent. Storia.... sopra il Giansenismo etc. t. 3. p. 385, 386.

premières procédures qui avaient principalement choqué les magistrats, l'internonce de Bruxelles les cédait au nonce de Cologne, qui n'avait rien à craindre d'eux pour sa personne: ne se réservant pour lui, que celles qu'il ne croyait pas sujettes aux mêmes inconvénients.

VI. Il y eut, vers ce temps-ci, une nouvelle négociation qui fut entamée par l'entremise de l'abbé Tosini. Ce prélat romain, qui s'était trouvé à Utrecht avec le comte Passionei (depuis cardinal) lors des négociations pour la paix, et qui avait ensuite voyagé dans plusieurs cours de l'Europe, y avait acquis un certain esprit de conciliation, qui lui faisait désirer de contribuer à procurer la paix à l'église d'Utrecht, comme on venait de la donner à toute l'Europe a).

De tous les négociateurs avec qui le clergé avait eu affaire jusqu'alors, il n'y en avait eu aucun qui fût aussi disposé que l'abbé Tosini, à ménager les vrais intérêts de cette église. Il mettait pour base de tout accommodement, la nécessité de reconnaître l'existence et la juridiction du chapitre d'Utrecht b). » Vos adversaires," dit-il, 'n'ont rien à vous reprocher touchant l'article de la hiérarchie ecclésiastique. Il est faux que votre juridiction 'soit anéantie, et que vous soyez réduits à l'état de sim-'Ples missionnaires." Il avait fait, en conséquence, un Plan d'accommodement, qu'il appelait une paix sainte, complète. Il espérait la faire agréer à tout le monde, et ratifier par le saint-siège, comme un parti honnête, rai-\*omable, modéré etc. c). M. Daemen, dans ce plan de Pacification, devait céder sa place au nouveau vicaire a Postolique qui serait nommé de concert avec le chapitre, et l'on devait destituer tous les missionnaires qui avaient

<sup>2)</sup> Storia.... sopra il Giansenismo etc. t. 3. p. 313. b) Lettre à M. van Erkel, du 20 Août 1714, super existentia capituli etc. Voyez le Recueil de témoignages en faveur de l'église de Hollande etc. p. 118. etc. :) Lettre au même, du 27 Août 1714. Nihil habentes (illi qui ex adverso quoad ecclesiasticam hierarchiam malum dicere de vobis. Jurisdictio estra neque eversa, neque vos in merorum missionariorum ordinem eritis resi etc. Ibid. p. 119.

troublé, ou qui pourraient troubler la paix et la concorde ecclésiastique dans cette église a). L'abbé Tosini était persuadé que l'église de Hollande, par une providence particulière, s'était perpétuée, malgré la révolution, avec toutes ses prérogatives essentielles; que ses évêques n'avaient point été de simples vicaires apostoliques, comme ceux que la Propagande envoie aux Indes et en Asie. mais des évêques propres et titulaires, comme le son ceux de Tolède et de Paris, qui avaient, comme eux \_\_ une église et un diocèse propre, avec une résidence fixe que c'étaient des pasteurs avec leur propre troupeat des pères avec leurs propres enfants, enfin, des évêques tels que ceux qui sont dans les autres diocèses de la chrétienté. Que, s'ils n'avaient point porté les titres d'évêqu\_\_es d'Utrecht et de Haarlem, ce n'avait été que par l'effecte d'une terreur panique; mais que le changement de tit--re ne changeait rien à l'essence de leur église: que, si l'---on voyait en Italie un évêque sans diocèse, avec le timere d'évêque de Thèbes, être véritablement suffragant de letri, et jouir de toutes les prééminences et privilégmes épiscopaux, à plus forte raison, dit-il, devait-on regarement comme un véritable évêque de Hollande, quoique sous titre de Sébaste, un évêque qui y avait un propre de iocèse, une église, un peuple etc. b). Il raisonnait de même sur les chapitres d'Utrecht et de Haarlem, wi s'étaient maintenus, dit-il, dans toutes leurs prérogati ves et dans l'exercice de leur juridiction naturelle sur le į clergé et le peuple de leurs diocèses respectifs, ainsi que des quatre autres diocèses dont ils s'étaient partagé le gouvernement c).

Avec de pareils principes, en n'a point de peine à comprendre que l'abbé Tosini fût en état de proposer au clergé des plans d'accommodement équitables et honnêtes.

a) Missionarii, et signanter illi qui D. Dalennoort elapso anno Hospar provocarunt, a missionibus removebuntur, unaque secum quicumque alis per cem et concordiam ecclesiasticam essent perturbaturi. Lettre du 20 per 1714. Ibid. p. 118. b) Ibid. p. 311 et 312. — Storia..... sopra il Genismo etc. t. 3. p. 430, 431. c) Storia etc. t. 3. p. 425, 426.

n'était arrêté, dans ces commencements, que par la signature pure et simple du formulaire d'Alexandre VII. Il croyait que le clergé n'avait pas raison de la refuser. C'était-la, selon lui, le point principal qui arrêtait l'accommodement. Si le clergé pouvait s'y déterminer, disait-il, il espérait venir promptement à bout de rétablir la paix et d'éteindre totalement le schisme a). Les mois d'Août, de Septembre et d'Octobre, furent employés en lettres réciproques sur cet article. Comme M. van Erkel était sur le point de publier un nouvel ouvrage, où il devait exposer au long les raisons qui empêchaient le clergé de consentir à cette signature, l'abbé Tosini ne cessait de solliciter la suppression de cet ouvrage qui devait mettre, selon lui, de nouveaux obstacles à la paix b). L'ouvrage parut néanmoins, l'abbé le lut avec attention et changea lui-même de sentiment. C'est ce qu'il écrivit M. van Erkel, au mois de Novembre 1714 c). Tout son regret était, que M. van Erkel n'eût pas traité cette matière avec la même clarté et la même étendue dans ses précédents ouvrages. Dans le premier feu de sa conversion, l'abbé Tosini s'imagina que la lecture de ce même ouvrage convertirait également les principaux partisans du formu-

a) Ita spero.... schismata omnia tollenda, et ecclesiam nostram catholicam hic restaurandam. Lettre à M. van Erkel, du 20 Août 1714. Recueil de témoign. etc. p. 118. b) Cet ouvrage était intitulé: Protestatio... tertium asserta etc. Nous avons déjà vu que, le P. Désirant ayant attaqué la Protestation du clergé des mois de Février, Mars et Avril 1709, par un libelle qu'il intitula: Consolatorium etc., M. van Erkel le réfata par l'écrit intitulé: Protestatio..... asserta etc. Ce père ayant op-Posé à ce dérnier ouvrage ce qu'il appela: Consolatorium secundum etc.; \*PProuvé, comme le premier, par M. Bussi, nonce de Cologne, et Publié de même dans les trois langues (latine, française, belge), M. Erkel y répliqua, en 1712, par l'écrit intitulé: Protestatio..... denuo asserta etc. Cet écrit ayant réduit le P. Désirant au silence, le P. Bonaventure van Dyk, provincial des franciscains du Brabant, entre-Prit de répondre à sa place, en modérant néanmoins tant soit peu son \* Stème. C'est ce dernier écrit que M. van Erkel réfutait dans l'ouvrage dont M. Tosini demandait la suppression. Ces trois ouvrages de M. van Erkel sont très-estimés. c) Fateor, dit-il, quod tandem attinet ad Formu-Rec. de témoign. p. 119.

laire; sans faire attention, qu'il ne suffit pas de présenter la vérité avec le dernier degré d'évidence, pour en convaincre les hommes, surtout lersqu'ils ont de vifs intérêts pour persévérer dans leurs préventions. En conséquence. il s'empressa d'envoyer cet écrit aux principaux cardinau et prélats de la cour romaine, et, en particulier, au cardinaux Sacripanti (secrétaire d'État) et Fabroni. trouva aussi le moyen d'en faire remettre un exemplai à Clément XI. Mais s'ils le lurent, cette lecture ne L changea point. Il en procura un autre exemplaire à 🔊 Archinti, nonce de Cologne, son ancien et intime anni et ce fut avec plus de succès. M. Archinti aimait 1 vrai; il joignait à cette heureuse disposition des lumièure et de la discrétion. Aussi fut-ce avec lui que M. Tosinii s réserva depuis de traiter l'affaire de l'accommodement 🗷); à condition cependant, que Santini, internonce de Bruxel les, en qui il n'avait pas la même confiance, n'en aurai aucune connaissance. Archinti ne répondit pas néanmoun d'abord, du moins par sa conduite extérieure, aux espérances avantageuses que son ami en avait conçues. Mais ce dernier ne se rébuta point. Il envoya à Rome mémoire sur mémoire: et se détermins enfin à composer et à publier son Histoire du jansénisme, dont il emploie une grande partie du troisième volume, à exposer les différents moyens qu'il croyait propres à dissiper toutes ce accusations de jansénisme en Hollande, en France dans les Pays-Bas catholiques. C'est-là qu'il traite, for au long, du projet de rendre la paix à l'église cat ho lique de Hollande. Il fait voir, que la cour de Rom y trouverait elle-même ses intérêts essentiels que 'le jésuites avaient toujours sacrifiés à leur propre avait tage, dans toutes les demarches qu'ils lui avaient imp demment inspirées contre cette respectable église en pos ticulier b).

a) Lettre à M. van Erkel, du 14 Mars 1715. Recueil de témesetc. p. 121. b) Voici le projet abrégé de l'accommodement que l'acc

Ces projets de paix et d'accommodement, sur lesquels le clergé n'avait jamais que faiblement compté, s'en allèrent en fumée. M. Archinti lui-même ne cessa de faire de nouvelles procédures contre ce qu'il appelait les désobéissants; et M. Santini continua d'exercer ses anciens manéges pour étendre sa juridiction en Hollande. Il s'emparait, autant qu'il pouvait, des pastorats de l'ancien clergé à mesure qu'ils venaient à vaquer; il subornait les peuples et les seigneurs des paroisses etc. Le chapitre d'Utrecht prévint, autant qu'il put, ces usurpations. Mais ne s'étant point fait d'ordination dans cette église depuis près de quinze ans, c'est-à-dire, depuis le départ de M. Codde pour Rome, le clergé manquait de sujets,

Projectum de restabilienda tranquillitate cleri romani in Belgio foederato.

Quoniam duae sunt difficultates pro tranquillitate ineunda, quarum una respicit dogma, alia vero disciplinam; ideo,

- 1º QUOAD DOGMA: Clerds profitebitur ac, si opus est, jurabit circa doctrinam de gratia Dei ac libero hominis arbitrio et praedestinatione sanctorum, nullam aliam a se doctrinam teneri, quam quae explicata fuit quinque articulis oblatis Alexandro VII, et postea etiam Alexandro VIII.
- 20 Item jurabit clerus sincerum ex animo obsequium et religiosam ac intimam ex corde observantiam omnibus bullis et constitutionibus apostolicis, quoad condemnationem quinque propositionum vulgo jansanarum, et errorum qui iisdem propositionibus continentur.
- Sollicitudinis tunc erit apostolici vicarii et episcopi, compescere et coërcere canonice cos qui falsas et erroneas doctrinas docebunt vel profitebuntur, aut debitum summo pontifici obsequium violabunt, vel pacem occlesiae turbabunt, quod neminem, e suis saltem, facturum esse clerus confidit.
- 40 QUOAD DISCIPLINAM: Profitebitur clerus paratum esse se admittere eum episcopum, quem sanctissimus dominus noster papa Clemens XI ipsi jam destinavit, eique tamquam episcopo suo ordinario legitimam et canonicam obedientiam praestare.
- 50 Sine tamen praejudicio jurium capitulorum Ultrajectensis et Harlemensis. Haec enim capitula manutenenda erunt in suis omnibus prerogativis, et signanter in antiquo usu praesentandi summo pontifici, in
  casu vacationis, aliquem a sancta sede confirmandum.
- Episcopus tandem omnem operam adhibebit, ut inviolabiliter ob
  serventur inita inter clerum et regulares antiqua concordata, per sedem

  spostolicam pluries approbata et confirmata. Tosini, t. 8. p. 442.

et se voyait force le pius souvent de laisser remplir se postes par des envoyes de l'internonce.

VII. Cette extremité reveille le vigilance et le course in chapitre metropolitair. Il songea sérieusement à pour voir efficacement à sa propre existence, en se procura des sujets capables de perpetuer dans son sein l'ordihierarchique de ces églises, ainsi que l'enseignement & la bonne doctrine, la pratique de la seine morale, et L discipline la plus conforme à l'esprit de l'Église. Tel etaient les motifs qui l'encourageaient à soutenir ses droits et son autorite. La necessite de cette conduite était cacore plus évidence, depuis que les jésuites, ses advernires. avaient obtenu de Clément XI la trop famense constitution Univenitus. Un pareil événement était capable de dissiper toutes les lueurs d'espérance pour un accusmodement equitable. Il ne restait donc d'antre parti à prendre au cierge de Hollande, que d'user de ses prepres droits, dont, par un menègement peut-être excessi pour la cour de Rome. il n'avait exercé jusqu'alors que la partie qu'il ne pouvait abandonner sans une infidéble manifeste.

Un de ces droits. dont il avait negligé jusque le mire usage, était celui de donner des dimissoires sux 🕿 jets qu'il jugeait dignes d'entrer dans le saint ministre Tont chapitre de cathedrale l'a incontestablement, des a vacance du siege: celle d'Utrecht durait depais de quinze ans. La necessite d'user de son droit ione pressure. Mais où trouver des évêques disposés mionner les prètres sur ces dimissoires? Comme n'avait nien à experer pour cette vie, de cet este de 🍜 rie, et mon en avait une à craindre de la cour Rome et des jesuires, il villait du courage et de la 🚅 mere pour s'y prêter. Le cierge d'Urecht it des iver, et elles de furent pas inutiles. L'église d'Angle terre parut la première vouloir venir à son secours. - emit portee par des motifs d'auteur plus pressur m'elle eprouvait elle-même, depuis longueups, les tri-

suites de l'état où les jésuites l'avaient réduite. Ils y avaient anéanti les droits de l'autorité épiscopale et hiérarchique; comme ils entreprenaient de le faire en Hollande. Un carme, homme pieux et éclairé; missionnaire dans ces royaumes, fut l'instrument dont Dieu se servit pour cette bonne oeuvre. Un voyage qu'il avait fait en Hollande, sous le nom de Marison, lui avait donné occasion de voir par lui-même l'état de désolation où se trouvait cette église, et de faire connaissance avec les principaux du clergé, messieurs van Heussen, van Erkel etc. De retour à Londres, il écrivit, le 13 Août 1714, à M. van Erkel, qu'il avait eu un entretien avec e premier des quatre évêques, vicaires apostoliques du oyaume a); que ce prélat avait été touché de la peinure qu'il lui avait faite des ravages que l'homme ennedi faisait en Hollande, et qu'il était convenu » qu'il n'y avait point de remède plus efficace à de si grands maux," que l'exécution du dessein que le chapitre avait onçu, de se produier de nouveaux prêtres. Le carme rouva les mêmes dispositions dans un autre évêque qui vait perdu un poste supérieur, pour avoir soutenu le broit de l'église de Hollande auprès de l'internonce de Bruxelles, et il espérait trouver encore les mêmes dispostions dans un troisième, qui n'était plus pour lors à Lonires. Mais l'effet ne suivit pas ses espérances. Le carme vissionnaire ayant passe l'année suivante à Dublin en Ir-\*nde, fit les mêmes tentatives auprès des évêques de ce Dyaume. Ces prélats voyaient, par l'état de leur prore église qui avait conservé des évêques titulaires, la usseté du principe par lequel on prétendait prouver, u'il ne pouvait y en avoir de tels sous la domination souverains non catholiques. Ils éprouvaient, dé plus, s grands avantages que l'église d'Irlande avait tiré du vernement épiscopal qui s'y était maintenu; puisque

Il paraît par une lettre de M. Marison, du 11 Nov. suivant, que vêque (ou le second, dont il parle plus bas) était M. Giffard, évêde Madaure, vicaire apostolique en Angleterre.

c'était évidemment la raison, pour laquelle il s'était conservé plus de catholiques dans ce royaume que dans les autres, où l'épiscopat avait été anéanti. Ces considérations touchèrent M. Luc Fagan, évêque de Meath, depuis archevêque de Dublin; et, après quelques difficultés, il consentit de se prêter à ce qu'on désirait. Dans qua tre ordinations, il ordonna successivement douze prêtres. sur les dimissoires de M. van Heussen qu'il qualifie dans les lettres d'ordination, de » vicaire général du chamme » pitre métropolitain d'Utrecht, le siège vacant." La promière ordination fut faite le 25 Mai 1715, et la der nière, au mois de Septembre 1716. M. Fagan exig seulement des sujets qu'il ordonna, qu'ils lui garderaie le secret pendant toute sa vie, pour éviter de lui attirdes affaires avec la cour de Rome et les jésuites. prétend qu'on sut en général, dans la suite, qu'un é que d'Irlande avait ordonné des sujets Hollandais. ajoute même, que M. Fagan, pour lors archevêque Dublin, eut ordre de s'en informer; et qu'en ayant ait la question à ses suffragants assemblés, il répondit Rome, qu'ils avaient tous déclaré qu'ils ne l'avaient posint fait, sans dire qu'il ne l'eût point fait lui-même. Ce fut, peut-être, cette déclaration qui donna lieu au ba-uit que les adversaires affectèrent de répandre, que les nouveaux prêtres n'avaient point été véritablement ordonnés a).

L'internonce de Bruxelles ne pouvait, en effet, se persuader qu'il eût pu se trouver un seul évêque catholique assez hardi pour ordonner des sujets sur les dimissoire du vicaire général d'un chapitre, anéanti et excommunidisait-il, depuis tant d'années b). Il avait d'abord perse qu'on avait pu employer le ministère d'un évêque gre mais s'étant assuré qu'il n'y en avait point pour lors Hollande, et ne sachant de quel côté tourner ses conjutures, il prit le parti de dire qu'il n'y avait point eu véritable ordination.

a) M. Pierre-Jean Meindaerts, depuis archevêque d'Utrecht, est des douze prêtres, ordonnés par M. Fagan. b) Tosini, t. 3. p. 342,

VIII. Le nonce de Cologne, de son côté, publia des monitoires, pour citer à son tribunal tous ceux qu'on lui fit soupçonner pouvoir être du nombre de ces prêtres nouvellement ordonnés. Il en nomme quatorze dans les monitoires des 12 Mars, 13 Mai et 26 Juin 1716, quoiqu'il n'y en eût encore que huit d'ordonnés. Ces monitoires avaient été dressés sur des informations si peu exactes, qu'on y trouve les noms de quelques laïcs engagés dans le mariage, et de quelques autres qui le furent bientôt après a). Le nom de plusieurs était si défiguré, qu'on crut y reconnaître celui de quelques protestants; enfin, on y mettait au rang des prêtres déjà ordonnés, deux de ceux qui ne le furent qu'au mois de Septembre suivant. De pareilles méprises rendirent ces monitoires un sujet de risée dans toute la Hollande, surtout pour les protestants.

Archinti, instruit que les états généraux avaient été fort offensés de ces nouvelles évocations, expédia, le 17 Octobre 1716, une commission en faveur de M. Jean van Bylevelt, pasteur à la Haye, pour continuer sur les lieux, les procédures qu'il avait commencées lui-même à Cologne b). M. Hoynck avance, que cette commission avait été concertée avec la puissance séculière c); mais la conduite que tint celle-ci à cette occasion, ne peut s'accorder avec cette assertion. Les procédures que fit M. van Bylevelt dans la ville de Gouda, ayant excité des troubles, et quelques ecclésiastiques du clergé, selon M. Hoynck lui-même, en ayant porté leurs plaintes aux états, au mois de Juin 1717, M. van Bylevelt fut cité et obligé de comparaître au mois d'Août suivant d). Il Ini fut ordonné d'employer tous ses soins auprès du nonce de Cologne et de l'internonce de Bruxelles, pour les détourner de pareilles procédures; avec menace de bannissement pour lui et pour les prêtres de leur parti, et d'un traitement sévère contre les catholiques, leurs complices e).

Tosini, t. 3. p. 347. b) Hoynck, p. 159. c) Re cum seculari potestate communicata. Ibid. p. 76, col. 1. d) Ibid. p. 160. e) Ibid. p. 78

M. Hoynek presend qu'il était non-seulement difficile, mais même moralement impossible" à M. van Bylevelt et aux ministres de la cour de Rome d'obeir à un pareil ordre, parce qu'il était contraire à celui du pape: aussi M. van Bylevelt ne se soumit point. Il continua d'examerer sa commission sous les yeux même des souverains en procedant à la Haye contre M. Libon, vicaire de M. Dalemourt, pasteur états cette même ville, un des donne le manuel en prêmes ordonnés en Irlande. Cette nouvelle entreprise donne ileu, selon le même M. Hoynek, à une second de manuel en plaine, presentes aux estes par des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors sur des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors sur des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors sur des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors sur des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors sur des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors sur des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors sur des membres des parties des membres du clenge; et il heur en tité des reproches mémors des membres de la clenge de la clenge de la cour de la clenge de la clen

11. Nous de voyons print que ceux soumie plainte muit automiture antenir automiture des magistraments comme M. van Bydyreit; mais à em dien entage que continue diens ceux circumstance même, et comme pour le la bouver, qu'en l'aix nomme virains aparanique des Propositions des provisions des des des l'ordinaires de l'Ordinaire virains de l'aix comme une de comme de l'Alia de circum membre de l'aix comme mem du circum di de l'admission des comme distant essencialement requires par les plantais de 17 de 1702, et du 26 Artil 1703.

La monimation de se mouveau virnire aparolégie de qu'imprender les routies. On rene voir dans l'himmin de l'aide l'aide l'aide l'aide vinémans qu'aide arresionne à l'aide l'aide au vinémans qu'aide arresionne à l'aide de l'aide son mont et mant le monime de l'aide d

u Boyans, p. 7. 7. 162 | Ind. p. 3. 164 — Lang p. F. : Tana, a la p. 121 | 182 | 1 Ind. p. 184

spostelique, et à tous leurs sujets de le reconnaître en cette qualité. Il fut en outre condamné à une amende de deux mille florins a). M. van Bylevelt n'obéit qu'à demi. Se croyant suffisamment autorisé par un avis exprès de Clément XI, pour exercer sa juridiction dans la ' Province d'Utrecht, il y alla au mois de Juillet 1719; mais il en fut banni par un placard particulier des états de cette province, du mois de Février 1720. Il se retira ensuite à Arnhem, d'où il continua de gouverner les fidèles qui reconnaissaient sa juridiction, sans néanmoins oser rien entreprendre de nouveau contre le clergé. On a de lui les extraits de deux mémoriaux qu'il fit présenter à la Propagande, aux mois de Février et de Juin 1721. On y voit l'embarras que causait à quelques pasteurs qui avaient abandonné le clergé, la défense faite par les nonces, d'offrir le sacrifice de la messe pour les fidèles, morts dans la communion de ceux qu'ils appelaient les réfractaires. On y voit aussi, qu'ils espéraient d'en attirer un Plus grand nombre, si on levait cette défense; attendu Qu'elle occasionnait de vives plaintes de la part des fidèles, et qu'elle privait les pasteurs des rétributions, accordées pour les anniversaires fondés par ces prétendus réfractaires. Le cardinal Sacripanti, préfet de cette con-Erégation, répondit qu'on pouvait célébrer ces anniversaires, et prier pour ces réfractaires, avec cette condition néanmoins: En tant qu'ils en sont capables b).

M. van Bylevelt est le dernier vicaire apostolique des Provinces-Unies. Quelques instances qu'on ait faites aux états, pour obtenir la permission de lui donner un successeur, ils n'ont jamais voulu y consentir qu'aux conditions exprimées dans leurs placards.

X. Le secours des douze prêtres que le clergé de la llande avait fait ordonner en Irlande, ayant relevé son trage, il conçut l'espérance d'obtenir le même service de plus grands encore, des évêques de quelques autres lises, et singulièrement de ceux de France. Ces der-

<sup>(</sup>P.-L. Verhulst), lettre 21. § 17-19.

niers devaient d'autout plus s'intéremer a l'était et su besoins du clerge de Hullande, qu'il x'emit dans l'eq pression qu'i couse de son americament sur societant maximes sur la paissance coclematique. Définiture plu fidelement en France que dans sucun sutre recome ca tholique, et sur la portion de la decreire de l'Églis attenuée par les jesuites. Es y écuient même difigés pa un maif parsionier de recommenseme. L'église de Hal lande svait som dans som som. svec so respect et un cinerité singulaire, les origines designature de la vérie. 42 la personnion sont edibres de s'y reingier à l'occasidu formulaire et de la constitution Uniqueixe. On ave même waln hi faire un crime d'aveir exercé, à les igard, ce juste deveir de l'impitalité. M. Armald I avait été reçu. en 1660, comme en ange de Dieu. pa M. van Necreauel, archevique l'Urrecht sons le tin d'évisque de Contarie. Il y avait alors pres de vingt au que ce public entretennit dest, avec cet Mustre persécui m intime commerce de lettres. Ceixit par sea canal par celui de l'albé de l'amehinena, que M. van Necreaux avait contracté une union des plus cerdiales avec ce quin appelle messieurs de Port-Royal, et avec les plus illustri évêques de France qui leur étaient unis. On doit mets de ce numbre, non-sculement les eréques qui participi rent à la persécution faite à ces messieurs dans l'affin du formulaire, mais encore ceux qui leur étaient intien ment uns dans l'amour et l'enseignement d'une mé doctrine, quoiqu'ils n'enssem pas partage avec cux le hee de cette persécution. Tels étaient M. Bossuet, évès de Candom et ensuite de Meaux; M. de Choiseal, E que de Comminges et ensuite de Touresy; M. Guy Sève, évêque d'Arras; le cardinal Grimaldi. archevês d'Aix; le cardinal le Cames, évêque de Grenoble e L'église d'Urecht conserve dans ses archives une suite lettres de ces illustres personnages à M. van Neercaset à quelques autres des principaux de son clergé. La vi lence de la persécution suspendit la vivacité de ce con

merce, durant les premières années de ce (18°) siècle. Mais le parti que prirent le P. Quesnel, M. Petitpied et M. Fouillou, de se retirer en Hollande à cette occasion, continua bientôt la chaîne de cette précieuse liaison entre les églises de France et de Hollande.

Les trois célèbres théologiens que nous venons de nommer, y étaient encore en 1715, lorsque le clergé d'Utrecht songea sérieusement à implorer le secours de l'église de France. Ces trois messieurs avaient profité de la tranquillité de ce séjour, pour composer plusieurs ouvrages en faveur des droits et de l'innocence de ce clergé. Ces ouvrages, réunis à ceux qu'il avait publiés en son propre nom, renfermaient les preuves les plus convaincantes de l'injustice de son oppression. Ils rendaient notoire la nullité de tous les procédés par lesquels on avait voulu le dépouiller de son existence et de son autorité, et constataient la légitimité de la possession, dans laquelle il s'était maintenu, de gouverner l'église vacante d'Utrecht, comme le font tous les chapitres des églises cathédrales en pareil cas,

La plupart de ces ouvrages contenaient cependant des discussions étrangères, et l'on ne disait, d'ailleurs, dans aucun tout ce qui était nécessaire à la cause principale, soit pour instruire ceux qui n'étaient pas suffisamment au fait de cette affaire, soit pour convaincre les opiniâtres.

Ce défaut engagea M. Petitpied à dresser sur cette matière, en 1715, une consultation dont on possède l'original écrit de sa main. Elle fut signée, le 27 Décembre de la même année, par M. Monnier, grand vicaire de Boulogne, M. Mayon, chantre de l'église d'Angoulême, et M. Boucher, docteur de Sorbonne. Quelques jurisconsultes de Paris donnèrent une pareille résolution, le 12 Mars de l'année suivante 1716. Cinq docteurs de Louvain en signèrent une autre, beaucoup plus étendue, le 25 Mai 1717. Celle-ci avait pour auteur M. van Espen, le plus célèbre canoniste de son temps. Cette dernière consultation fut adoptée, le 18 Octobre suivant, par onze

docteurs de la faculté de théologie de Paris; par 52 autres, le 10 Novembre; et par 39 de la même faculté, le 20 Décembre de la même année 1717. Ces 102 docteurs étaient l'élite de cette célèbre faculté qui était pour lors dans son plus grand lustre. La même consultation fusignée, le 14 Novembre de l'année suivante 1718, pas toute la faculté de dreit de Paris, composée de 17 docteurs. Cette dernière adhésion est raisonnée, et contiem des motifs qui donnent une nouvelle force à la consultation de M. van Espen a).

XI. Ces consultations déterminèrent plusieurs évêque de France, à rendre à l'église de Hollande le même se vice que leur avait accordé M. Fagan, évêque de Mesa 1 en Irlande. M. Jean Soanen, évêque de Senez, ordon-m quatre prêtres en 1718 b), et quelques autres, les années suivantes. M. de Lorraine, évêque de Bayeux, en ordonna trois en 1720 et 1721: il fit la première ordination à Paris, avec le licet du cardinal de Noailles. de Caumartin, évêque de Blois, en ordonna d'autres, à peu près dans le même temps. M. le cardinal de Gêvres ayant recu, quelque temps après, un ordre de la cour d'écrire à M. de Senez, pour lui demander des éclaircissements à ce sujet, ce prélat les donna dans une lettre du 22 Septembre 1721, qui ferma la bouche à ceux qui avaient eu dessein de lui susciter des affaires à cette occasion c). Ces ordinations étaient, en effet, si conformes à la lettre et à l'esprit des canons, que les ennemis de ce prélat, assemblés à Embrun en 1728, n'osèrent l'attaquer sur cet article, quoiqu'ils cherchassent tout ce qui pouvait leur fournir le plus léger prétexte de reproche.

XII. La disette de prêtres n'était pas le seul mal dont l'église de Hollande était affligée. Elle ne gémissait pas

a) On trouve toutes ces consultations dans le Recueil de témoign. etc. Part. 1. b) Entre autres. M. Corneille-Jean Barchman-Wuytiers, depuis archevêque d'Utrecht. c) La lettre du cardinal de Gêvres et la réponse de M. de Senez, se trouvent dans les Lettres de M. J. Soanen etc. à Cologne, 1750. t. 1. p. 320, 321. Voyez sur ce même sujet le chap. VI de la Vie de M. de Senez, à la tête de ce recueil.

moins, de voir les fidèles privés des autres avantages qui dépendent du ministère épiscopal, et, en particulier, du sacrement de confirmation, dans un pays où il semblait plus nécessaire que partout ailleurs. Il y avait près de Vingt ans que ce sacrement n'avait été administré dans ces Provinces, lorsque la divine providence y envoya M. Dominique-Marie Varlet, évêque de Babylone, qui Lui avait été inconnu jusque-là. Ce prélat s'était consa-🗪 depuis plusieurs années, aux Missions étrangères, sur Les exhortations de M. de Lionne, évêque de Rosalie a). Il avait passé six ans dans l'exercice des plus pénibles travaux du ministère apostolique dans la Louisiane, avec la qualité de grand vicaire de M. l'évêque de Quebec. Sa santé en ayant été considérablement altérée, il était Venu passer quelque temps dans le séminaire de cette ville Pour travailler à la rétablir. C'est de là qu'il fut appelé Pour passer en Asie. Il vint d'abord à Paris, où il recut ordre de se faire sacrer incognito, sous le titre d'évêque de Babylone, et de partir, sans retard, pour son nouvel évêché. Les circonstances du temps l'obligeant de passer par la Russie, il vint à Amsterdam, dans le dessein de s'y embarquer pour S.-Pétersbourg, et il logea chez M. Jacques Krys, pasteur du clergé catholique de cette ville. C'était au mois d'Avril 1719. M. Krys et ses collègues de la même ville, profitèrent de l'occasion Pour le supplier d'avoir pitié de cette église abandonnée. M. Varlet fut touché de son état. Il crut néanmoins que, Par ménagement, il devait se restreindre à y donner le sacrement de confirmation aux pauvres et aux orphelins, Qui ne pouvaient se transporter en pays étranger pour le ecevoir. Il l'y administra, en trois jours différents (le 19, 21 et 23 Avril 1719), à six cent quatre catholiques de neuf ou dix paroisses de cette ville.

Les ennemis de l'église de Hollande dénoncèrent aussicette action de charité à la cour de Rome. On en fit crime à M. de Babylone, surtout parce qu'il avait

Seconde apol. de M. de Babylone, p. 421.

exercé les fonctions épiscopales en Hollande, sans en avoir reçu les pouvoirs de l'internonce de Bruxelles, chargé par la cour de Rome du gouvernement ecclésiastique de cette église. On le blâma encore plus, d'avoir reconnu le pouvoirs des grands vicaires des chapitres de Haarlem or d'Utrecht, qu'on traitait à Rome de réfractaires, de schimatiques et d'excommuniés a).

On lui reprochait aussi d'avoir logé à Amsterdam che M. Krys, c'est-à-dire, chez des gens qu'on regardait Rome comme déclarés contre le saint-siège, schisma in ques et hérétiques, en un mot, comme jansénistes M. Krys était cependant le correspondant en titre de la congrégation de la Propagande, du séminaire des Maissions étrangères, établi à Paris, et de presque tous les évêques et les missionnaires des Indes Orientales. Il y avait plus de vingt ans que, conjointement avec M. de Prater, son confrère, il était l'entremetteur de leurs dépêches mutuelles et qu'il en recevait, en conséquence, les témoignages les plus marqués de reconnaissance, d'estime et de confiance.

XIII. M. de Babylone arrivé, au mois de Novembre 1719, à Schamaké, ville de Perse, sur les bords de la mer Caspienne, y reçut, le 15 Mars de l'année suivante, de la main du P. Bachou, jésuite (qui exerçait dans cette ville les fonctions de vicaire apostolique), une prétendue sentence de l'évêque d'Ispahan, datée du 17 Décembre 1719, qui le déclarait suspens de ses fonctions épisco por les. L'acte portait, que c'était par ordre du pape et de la congrégation de la Propagande, en date du 7 Mai précédent. Cet ordre était fondé, 1° sur ce qu'avant son départ de Paris, il n'avait point été prendre congé du nome qui y résidait, et qu'il n'avait pas juré entre ses mains, qu'il acceptait et qu'il ferait accepter dans son diocèse

a) Lettre de M. de Montigny, procureur général des Missions étrons gères à Rome, du 28 Février 1721. Rec. de témoign. Part. 4. p. 1 50. Lettre de M. Brisacier, ancien supérieur des Missions étrangères, du 18 Nov. 1720. Prem. Apol. de M. de Bab. p. 52. b) Lettre de Brisacier, du 18 Novembre 1720.

bulle Unigenitus, conformément au décret du 18 Février de la même année; 2° sur ce qu'il avait exercé les fonctions pontificales en Hollande, au scandale des catholiques, sans en avoir demandé la faculté à l'internonce de Bruxelles.

Outre l'injustice radicale de ces deux prétendus griefs, ils étaient doublement injustes à l'égard de M. l'évêque de Babylone. Il ne pouvait être coupable de n'avoir point exécuté l'ordre de la Propagande pour l'acceptation de la bulle Unigenitus, attendu qu'il n'en avait point eu et qu'il n'en avait pu même avoir, aucune connaissance à son départ de Paris, ainsi qu'il l'a démontré dans son Apologie, en rapprochant les dates. D'ailleurs, quand il en aurait été instruit, pouvait-il, en qualité d'évêque français, reconnaître la juridiction du nonce, en jurant entre ses mains, qu'il acceptait et qu'il ferait accepter une bulle, contre laquelle il y avait, dans ce temps-là, une si vive et si éclatante réclamation en France de la part des deux puissances, et sur laquelle les lois du souverain imposaient un rigoureux silence?

Il en est de même de l'administration qu'il avait faite du sacrement de confirmation en Hollande, à la prière des grands vicaires de cette église, le siége vacant. M. de Babylone a protesté qu'il n'avait pour lors aucune connaissance des différents de cette église avec la cour de Rome; qu'il n'avait pas le moindre lieu de soupçonner que cette cour refusât de reconnaître la juridiction des grands vicaires d'Utrecht, le siége vacant, et que c'était de la meilleure foi du monde qu'il s'était conformé sur ce point à l'usage ordinaire de toutes les églises a).

Un acte de suspense fondé sur de tels griefs, prononcé et signifié d'une manière si cavalière, était d'une injustice et d'une nullité notoire, tant pour le fond que pour la forme b); il ne pouvait même être regardé comme valide Par ceux qui traitent les évêques de simples vicaires du

Lettre à la Prop. du 19 Mars 1722. Voyez la première Apol. de l'évêque de Babylone, p. 38, 39. b) Ibid. passim.

pape, et qui croient qu'il peut les interdire et les déposér à son gré, sans être astreint d'observer aucune des règles prescrites par les canons pour le jugement des évêques; à moins qu'ils ne soutiennent, qu'il est pareillement dispensé d'observer, à leur égard, les premières règles de l'équité et du droit naturel. M. de Babylone prit néanmoins le parti de revenir en Éurope. Il se persuadant avec fondement, que les auteurs d'un si étrange procés ne lui permettraient jamais de travailler utilement dans son diocèse, et que les traverses qu'il y éprouverait, me serviraient qu'à exposer la religion aux railleries et aucuns des schismatiques et des paiens a).

De retour à Amsterdam au printemps de 1721, il fainvité avec instance par les chefs du clergé, à demeurer parmi eux, jusqu'à ce que les difficultés qui l'éloignaiens de son église, fussent levées. Il trouva cette offre si éou-forme aux règles et à la situation de ses affaires, qu'il l'accepta: disposé néanmoins à prendre toutes les mesures possibles, pour obtenir justice du procédé inoui qu'en avait tenu à son égard.

La mort de Clément XI, arrivée le 19 Mars 1721, et les dispositions pacifiques d'Innocent XIII, son successeur, firent concevoir d'heureuses espérances à M. de Babylone et à ses amis. Mais, pour travailler plus efficacement à obtenir quelque justice, les supérieurs du séminaire des Missions étrangères à Paris, de concert avec M. le curdinal de Noailles, jugèrent à propos qu'il quittat la Hollande et qu'il vint en France. M. Varlet se rendit à cet avis. Il vint à Paris, y demeura peu, et passa le reste de cette année chez M. de Caylus, évêque d'Auxerre. C'est dans cet espace de temps qu'il composa un mémoire pour Rome, qu'il accompagna d'une consultation de M. Gibert, célèbre canoniste français b). On prouve dans cet écrit, que la suspense notifiée dans l'acte de M. l'évêque

a) Lettre à la Prop. du 19 Mars 1722. Voyez la première Apol. de M. l'évêque de Babylone, Préf. p. XI. b) Voyez ces deux pièces dans la première Apologie etc. p. 40 et 56.

d'Ispahan, est nulle dans la forme et dans le fond," et que, selon les règles du droit," M. l'évêque de Babylone, malgré cette suspense, saurait pu aller dans son diocèse, et y faire ses fonctions." Cette décision fut appuyée par celle de plusieurs théologiens de Paris et de Louvain a), et en particulier par M. van Espen qui ne trouvait point d'exemple, dans toute l'antiquité, d'un aussi énorme procédé.

M. de Babylone crut, en même temps, devoir écrirs en confidence à M. de Montigny, son agent à Rome, en qualité de procureur général des Missions étrangères, que, dans quelque espèce d'accommodement dont il pourrait être question, il ne consentirait jamais à aucune acceptation de la bulle Unigenitus; à aucune satisfaction au sujet de l'administration de la confirmation à Amsterdam; ni, enfin, à aucune démission. M. de Montigny lui répondit, le 26 A oût 1721, «qu'à ces conditions, il ne voyait en aucune » manière le moyen d'accommoder son affaire à Rome pour » le présent; parce que, quelque innocent qu'il pût être, » on croyait à Rome être en droit de tout faire, et qu'on » regardait comme un attentat, si quelqu'un osait y trouver à redire."

M. de Montigny étant, peu de temps après, revenu à Paris, et M. de Babylone, d'après son rapport, désespérant de plus en plus de parvenir à quelque accommodement légitime, prit le parti de retourner à Amsterdam. C'était au commencement de 1722. Il écrivit de là à la congrégation de la Propagande, le 19 Mars de la même année, et à Innocent XIII, le 1 Janvier suivant, pour tâcher de leur faire entendre la voix de la vérité et de la justice. Mais ces lettres demeurèrent sans réponse. Ce silence, joint aux nouvelles qu'il recevait de son nouvel agent à Rome, lui ôtant toute espérance d'être écouté, il prit le parti d'appeler au futur concile général, tant de

Lettres à M. Krys, du 23 Décembre 1720 et du 22 Janv. 1722. Ettres à M. l'évêque de Babylone, du 18 Juin, des 4 et 25 Août 21 etc. Recueil de témoignages etc. Partie 4. p. 148, 149, 152—154.

la bulle Unigenitus, que de l'acte du 17 Décembre 171 portant titre de suspense. Cet acte d'appel est daté 15 Février 1723; mais il ne fut enregistré au greffe l'officialité du diocèse de Haarlem, que le 17 Juillet 1724 M. l'évêque d'Auxerre, à qui M. de Babylone l'avait en voyé, lui écrivit à ce sujet, le 24 Mai 1723, qu'il avait gardé dans cette démarche, » toutes les mesures que la » prudence et la religion pouvaient exiger."

Cet acte d'appel, selon tous les principes canoniques, et surtout selon ceux de l'église Gallicane (à laquelle M. l'évêque de Babylone était agrégé en qualité de français et de membre du séminaire des Missions étrangères), mettait son affaire en règle, et sa personne à couvert de tous les effets des censures de Rome.

XIV. On doit juger de même de l'appel au futur cors cile général, que le chapitre métropolitain d'Utrecht, ave la portion du clergé séculier de ce diocèse et de celui de Haarlem qui lui était uni, interjeta le 9 Mai 1719. Nou avons vu que, le 6 Mars 1703, il avait appelé » au pap » mieux informé," de l'interdit de M. Pierre Codde, soz archevêque, et de la défense qu'il avait reçue lui-mêmde prendre aucune part au gouvernement spirituel des catholiques de ces Provinces. Il avait protesté, le 1 Avri suivant, contre la nullité des censures déjà prononcées contre quelques-uns d'entre eux, et dont tous les autre étaient menacés. Cette protestation avait été renouvelé en 1709. Mais tous ces actes ne présentaient la causde l'église de Hollande que comme une cause particulière et ne la portaient qu'au tribunal même qui prétendas l'avoir déjà jugée. L'acte d'appel du 9 Mai 1719 l porte, au contraire, au tribunal du concile général, le seu compétent pour juger un différend de cette nature, entrune église nationale et l'église particulière de Rome. Ces acte portant, d'ailleurs, au même tribunal l'affaire de l= bulle Unigenitus, liait la cause particulière de l'église de Hollande à celle de toute l'Église, essentiellement intéressés aux objets de cette bulle. Enfin, en adhérant, dans ce=



acte, à celui des évêques de France sur le même sujet, elle unissait intimement ses intérêts à ceux de tous les évêques, de tous les corps ecclésiastiques, de tous les parlements de ce royaume, qui avaient adhéré à cet appel ou qui l'avaient approuvé. L'église de Hollande n'avait été attaquée dans ses droits hiérarchiques, qu'en haine les mêmes vérités que ses adversaires ont voulu faire conlamner dans la bulle Unigenitus. Elle n'avait défendu es droits avec tant de zèle, que parce que cette défense tait inséparable du maintien de ces vérités. Il était donc aturel qu'elle s'unît en cause avec tous leurs défenseurs. ette bulle, d'ailleurs, canonise et établit en principes les vaximes ultramontaines qui avaient dirigé la conduite des inistres de la cour de Rome contre l'église de Hollande. L'était donc de son intérêt, aussi bien que de celui des réques et de toutes les églises du monde, d'empêcher s maximes de prévaloir; et c'est ce que faisait l'appel e cette bulle au futur concile.

L'église de Hollande adressa cet acte du 9 Mai au carinal de Noailles, aux quatre premiers évêques appelants,
l'université de Paris etc., pour le faire enregistrer dans
sur greffe. Les lettres qu'elle reçut, à ce sujet, des évêques
t de l'université de Paris, lui apprirent la joie et la pléitude de coeur avec laquelle son désir avait été exécuté a).
Dès ce moment, l'église de Hollande contracta avec
'église de France une union et une liaison, qu'elle s'est

ait une gloire et un devoir d'entretenir avec le plus grand Oin jusqu'à présent, et qui sont devenues pour elle, dans suite, un nouveau principe de force et de lumière.

a) La lettre de l'université de Paris est du 6 Juillet 1720; celle de L de Senez, du 5 Août suivant; celle de M. de Montpellier, du lende-ain 6; et celle de M. Monnier, grand vicaire de M. l'évêque de Bougue, du 8 Avril 1721. Voyez le Recueil de témoignages etc. Les latre premiers évêques appelants envoyèrent pareillement au chapitre Utrecht leur acte d'appel, et le grand mémoire qui en contient les motifs. E tout lui avait été remis de leur part, le 1 Septembre 1719, par M. l'abbé leurs, depuis vicaire général de M. Colbert, évêque de Montpellier.



## CHAPITRE XIV.

## Le clergé d'Utrecht se procure un évêque. Épiscopat de Mi. Steensver.

- Article I. Le clergé de Hollande songe sérieusement à se procurar un évêque. II. Consultations en faveur de ce projet. III. Rupture des négociations avec Rome. IV. Élection de M. Steenoven à l'archevêché d'Utrecht, avec la connivence des souverains. 1723. V. Son épiscopat. VI. Efforts des adversaires pour empêcher le sacre. VII. Socre de M. Steenoven. 1724. Lettres de félicitation. VIII. Écrite pour et contre, publiés à cette occasion. IX. Analyse des écrits publiés contre le clergé d'Utrecht et des réponses qui y ont été faites. X. Mort de M. Steenoven. 1725. Intrigues pour empêcher de lui donner un succésseur.
- I. Ce premier acte de courage du clergé de Hollande, lui en inspira, peu après, un second qui a eu les suites les plus heureuses: ce fut, de travailler sérieusement à se donner un évêque, et à remplir un devoir si rigoureusement prescrit par Jésus-Christ et par les canons, et qu'il avait à se reprocher de n'avoir pas rempli depuis tant d'années, que l'oppression de la cour de Rome tenait vacant le siège d'Utrecht. Il s'agissait, d'ailleurs, de prévenir son entier anéantissement, et de se procurer une existence, conforme à l'esprit de Jésus-Christ et à la pratique de toute l'Eglise. Le droit de se pourveir d'un évêque propre en pareille circonstance, était également établi sur les maximes fondamentales du gouvernement ecclésiastique, et sur les faits particuliers qui concernaient cette église. Le tout avait été prouvé par des écrits sans réplique. Le fait particulier de l'existence de cette église était notoire par lui-même. Il ne fallait que des yeux

0

32

2 a

ėи

ille

lei

Par

muler, que cet acte de vigueur irriterait ses adversaires, et que les partisans des prétentions ultramontaines ne lui pardonneraient jamais, de s'être soustrait à l'espèce de droit dont la cour de Rome se croit en possession, de tenir le caractère épiscopal dans sa main, et d'assujettir toutes les églises de la terre à dépendre d'elle pour l'acquérir. C'est ce qui le fit hésiter pendant si longtemps, dans la crainte, que les suites de cette démarche ne rendissent son dernier état pire que le premier.

D'ailleurs, les dispositions pacifiques d'Innocent XIII, successeur de Clément XI, lui avaient fait concevoir quelque espérance d'obtenir, sous son pontificat, ce que son prédécesseur, trop aveuglément livré aux jésuites, avait si opiniâtrement refusé. Le chapitre d'Utrecht lui écrivit, en conséquence, une première lettre de félicitation, le 11 Juin 1721, où il lui représentait la gloire dont il illustrerait sa mémoire, s'il daignait exaucer les Voeux d'une église veuve et désolée depuis vingt ans, en lui donnant un évêque. Cette première lettre étant demeurée sans réponse, le chapitre en écrivit une seconde Qu'il accompagna d'un mémoire abrégé sur son état a). Il chargea en même temps un agent fidèle b), de solliciter cette affaire à Rome avec tout le zèle possible. Il avait même été question d'y envoyer des députés, et, si ce Projet avait eu son exécution, des personnes très-instruites assuraient le chapitre, que la Sorbonne s'unirait à lui Pour appuyer ses intérêts c). Mais on y trouva de trop grands inconvénients. Ces députés ne se seraient attiré que des hauteurs et des procédés peu honnêtes, à moins qu'ils n'eussent été appuyés de quelque grande protection, et, en particulier, de celle des souverains du pays. projet n'était nullement du goût de ces derniers. Préférèrent une nouvelle négociation auprès de l'internonce de Bruxelles, qu'ils étaient plus à portée d'appuyer effi-

Voyez ces lettres à la fin de l'écrit intitulé: Causa Ultrajectina.

Pierre Levage. c) Lettres de M. Boulenois à M. van Erkel, des 19

7 Juin 1721.

s de France sur le même sujet, ses intérêts à ceux de tous les s ecclésiastiques, de tous les par-, qui avaient adhéré à cet appel vé. L'église de Hollande n'avait roits hiérarchiques, qu'en haine s adversaires ont voulu faire con-Elle n'avait défendu Inigenitus. èle, que parce que cette défense itien de ces vérités. Il était donc cause avec tous leurs défenseurs. anonise et établit en principes les qui avaient dirigé la conduite des Rome contre l'église de Hollande. rêt, aussi bien que de celui des i églises du monde, d'empêcher r; et c'est ce que faisait l'appel oncile.

dressa cet acte du 9 Mai au caruatre premiers évêques appelants, c., pour le faire enregistrer dans 'elle reçut, à ce sujet, des évêques is, lui apprirent la joie et la plételle son désir avait été exécuté a). lise de Hollande contracta avec nion et une liaison, qu'elle s'est oir d'entretenir avec le plus grand qui sont devenues pour elle, dans ncipe de force et de lumière.

de Paris est du 6 Juillet 1720; celle de nt; celle de M. de Montpellier, du lender, grand vicaire de M. l'évêque de Bouez le Recueil de témoignages etc. Les ants envoyèrent pareillement au chapitre grand mémoire qui en contient les motifs. r part, le 1 Septembre 1719, par M. l'abbé de M. Colbert, évêque de Montpellier.



cacement. Ces négociations ne produisirent néanmoi aucun effet, et, dès le mois de Novembre 1722, le cleu désespérant de rien obtenir par ces sortes de voies, relut d'y renoncer, et conclut, dans une assemblée du du même mois, de procéder à l'élection d'un archevêque à condition, de la faire agréer aux états, d'en écrire a pape et de lui en demander la confirmation.

On prit, dans la même assemblée, quelques autres ré solutions qui parurent aussi conformes à l'esprit de Jésus Christ et de l'Église, que nécessaires pour procurer à c grand et important projet une consistance et une utilit solide et durable. La première fut, d'instruire le peupl sur la cause du clergé et sur les motifs importants qu le déterminaient à se procurer un archevêque. conçue en ces termes a): »On instruira le peuple d » tout, dans les prédications, les confessions, les convers » tions etc. On lui fera connaître surtout, qu'on est ple » attaché que jamais au saint-siége, qu'on suit ses règles » qu'on défend ses droits, sa doctrine etc., et cela, afi » d'empêcher qu'on ne le séduise et qu'on ne le souleve » etc." M. van Erkel fut chargé de composer, à cet effe quelques entretiens familiers, en langue vulgaire, sur ce différents objets: ce qu'il exécuta très-promptement. I premier qui parut, roulait sur les droits du chapits pour l'élection d'un archevêque etc. Il fit voir, dans second, que cette élection, exécutée avec la modération convenable, ne pouvait être regardée comme participant moins du monde à l'esprit de schisme; que c'étaient cer qui y étaient opposés, qui étaient eux-mêmes animés ( cet esprit etc. Il prouvait, dans le troisième, que la v nération et l'obéissance du clergé pour le pape, éta éclairées et dirigées par l'esprit de l'Évangile et par l règles de l'Église, étaient bien plus sincères, plus solid et plus canoniques, que l'obéissance aveugle des opp sants etc.

a) Lettre de D. Thierry de Viaixne à M. l'évêque de Boulogne, 19 Nov. 1722.

Une sestre résolution, également sage et prudente, eut pour objet l'établissement d'un collége ou séminaire dans le pays, qui pût fournir au clergé des sujets recommandables par une vraie piété, et par une connaissance solide et exacte de la doctrine de l'Église. C'est ce qui donna missance au séminaire d'Amersfoort, où l'on a vu pour professeurs, dans la suite, les plus célèbres théologiens de France et des Pays-Bas autrichiens.

II. En attendant le succès de ces résolutions, le clergé de Hollande travailla à s'appuyer des lumières et des conseils de tous ceux qu'il crut disposés à le secourir, et propres à diriger sa conduite selon les règles de l'Église. Il eut d'abord une consultation signée à Louvain, le 12 Décembre 1722, par M. van Espen et deux autres docteurs a). Un grand nombre d'évêques, de docteurs, d'abbés et de supérieurs de communautés religieuses, de jurisconsultes, de magistrats et autres personnes célèbres, hi adressèrent ensuite diverses lettres, dans la plupart desquelles on ne se contentait pas de décider que le chapitre d'Utrecht était en droit d'élire un archevêque \* de le faire sacrer sans bulles, si Rome persévérait à les refuser injustement; mais on l'y exhortait de plus, à faire ces démarches le plus tôt qu'il serait possible. Tout le monde convenait de son droit sur cet article. Quelques-uns seulement hésitaient d'abord, s'il était expédient et prudent d'en user actuellement. Ces personnes étaient effrayées des foudres que la cour de Rome ne manquerait pas de lancer à cette occasion, et craignaient l'im-Pression que ces censures, quoique nulles, pourraient faire sur la multitude, peu instruite des vrais principes de l'Église sur l'excommunication, et sur les bornes canoniques de l'autorité du pape. Elles appréhendaient les Effets d'une politique trop timide, qui pourrait fermer la Oteche à ceux même qui seraient convaincus de la canoicité de cette conduite du clergé de Hollande, et priver

Elle est intitulée: Dissertatio de misero statu ecclesiae Ultrajectietc, et se trouve dans le recueil intitulé: Causa Ultrajectina.

pape, et qui croient qu'il peut les interdire et les déposés à son gré, sans être astreint d'observer aucune des règles prescrites par les canons pour le jugement des évêques; à moins qu'ils ne soutiennent, qu'il est pareillement dispensé d'observer, à leur égard, les premières règles de l'équité et du droit naturel. M. de Babylone prit néanmoins le parti de revenir en Éurope. Il se persuada, avec fondement, que les auteurs d'un si étrange procédine lui permettraient jamais de travailler utilement dans son diocèse, et que les traverses qu'il y éprouverait, it serviraient qu'à exposer la religion aux railleries et sui insultes des schismatiques et des paiens a).

De retour à Amsterdam au printemps de 1721, il fill invité avec instance par les chefs du clergé, à demeure parmi eux, jusqu'à ce que les difficultés qui l'éloignaient de son église, fussent levées. Il trouva cette offre si écht forme aux règles et à la situation de ses affaires, qu'il l'accepta: disposé néanmoins à prendre toutes les mestires possibles, pour obtenir justice du procédé inout qu'es avait tenu à son égard.

La mort de Clément XI, arrivée le 19 Mars 1721, et les dispositions pacifiques d'Innocent XIII, son successeur, firent concevoir d'heureuses espérances à M. de Babylons et à ses amis. Mais, pour travailler plus efficacement obtenir quelque justice, les supérieurs du séminaire de Missions étrangères à Paris, de concert avec M. le cur dinal de Noailles, jugèrent à propos qu'il quittat la Hollande et qu'il vint en France. M. Varlet se rendit à cui avis. Il vint à Paris, y demeura peu, et passa le rest de cette année chez M. de Caylus, évêque d'Auxerre C'est dans cet espace de temps qu'il composa un mémoire pour Rome, qu'il accompagna d'une consultation de Mischert, célèbre canoniste français b). On prouve dans célécrit, que la suspense notifiée dans l'acte de M. l'évêque

a) Lettre à la Prop. du 19 Mars 1722. Voyez la première Apol. de M. l'évêque de Babylone, Préf. p. XI. b) Voyez ces deux pièces dans la première Apologie etc. p. 40 et 56.

d'Ispahan, est » nulle dans la forme et dans le fond," et que, » selon les règles du droit," M. l'évêque de Babylone, malgré cette suspense, » aurait pu aller dans son diocèse, et y faire ses fonctions." Cette décision et appuyée par celle de plusieurs théologiens de Paris et » Louvain a), et en particulier par M. van Espen qui et trouvait point d'exemple, dans toute l'antiquité, d'un usi énorme procédé.

M. de Babylone crut, en même temps, devoir écrire confidence à M. de Montigny, son agent à Rome, en alité de procureur général des Missions étrangères, que, ns quelque espèce d'accommodement dont il pourrait être estion, il ne consentirait jamais à aucune acceptation de bulle Unigenitus; à aucune satisfaction au sujet de l'admistration de la confirmation à Amsterdam; ni, enfin, aucune démission. M. de Montigny lui répondit, le 26 oût 1721, »qu'à ces conditions, il ne voyait en aucune nanière le moyen d'accommoder son affaire à Rome pour e présent; parce que, quelque innocent qu'il pût être, m croyait à Rome être en droit de tout faire, et qu'on regardait comme un attentat, si quelqu'un osait y trouver à redire."

M. de Montigny étant, peu de temps après, revenu à aris, et M. de Babylone, d'après son rapport, désespént de plus en plus de parvenir à quelque accommodent légitime, prit le parti de retourner à Amsterdam. 'était au commencement de 1722. Il écrivit de là à la agrégation de la Propagande, le 19 Mars de la même mée, et à Innocent XIII, le 1 Janvier suivant, pour cher de leur faire entendre la voix de la vérité et de justice. Mais ces lettres demeurèrent sans réponse. Ce ence, joint aux nouvelles qu'il recevait de son nouvel ent à Rome, lui ôtant toute espérance d'être écouté, il it le parti d'appeler au futur concile général, tant de

Lettres à M. Krys, du 23 Décembre 1720 et du 22 Janv. 1722. tres à M. l'évêque de Babylone, du 18 Juin, des 4 et 25 Août 21 etc. Recueil de témoignages etc. Partie 4. p. 148, 149, 152-154.

portant titre de suspense. Cet aete d'appel est daté conficialité du diocèse de Haarlem, que le 17 Juillet 1724. M. l'évêque d'Auxerre, à qui M. de Babylone l'avait envoyé, lui écrivit à ce sujet, le 24 Mai 1723, qu'il avait gardé dans cette démarche, » toutes les mesures que la » prudence et la religion pouvaient exiger."

Cet acte d'appel, selon tous les principes canoniques, et surtout selon ceux de l'église Gallicane (à laquelle M. l'évêque de Babylone était agrégé en qualité de français et de membre du séminaire des Missions étrangères), mettait son affaire en règle, et sa personne à couvert de tous les effets des censures de Rome.

XIV. On doit juger de même de l'appel au futur concile général, que le chapitre métropolitain d'Utrecht, aves la portion du clergé séculier de ce diocèse et de celui de Haarlem qui lui était uni, interjeta le 9 Mai 1719. Nou avons vu que, le 6 Mars 1703, il avait appelé » au pap-» mieux informé," de l'interdit de M. Pierre Codde, so archevêque, et de la défense qu'il avait reçue lui-mêm de prendre aucune part au gouvernement spirituel des catholiques de ces Provinces. Il avait protesté, le 1 Avri suivant, contre la nullité des censures déjà prononcé contre quelques-uns d'entre eux, et dont tous les autre étaient menacés. Cette protestation avait été renouvel en 1709. Mais tous ces actes ne présentaient la causs de l'église de Hollande que comme une cause particulière et ne la portaient qu'au tribunal même qui prétenda= l'avoir déjà jugée. L'acte d'appel du 9 Mai 1719 🔳 porte, au contraire, au tribunal du concile général, le se compétent pour juger un différend de cette nature, ent une église nationale et l'église particulière de Rome. C= acte portant, d'ailleurs, au même tribunal l'affaire de L bulle Unigenitus, liait la cause particulière de l'église d-Hollande à celle de toute l'Église, essentiellement intéresséaux objets de cette bulle. Enfin, en adhérant, dans ce =

de celui des évêques de France sur le même sujet, ussait intimement ses intérêts à ceux de tous les s, de tous les corps ecclésiastiques, de tous les parde ce royaume, qui avaient adhéré à cet appel l'avaient approuvé. L'église de Hollande n'avait aquée dans ses droits hiérarchiques, qu'en haine mes vérités que ses adversaires ont voulu faire condans la bulle Unigenitus. Elle n'avait défendu its avec tant de zèle, que parce que cette défense séparable du maintien de ces vérités. Il était donc qu'elle s'unît en cause avec tous leurs défenseurs. ulle, d'ailleurs, canonise et établit en principes les s ultramontaines qui avaient dirigé la conduite des es de la cour de Rome contre l'église de Hollande. donc de son intérêt, aussi bien que de celui des et de toutes les églises du monde, d'empêcher ximes de prévaloir; et c'est ce que faisait l'appel bulle au futur concile.

ise de Hollande adressa cet acte du 9 Mai au care Noailles, aux quatre premiers évêques appelants, 
rersité de Paris etc., pour le faire enregistrer dans 
effe. Les lettres qu'elle reçut, à ce sujet, des évêques 
université de Paris, lui apprirent la joie et la pléde coeur avec laquelle son désir avait été exécuté a). 
ce moment, l'église de Hollande contracta avec 
de France une union et une liaison, qu'elle s'est 
gloire et un devoir d'entretenir avec le plus grand 
qu'à présent, et qui sont devenues pour elle, dans 
, un nouveau principe de force et de lumière.

lettre de l'université de Paris est du 6 Juillet 1720; celle de pez, du 5 Août suivant; celle de M. de Montpellier, du lendest celle de M. Monnier, grand vicaire de M. l'évêque de Bous 8 Avril 1721. Voyez le Recueil de témoignages etc. Les emiers évêques appelants envoyèrent pareillement au chapitre leur acte d'appel, et le grand mémoire qui en contient les motifs. il avait été remis de leur part, le 1 Septembre 1719, par M. l'abbé lepuis vicaire général de M. Colbert, évêque de Montpellier.

exercé les fonctions épreçu les pouvoirs de la cour de Rome du église. On le blama pouvoirs des grands v d'Utrecht, qu'on trait matiques et d'execument

On lui reprochait a
M. Krys. c'est-à-dira
Rome comme déclar
ques et hérétiques.
M. Krys était cepend
congrégation de la P
sions étrangères, étal
évêques et les mission
avait plus de vingt an
Prater, son confrère.

Prater son confrère.

pêches mutuelles et qu'intémoignages les plus man
et de combance.

XIII. M. de Babylon 1719. 4 Schamaki, ville mer Chapienne, y regat. le de la main du P. Bacheu, ville les fonctions de vicaire semence de l'evégue d'Ispah: 1719. qui le declarait suspen les. L'acre persait, que c'étai ia congregacion de la Percueza: cedent. Cet erdre essi findi. part de Paris. Il rismit mit: gir y redicit. A girl regi gil acceptit a gil isni e Laire de L. de Konngry. 7. piece & Lines. de 26 Texas [72] Latte de K. Besnere miche se R Town THE Frame Land. On ... Arment in R Koronine III.

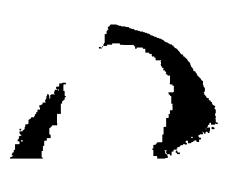

les du droit," M. l'évêque de suspense, » aurait pu aller dans ses fonctions." Cette décision plusieurs théologiens de Paris et articulier par M. van Espen qui ple, dans toute l'antiquité, d'un

lontigny, son agent à Rome, en dral des Missions étrangères, que, commodement dont il pourrait être ait jamais à aucune acceptation de reune satisfaction au sujet de l'admation à Amsterdam; ni, enfin, de Montigny lui répondit, le 26 inditions, il ne voyait en aucune commoder son affaire à Rome pour quelque innocent qu'il pût être, en droit de tout faire, et qu'on attentat, si quelqu'un osait y trou-

The, d'après son rapport, désespéle parvenir à quelque accommodeparti de retourner à Amsterdam.

That de 1722. Il écrivit de là à la
pagande, le 19 Mars de la même
XIII, le 1 Janvier suivant, pour
retendre la voix de la vérité et de
tres demeurèrent sans réponse. Ce
velles qu'il recevait de son nouvel
ent toute espérance d'être écouté, il
au futur concile général, tant de

n 23 Décembre 1720 et du 22 Janv. 1722. Babylone, du 18 Juin, des 4 et 25 Août rages etc. Partie 4. p. 148, 149, 152—154.

M. l'évêque de Babylone qui se disposait à sacrer l'archevêque élu, y est traité » d'irrégulier, d'excommunié, » de suspect dans sa foi, et de mauvaise doctrine." On charge l'internonce d'avertir tous les évêques voisins, afin qu'aucun n'ait la témérité d'approuver cette entreprise ou d'y coopérer. L'internonce adressa cette lettre à tous les catholiques de Hollande, par une nouvelle lettre, datée du 4 Mai suivant, où il se crut obligé de parler sur le même ton a). Ces deux lettres furent répandues avec affectation dans tout le pays, en latin et en hollandais. Le chapitre d'Utrecht y opposa une réponse ferme et respectueuse, le 26 Juin de la même année. Deux pasteurs d'Amsterdam, au nom du clergé de Haarlem, en publièrent, trois jours après, une réfutation suivie. Un laic éclairé y fit une troisième réponse. Tous ces écrits portaient avec eux leur conviction; mais ils ne persuadaient point les ennemis du clergé, qui avaient pris le parti de ne se rendre ni à la raison, ni à l'autorité.

VII. Mais le clergé, encouragé par ces écrits et par cette multitude de témoignages secrets qui s'augmentaient tous les jours b), se crut obligé de consommer l'œuvre

a) M. Spinelli y rendait témoignage de l'état très-florissant et compar rable à celui de l'Église des premiers siècles, où se trouvait l'église or tholique de Hollande avant la division; mais il l'accusait, d'avoir de puis prêté l'oreille aux nouvelles opinions du temps, d'avoir constanment refusé de s'en purger par l'acceptation des bulles apostoliques contre le jansénisme, d'avoir usurpé la juridiction spirituelle sous prétexte de titres imaginaires, et d'avoir, enfin, levé l'étendard d'un schipme maniseste, par l'élection d'un archevêque, qu'il appelle exécrable. b) Dom Thierry de Viaixne, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes, dont le zèle, la réputation et le crédit avaient été un des principaux moyens dont la divine providence s'était servie pour procurer ces témoignages, donna, le 10 Septembre 1724, un ample certificat, où il attestait qu'il avait entre les mains des preuves certaines de l'avis de treize évêques de France en faveur de ce sacre, et d'une multitude de docteurs, de supérieurs de congrégations ou communautés religieuses, de dignités de cathédrales etc., et qu'il se croyait autorisé à espérer d'en acquérir un plus grand nombre encore, lorsque le sacre serait consommé. Ce certificat fut imprimé alors dans un ouvrage hollandais en trois volumes, composé par M. Kemp, chanoine du chapitre d'Utrecht. Tom. 1. part. 3. p. 16-26.

il avait commencée. M. l'évêque de Babylone, assisté deux prédières dignités du chapitre métropolitain Itrecht, procéda enfin au sacre de l'archevêque élu, le 15 Octobre de la même année 1724.

M. Steenoven en donna aussitôt avis à Bénoît XIII, cesseur d'Innocent XIII, et aux principaux évêques l'Église catholique. Ces lettres furent suivies, peu ès, d'un Maniseste ou Déclaration publique. Elle était essée à toute l'Église, pour la rendre dépositaire des ncipes qui, dans cette affaire, avaient dirigé sa conte et celle de son clergé. En outre, pour prévenir les sures que ses adversaires ne pouvaient guères manquer surprendre à la cour de Rome, le nouvel archevêque, concert avec son clergé, joignit à ce Manifeste un te d'appel au concile général, confirmatif, en tant que besoin, de celui du 9 Mai 1719 a). Au commencent de l'année suivante 1725, M. Steenoven reçut des tres de félicitation sur son sacre, des évêques de Montlier, d'Auxerre, de Bayeux, de Macon et de Pamiers. lui mandait dans d'autres, que les évêques de Rot, de Bayonne, de Dax, de Tarbes, de Lombez, de stres etc., étaient dans les mêmes dispositions. nez écrivit plus tard, par des raisons particulières. Le uvel archevêque reçut des lettres de plusieurs autres sonnes distinguées. Elles étaient toutes approbatives son élection et de son sacre, de même que celles on adressait à M. de Babylone en particulier b).

Rome parla un autre langage. Trompée par les jésuiet les partisans des maximes ultramontaines, on lui it fait contracter des engagements qu'elle n'eut pas la Cet acte est daté du 23 Novembre 1724, et su confirmé le 30 1725. Le tout sut imprimé en latin et en français. b) Ces lettres, e autres celles de M. Philopald, supérieur du séminaire des Bonsants à Paris, de M. l'abbé Lagneau, premier proviseur du séminaire Missions étrangères, de M. Jobard, supérieur du même séminaire, M. d'Héricourt, doyen de la cathédrale de Soissons, de M. Mazière, ire général de M. l'évêque de Rodez, de MM. Camet, de la Chasne, Petitpied etc., docteurs de Sorbonne, et de plusieurs autres, se vent dans le Recueil de témoignages etc. Partie 5.

force de rompre. On arracha à Bénoît XIII un bref, daté du 21 Février 1725, qui a servi depuis de modèle et de protocole à ceux qui ont été publiés dans la suite contre les successeurs de M. Steenoven. Le pape, après y avoir déclaré son élection nulle et son sacre illicite et exécrable, défend'à tous les catholiques des Provinces-Unies de le reconnaître pour leur archevêque, et d'avoir aucun commerce avec lui, principalement in divinis. Une marque évidente de la surprise faite à Bénoît XIII, c'est la clause vague de ce bref, où il accuse l'église de Hollande de mauvaise doctrine, puisqu'il était notoire qu'elle n'en avait point d'autre que celle de ce pape, si authentiquement canonisée dans le bref Demissas preces qu'il venait de publier, et dans la bulle Prétiosus qu'il donna peu de temps après.

VIII. Les adversaires de l'église de Hollande affect rent de tirer un sujet de triomphe du bref du 21 F vrier, auprès des personnes ignorantes et prévenues. L sieur Herman Damen, docteur de la faculté étroite de Louvain, mais totalement livré aux jésuites, voulut mêm se persuader que ce bref n'allait pas assez loin. Il publime en conséquence, au mois d'Avril suivant, une Dissert tion, dans laquelle il prétendait prouver la nullité de consécration de M. Steenoven, quoique le saint-père fût contenté de la déclarer illicite; et cela sous l'unique prétexte, qu'elle avait été faite par un seul évêque, sar dispense du pape. C'était une prétention inouïe chez toules théologiens et les canonistes de quelque nom. L sieur Damen ne pouvait l'appuyer que sur quelques d crétales, ou fausses ou mal entendues, et sur des maximesdéraisonnables touchant l'autorité du pape. On pria M. va-Espen d'en dire son sentiment. Il le fit par une longu et solide réponse, datée du 4 Juin de la même année, que celui à qui elle était adressée rendit aussitôt publique Le sieur Damen qui s'y vit confondu, chercha à s'ervenger. L'éditeur avait àjouté à l'écrit de M. van Esperune courte préface, où il prouvait que le sacre de M

Steenoven était non-seulement valide, mais licite et légitime. Il plut au sieur Damen, ou à la cabale dont il était l'interprête, d'attribuer cette préface à M. van Espen. En conséquence, on lui fit un crime de cette assertion, comme opposée à celle du bref du 21 Février précédent, et l'on surprit un décret-d'un tribunal séculier peu au finit de ces matières, qui supprimait cette réponse. Telle fint l'occasion d'un procès très-sérieux qui fut suscité à ce célèbre canoniste, et qui, après plus de deux ans de chicans, d'intrigues, d'indignités et de violences, l'obligea de s'expatrier à l'âge de 82 ans, et d'aller mourir dans les sein de l'église dont il avait pris si généreusement la défense a).

Avant cette retraite, le sieur Damen avait entrepris de Elle parut sur la fin de la même année 1725, et attira M. Damen un nouvel adversaire. M. Philippe-Laurent Verhulst, ancien recteur du collége de Diest, et depuis Professeur de théologie au collége d'Amersfoort, réfuta les deux dissertations du docteur ultramontain, dans cinq lettres b). L'auteur y épuise la matière, et met dans le Plus grand jour les vaines subtilités et les ignorances du Bieur Damen, qui le sentit si bien que, depuis, il a eu la prudence de se renfermer dans le silence. Le P. Meyer, Jésuite, bon poëte latin, mais mauvais théologien, fut plus hardi. Il publia, au mois de Septembre 1726, quelques lettres sous le nom d'un prêtre de Louvain, où il prétendait venger M. Damen contre les cinq lettres du prêtre d'Utrecht. Ces lettres, où l'imprudent jésuite se contente de déclairer sur le jansénisme prétendu de M. van Neercassel, de M. Codde et de tout leur clergé, sans toucher le moins du monde à l'état de la question, ne furent pas même jugées dignes de réponse.

A) Il mourut au séminaire d'Amersfoort, le 2 Oct. 1728. Voyez les Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Uniquenitus dans les Pays autrichiens, Livre 2, et la Vie de van Espen, Livre 3. ch. 6, art. 4 auiv. b) Sous le titre: De consecratione archiepiscopi ultrajectensis, presbyteri ultrajectensis etc. in-40.

Ces premiers écrits, qui n'étaient l'effet que du dépit où la démarche généreuse du clergé d'Utrecht avait jeté ses adversaires, furent accompagnés de quelques autres, par lesquels on prétendait attaquer ses droits, et même son existence. Le premier a) fut publié, sur la fin de 1725 sous le nom de M. Corneille-Paul Hoynck van Papendrecht, chanoine de la cathédrale de Malines, dédié arcardinal d'Alsace, archevêque de cette ville, et muni de l'approbation de l'évêque de Bruges (le fameux Josepvan Susteren, si connu dans le procès du P. Quesne et de celle des évêques d'Ypres et de Ruremonde.

M. Hoynck, qui n'avait fait que prêter son nom à L plume des jésuites, ou qui travaillait du moins sur leur mémoires et sous leur direction b), s'annonce, dès l'épitre dédicatoire, comme le premier défenseur de la vérité et des droits du saint-siége, contre les entreprises et les écrits du clergé d'Utrecht c). M. Govaerts, vicaire apostolique de Bois-le-Duc, le fameux P. Désirant, dont les ouvrages avaient été solennellement approuvés par M. Bussi, nonce de Cologne, le P. Bonaventure van Dyk, provincial des récollets du Brabant (caché sous le nom d'Eustache Jansénius), et enfin M. Théodore de Cock, depuis qu'il fut prélat domestique du pape et chanoine de Saint-Laurent à Rome, avaient successivement attaqu l'existence ou les droits de l'église d'Utrecht; mais to ces auteurs, si solidement réfutés, en effet, par M van Espen et van Erkel, sont comptés pour rien par Hoynck d).

a) Intitulé: Historia ecclesiae ultrajectinae, a tempore mutatae rel etc. 1725. Un vol. in-folio. b) Seconde apologie de M. de Bab Préf. p. XXIX. c) Ediderant jam diu, et porro in dies singulos pi bant sacerdotes ultrajectenses in lucem varios multosque libellos..... lugebant et execrabantur boni omnes; sed lugebant tantum. Plorato rant multi, defensores nulli. Hoynck, epist. dedic. p. 5. d) vaerts avait attaqué le Motivum juris etc. pour le chapitre de l publié en 1703. M. van Espen lui répliqua par l'écrit intitulé tatio responsi etc. Les pseudo-Consolatorium Im et IIm du P. furent combattus dans ceux de M. van Erkel, intitulés: Cleri etc. protestatio asserta, et Protestatio..... denuo asserta. Le P

1X. Il est vrai que ces auteurs étaient tombés dans aille contradictions, et qu'ils s'étaient successivement déruits les uns les autres par l'embarras où ils étaient e défendre autrement une mauvaise cause. Tantôt ils vaient soutenu, qu'il était impossible qu'une église exist véritablement sous la domination de souverains qui étaient pas catholiques, sans biens, sans temples, sans uridiction coactive etc.: d'où ils concluaient, que l'église B Hollande, qui se trouvait dans ce cas, n'était qu'un ays de mission, soumis au gouvernement immédiat du ape et de la congrégation de la Propagande, sans évêue propre, sans chapitres, sans clergé hiérarchique etc. l'antôt, obligés de reculer sur l'article de la possibilité, ar l'exemple de toutes les églises des premiers siècles tc., ils se restreignaient à établir-la prétendue réalité du nit de la non-existence des siéges épiscopaux, des chapires etc., et prétendaient que la violence de la persécuion les avait anéantis plus tôt ou plus tard. Enfin, lorsue l'évidence et la notoriété des preuves les mettaient ans l'impossibilité d'attaquer raisonnablement le fait de existence des siéges épiscopaux, des pasteurs hiérarchives, des chapitres etc., ils se retranchaient à dire, que, voiqu'il en fût, tout avait disparu, depuis que le pape, ur sa plénitude de puissance, avait déclaré qu'il n'y rait plus d'église, de chapitres etc., dans les Provincesnies. Les uns donnaient ces paradoxes comme des arles de foi, et d'autres, comme de simples opinions plus moins probables.

De toutes ces contradictions, celle qui se trouvait entre P. Désirant et les nouveaux adversaires de l'église de ollande, était la plus embarrassante pour eux. Ce père l'ait fait l'aveu, que Sasbold Vosmeer et Philippe Roinius qui l'avaient gouvernée jusqu'après le milieu du

fut dans la troisième désense de la même protestation, intitulée: olestatio...... tertium asserta. Enfin, l'ouvrage de M. de Cock, De tro Coddaeo etc., par l'écrit de M. van Erkel: Desensio archiepiscopi basteni etc.

ont voulu les attaquer par des ouvrages publics. Il n'y a que les voies de fait et les coups d'autorité qu'il n'a pu arrêter.

X. L'église de Hollande commençait à peine de jouir des avantages de l'épiscopat, lorsqu'elle eut la douleur de perdre son archevêque, le 3 Avril 1725, environ six mois après son sacre. Cette mort fut un coup d'autan plus sensible pour elle, que ses adversaires en prirent oc casion de mettre en œuvre toute sorte de moyens pou empêcher qu'on ne lui donnât un successeur. De son vi vant, on avait déjà engagé Bénoît XIII à écrire des let tres à tous les électeurs catholiques de l'empire, dans le gott du bref du 21 Février 1725 qu'il y joignit; il le exhortait à agir auprès des états généraux par leurs les tres ou par leurs envoyés, de manière à les indispos∈ contre le clergé a). Les nonces de Sa Sainteté furen chargés en même temps, de porter la plupart des souvrains catholiques de l'Europe à appuyer ces sollicitations La lettre qu'on surprit à la sage république de Venise s ce sujet, et la réponse qui y fut faite par les états géne raux, sont singulièrement dignes de remarque, et nocroyons devoir les insérer ici b). Celle que le chapit

a) Instrum. appell. Corn. Joann. Barchman etc. p. 3. b) Lettre doge de Venise aux états généraux, au sujet de l'archevêque d'Utrec
Avril 1725.

Aloisius Mocenigo, par la grâce de Dieu, duc de Venise, aux hart et très-puissants états généraux des Provinces-Unies, salut.

Votre sage et puissante république, en accordant le libre exercice notre religion catholique dans ses États, n'a certainement jamais eu tention, qu'elle fût troublée dans ses règlements ni dans ses institution c'est pourquoi le sénat de Venise ne peut croire, que tant de désorde qui s'y sont glissés, contre la doctrine des saints pères, par rappone l'ordination d'un nommé Steenoven pour archevêque d'Utrecht, puisse être agréables au jugement très-éclairé de vos très-hautes puissance lorsqu'elles feront attention aux mauvais effets que la prévarieation de saints canons et la désobéissance obstinée au suprême pasteur ecclésiant que ont produit dans le coeur des catholiques, qui ne sont pas moi chers à votre sage et illustre gouvernement, que leurs autres sujets. Senat donc, touché d'un vrai motif de zèle pour l'uniformité de la ligion, s'est cru obligé, pour la tranquillité de sa conscience, d'emples

métropolitain d'Utrecht, le siége vacant, adressa dans cette occasion au doge de Venise, le 7 Juin de la même année, ne le mériterait pas moins; mais à cause de son étendue, nous la donnerons à la fin de cet écrit. En voici seulement les principaux traits. On commence par faire voir, son intercession auprès de vos très-hautes puissances, pour les prier instamment de vouloir bien régler cette affaire par leur autorité et leur prudence si reconnues; ensorte, que le bon ordre soit rétabli parmi les catholiques, en ce qui regarde l'administration spirituelle; que le suprême pasteur soit reconnu par leurs ecclésiastiques; que ceux qui se révoltent opiniatrement contre lui, soient domptes, et que la paix si nécessaire soit rendue aux ames troublées et agitées. La connaissance , que nous avons de l'affection singulière que vos très-hautes puissances ont héritée de leurs ancêtres, et veulent bien encore avoir, pour notre république, et la droiture de vos intentions, toujours appliquées au bonheur de leurs sujets, nous font espérer que la prière que nous leur faibons, sera favorablement reçue, en considération de la haute vénération et de la sincérité avec laquelle nous vous souhaitons toute sorte de prospérité. Faite dans notre palais ducal, le 31 Mars 1725.

(Soussigné) van Dramius Bianchi, secrétaire.

Résolution prise par l'assemblée des états généraux, le 20 du mois d'Avril 1725.

Après la délibération faite sur la lettre ci-dessus, il a été résolu de répondre à la république de Venise, que leurs hautes puissances ont toujours eu (et conservent encore) pour elle une très-grande vénération, que ses intercessions sont auprès d'elles d'un très-grand poids; qu'elles souhaiteraient lui en donner des preuves dans cette occasion, mais Polles ne peuvent le faire sans renverser les fondements et les maximes établies dans l'État: l'une desquelles est, qu'en matière de foi et de religion, la persuasion peut seul avoir lieu, et non la violence et la contrainte; qu'à cet égard, il est permis à chacun de croire et de penser ce qu'il juge plus convenable à son salut, dont il sera obligé de rendre compte à Dieu en son temps, suivant les lumières qu'il en a reçues. Que leurs hautes puissances étant persuadées que la religion qu'elles Professent, est la meilleure et la plus conforme aux voloités que Dieu nous a révélées, elles souhaiteraient qu'elle fût embrassée par tous leurs sujets, mais qu'elles ne prétendent point contraindre personne sur cela. Qu'elles laissent à chacun la liberté de professer la religion qui lui semblera la meilleure, pourvu cependant qu'ils se comportent en bons ot sidèles sujets, et qu'ils ne fassent rien de contraire à l'autorité du gouvernement, au bien de la société civile, aux bonnes moeurs, à la tranquillité publique, enfin, rien qui tende à l'oppression du prochain. Que c'est sous ces conditions, que leurs hautes puissances ont toléré, et tolerent encore, dans leurs États les catholiques-romains aussi bien que les autres. Qu'elles n'entrent point dans les disputes qui se sont

dans un narré succinct de toute l'affaire, l'étrange su prise que les adversaires de cette église avaient faite l'illustre sénat de Venise. Ils lui avaient fait envisag le sacre de M. Steenoven, comme contraire » à la doctri » des SS. pères et aux dispositions des SS. canons, » comme une désobéissance obstinée et une révolte opini »tre contre le suprême pasteur de l'Église:" la lettre de montre que ce sacre n'était, au contraire, qu'une exac observation, non-seulement de la doctrine des SS. père et des dispositions des SS. canons, mais encore du conse mandement divin de Jésus-Christ, et de la pratique com stante de toute l'Église dans tous les siècles, qui pr élevées entre eux sur l'autorité plus grande ou plus petite de celui qu reconnaissent tous pour leur pasteur spirituel, tant que le repos pubn'y est point intéressé. Qu'elles n'ont point pris non plus aucune c naissance de ce qui s'est passé par rapport à l'élection et à la con cration du sieur Steenoven (qui se prétend archevêque d'Utrecht, qu'elles ont appris être mort depuis peu), parce quelles sont persuad qu'il ne s'y est rien fait contre les règles. Que ceux de leurs sujets, qui forme profession de la religion catholique-romaine, ayant des sentiments di rents sur cet article, leurs hautes puissances ne peuvent, suivant le principes, se servir de leur autorité, ni permettre qu'on en emple d'étrangère, pour obliger les uns ou les autres à changer de sentime 📁 Qu'elles ne peuvent même conseiller à aucun d'eux de se soumettre, une obéissance aveugle, à celui qu'ils appellent le suprême paste mais qu'elles se croient, au contraire, obligées de protéger les uns les autres contre toute persécution et oppression; enfin, qu'elles es rent que M. le duc et la république de Venise feront attention, sel leur profonde sagesse, que leurs hautes puissances ne pourront jame permettre ni souffrir, que la cour de Rome exerce dans leurs États pouvoir sans bornes, et plus étendu qu'on n'en admet dans les autrroyaumes et provinces où la religion catholique-romaine est dominant ce qui priverait l'ancien clergé séculier de ce pays, comme il le soutien des droits et des postes dont il a été de tout temps en possession, possession, lui substituer, par violence, des missionnaires étrangers. Que, pot éviter cet abus, leurs hautes puissances accorderont leur protection e toute rencontre, afin que leurs sujets puissent être à couvert de toute sor de procédures et entreprises violentes, et que les disputes qui se somme élevées, puissent être terminées par voie de douceur et de modératio que, si cela se fait avec équité et prudence, les états généraux en se ront fort satisfaits. Qu'au reste, ils conserveront toujours la haute v nération qu'ils ont pour la sérénissime république de Venise, et n'auro rien plus à coeur que d'entretenir avec elle une bonne et sincère amitiscrivent de donner un évêque propre à chaque église. Traiter de désobéissance criminelle une pareille démarche, faite dans la plus urgente nécessité, et après avoir rempli surabondamment, à l'égard du pape, tout ce que l'ancienne et la nouvelle discipline peuvent prescrire, c'est prétendre qu'on ne peut sans crime lui désobéir, lors même que ce qu'il commande, est manifestement contraire à l'ordre de Jésus-Christ et de son Église.

Ici le clergé d'Utrecht représente à cette illustre république, qu'il n'a besoin pour sa justification, que de lui rappeler les principes qu'elle avait elle-même revendiqués et suivis dans le célèbre démêlé qu'elle avait eu avec Paul V, au commencement du dix-septième siècle. Les savants théologiens de votre république," dit-il, Prouvèrent très-bien pour lors a), que, dans le cas où \*elle se trouvait et autres semblables, on n'est nullement Pobligé d'obéir au souverain pontife. Ils le prouvèrent, ren particulier, par le témoignage du cardinal Bellarmin, \* auteur d'autant moins suspect, qu'il venait de publier ecrit très-véhément contre la république sur cette Eme affaire. Il est permis, (dit ce cardinal, L. 2. de > somm. pont. cap. 29) de résister au pape, s'il attaque Dest également, quand il attaque nos res, ou qu'il trouble l'ordre public. À plus forte raison, " a' il entrepend de détruire l'Église. En ce cas, il est per-» vis de lui résister, en ne faisant pas ce qu'il ordonne et Empêchant d'exécuter son dessein." Le cas dont parlait Bellarmin, est précisément celui où s'était trouvé le clergé Utrecht, en se donnant un évêque, pour sauver son Elise que le pape voulait anéantir, et qu'il prétendait eme être déjà anéantie. Le cardinal ne fait donc pas oins l'apologie de ce clergé, que celle de la république Q Venise.

L'avis du sénateur Antoine Quirini, que le clergé Utrecht réunit ici à celui de Bellarmin, n'est pas oins concluant en sa faveur. » Je dis donc" (ce sont

a) Dans un traité imprimé à Venise en 1606.

ses paroles) que le pape n'a aucune raison de condan ner la république et de publier des censures continelle, parce que, fondée sur tant de raisons, elle inséest rendue coupable d'aucune faute, ni d'aucune en reur; et qu'au contraire, elle aurait mal fait, si el s'était conduite autrement, parce qu'elle aurait manque au devoir qui l'obligeait de bien gouverner ses sujets et de conserver la paix et la tranquillité dans les Étans soumis à sa domination." Si la république de Veniment autorisée à parler ainsi, dans un cas où il n'éta question que du maintien de droits purement temporels à plus forte raison pouvons-nous le faire, observe clergé d'Utrecht, dans une circonstance, où il s'agissa de conserver la propre existence de notre église et a droits spirituels, essentiellement liés au salut des âmes.

Ce clergé s'applique, avec la même justesse, la come clusion de l'avis du sénateur Quirini. Mettant," ditent toute notre confiance dans le secours et la faveur confiance dans la bonté de notre cause, nous ne doutome par qu'elle ne soit soutenue par tous les princes et toutes les nations, qui ont un égal intérêt à cette affaire. Le clergé d'Utrecht avait-il moins de droit d'avoir cel confiance et de se flatter, en particulier, que la répub que de Venise, ne pouvant désavouer aujourd'hui sanciens principes, ferait pour cette église ce que se sénateur avait si bien prouvé que tous les princes toutes les nations devaient faire pour cet État?

Si cette lettre n'obtint pas de l'illustre sénat de Vnise, ce qu'il semblait que l'église d'Utrecht avait dro d'en attendre, il paraît qu'elle contribua du moins a parti qu'il prit de ne plus insister sur sa demande.

La république de Venise ne fut pas le seul souversi que les adversaires de l'église d'Utrecht engagèrent solliciter les états généraux d'empêcher cette église de procurer un évêque. M. de Babylone nous apprend qu'un évêque de France de ses emis lui sit donner ev dans le temps, par un ami commun, » qu'il savait ce

taimement que le nonce avait présenté au roi, le Mardi (17 Avril), un mémoire détaillé et fort pressant, afin que sa majesté employât son crédit auprès de MM. des états de Hollande, pour empêcher l'élection et le sacre d'un nouvel archevêque d'Utrecht. Le nonce ajoutait dans som mémoire, que c'était une affaire qui devait intéresser tous les princes catholiques, dont la plupart avaient déjà donné des ordres à leurs ambassadeurs de faire ladessus des représentations à MM. des états de Hollande. En conséquence la cour," poursuit la lettre d'avis, a envoyé ordre à la Haye au marquis de Fénélon (qui sest tout livré aux jésuites), de présenter des mémoires et d'agir avec force a).

a) Lettre de M. Dilhe, du 26 Avril 1725.

intrigues des adversaires. Les états ayant déclaré av fermeté à la république de Venise, qu'ils ne pouvaie s'opposer aux démarches que faisait l'ancien clergé c pays pour se maintenir dans la possession de ses droits parce qu'il ne faisait rien contre les règles; mais qu'i protègeraient les deux partis des catholiques-romains leurs sujets, contre toute persécution et oppression; le adversaires du clergé en prirent occasion de demander qu'il leur fût aussi permis d'avoir un vicaire apostolique Le bruit se répandit même, qu'il en était déjà arrivé u dans le pays, et que, dans cette extrémité, la cour c Rome consentirait de lui laisser prendre le titre d'évêqu de Haarlem; mais la sagesse des seigneurs des états = leur permit pas de consentir à ces demandes, qu'ils 5 gèrent également contraires aux placards et au bien € sentiel de la patrie. Témoins des effets nuisibles à tranquillité publique, que produisait tous les jours la « vision des catholiques, leurs sujets, et le schisme que ce qui étaient gouvernés par les, nonces et les vicaires pape, avaient introduit entre eux, ils n'avaient garde consentir à des propositions qui n'étaient propres que perpétuer ce schisme, et à y donner une nouvelle fore

Ce refus obligea les adversaires à recourir à de noveaux stratagèmes. L'évêque de Babylone, le seul q fût à portée de sacrer le nouvel élu, avait reçu avis de puis quelque temps, » que, quoiqu'il fût dans un par » de liberté, il n'y avait aucune sûreté pour lui dans le circonstances où l'on était; qu'il était à propos qu'il me » sortût point du tout de chez lui, set que, s'il voulait an » ler à l'église, il fallait qu'il fût accompagné de quate » ou cinq personnes. L'ambassadeur qui est dans ce pay » là, ajoutait-on, est l'homme du monde le plus propre » vous faire enlever: cet événement, à l'égard d'un fram » çais, ne ferait pas tant de bruit qu'on s'imagine, ou d' » moins, cela serait bientôt apaisé, et l'enlèvement serant toujours fait" a).

a) Lettre du decteur de la Chassaigne, du 12 Mai 1725.

En effet, une aventure arrivée peu de temps après, donna lieu de croire que les arrangements étaient tout pris pour cet enlèvement. M. l'évêque de Babylone, qui faisait pour lors sa résidence ordinaire à Amsterdam, était venu passer quelque temps chez M. Verheul. pasteur au Helder dans la Nord-Hollande. Il y fut invité par un capitaine de vaisseau inconnu, de venir prendre une collation sur son bord. M. de Babylone fut averti dans le même temps, qu'une dame fort animée contre le clergé, s'était vantée qu'il serait enlevé incessamment. Cet avis rendit suspecte l'invitation du capitaine, et M. de Babylone refusa de s'y rendre. On ne douta point que ce capitaine n'eût dessein d'enlever le prélat.

Ce coup étant manqué, on eut recours à des voies plus honnêtes. Une personne de considération écrivit à M. de Babylone, le 14 Août 1725, pour lui faire des propositions d'accommodement. On assure," dit-elle, » que Rome commence d'ouvrir les yeux sur votre affaire et d'en être embarrassée, et que M. le nonce s'est expli-• qué ici (à Paris) de cette sorte, ajoutant, qu'il y a des Personnes d'un rang et d'une piété distinguée, qui agis-\*sent auprès de la congrégation du saint office, pour dis-\*Poser les choses à un accommodement. Elles n'auraient \* Pas dû tant différer. Les délais de cette cour sont sou-\* Vent artificieux et toujours redoutables. Il m'est revenu, " qu'on doit vous écrire pour vous porter à différer le sa-Ere, afin de donner le temps nécessaire à cette négocia-\* tion; le pas est délicat etc." La personne de considération qui écrivait ainsi, était d'avis, aussi bien que les autres amis du clergé, que ces nouvelles propositions ne devaient pas faire différer le sacre, et qu'il serait tout » aussi facile de se réconcilier avec Rome après la consé-"cration, que devant:" mais les agents de cette nouvelle négociation avaient d'autres vues. Leur unique but était de l'empêcher pas ces délais. C'est suivant ce plan que M. Vivant, doyen de Saint-Germain l'auxerrois à Paris, écrivit, le 11 du même mois d'Août, à M. de Montigny,

Steenoven, de M. Jacques Krys, pasteur d'Amsterdamet de M. Donker, pasteur dans la même ville, commet d'autant de marques évidentes de la vengeance divinais que de fausses énonciations à ce sujet! On donnait M. Donker que pour un laïc: on assurait que sacre de M. Steenoven s'était fait dans sa maison: o supposait ce même M. Donker, qui était plein de vie e de santé, mort par un juste jugement de Dieu, dan l'impénitence et une désobéissance damnable etc. M. Donker monta en chaire, ce bref à la main, et en prit oc casion de faire voir à son peuple, l'un des plus nom breux des paroisses d'Amsterdam, la manière indigne don on surprenait le saint-père, tandis qu'on voulait fair passer tous ses décrets pour des oracles infaillibles.

M. Barchman ayant écrit au pape, le 5 Octobre de la même année, pour lui faire part de son sacre, cett nouvelle marque de son respect et de son union inviola ble avec le saint-siège, ne produisit d'autre effet qu d'attirer un second bref, daté du 6 Décembre 1725 aussi injurieux que le premier. On y déclarait excomme niés et schismatiques, le nouvel archevêque, son chapitre le peuple et le clergé qui lui était uni et tous ceux, en fin, qui auraient pris quelque part à son sacre, qui l'ap prouveraient, ou qui lui accorderaient quelque aide 🔿 secours. Et, pour éviter les grossières méprises du de nier bref, ceux qui minutèrent celui-ci, s'abstinrent d nommer aucun de ceux contre lesquels on lançait ces ri goureux anathèmes. On n'y trouve que le nom de M Barchman, encore y est-il mal écrit, quoiqu'on l'e exactement sous les yeux, dans la signature des deulettres qu'il avait écrites au pape a).

Quelque notoirement nulles et injustes que fussent cescensures, prononcées sans compétence, sans procédure avec toutes les marques de la surprise etc., M. Barchman, à l'imitation de son prédécesseur, jugea à propos

a) Acte d'appel de M. Barchman (in-40 de 40 pages), p. 35.

de se mettre sous la protection de l'Église universelle, par un appel en forme au futur concile général, daté du 5 Mars 1726. Son chapitre et tout son clergé y adhéra, aussi bien que la portion de celui de Haarlem qui lui était soumise. Cet acte contient un narré succinct des faits, et une démonstration abrégée des nullités des deux brefs du 23 Août et du 6 Décembre. On y trouve les deux lettres de M. Barchman au pape. La dernière, du 5 Octobre, renferme une clause remarquable. C'est la disposition du prélat, d'être prêt à descendre de son siége, si cette démarche devenait nécessaire pour rétablir la tranquillité dans son église. Dom Thierry de Viaixne lui ayant témoigné quelque peine sur cette clause, le prélat lui répondit: » Ne vous mettez point en peine de l'offre que je fais de me désister; ce ne sera qu'à de si bonnes conditions, que l'église en tirerait de grands \*avantages. Voici les trois conditions: point de Formulaire, point de constitution Unigenitus; et les droits de \*cette église et du chapitre reconnus; et cela, non par de vaines promesses, mas par des choses sûres, et des "actes authentiques. J'espère que le Seigneur nous ouvrira les yeux pour ne nous point laisser tromper" a). Il fit part à son peuple de cet acte d'appel, par un mandement du 21 Mars, qui fut fort applaudi.

IV. M. Barchman est celui de tous les archevêques d'Utrecht qui ait reçu, à l'occasion de son sacre, un plus grand nombre de lettres de félicitation et de communion. Sa grande réputation y contribua beaucoup. Si l'on ne s'est pas cru également obligé d'en faire autant à l'égard de tous ses successeurs, c'est que ces témoignages, une fois donnés, leur étaient également appliquables. On garde dans les archives d'Utrecht les originaux de plus de cent de ces lettres de communion. Il y en a des évêques de Senez, de Montpellier, d'Auxerre, de Bayeux etc. D'autres évêques, qui étaient dans les mê-

Lettre de M. Dom Thierry de Viaixne à M. Kemp, du 20 Novembre 1725.

mes sentiments, mais qui n'osaient les écrire par eux-mêmes, les faisaient écrire par des amis de confiance, à qui ils s'en étaient ouverts. M. Dilhe envoya, au mois d'Octobre 1725, à M. Barchman une liste de plus de trent évêques de France, à qui on lui conseillait d'écrire pou leur annoncer son sacre; en l'assurant que, s'ils n'avaien pas le courage de lui répondre, »ils recevraient du moin » ses lettres avec plaisir." Les autres lettres sont écrites\_ la plupart, par des personnes célèbres de presque tous les diocèses de France: des docteurs, des supérieurs de congrégations ou de communautés ecclésiastiques, dedignités de cathédrales etc., des pasteurs et autres eccles siastiques. Il y a des lettres communes d'ecclésiastiques de différents diocèses, mais singulièrement de ceux de Paris et de Nantes. On en trouve aussi des provinces plus voisines de la Hollande, comme de la Flandre, du Brabant, de Liége etc. Il n'y eut pas jusqu'à des magitrats et d'autres la cs distingués, qui ne se firent une gloire de demander la bénédiction au nouvel archeveque a).

V. L'épiscopat de ce prélat ne fut pas de longue du rée; mais on peut dire qu'il fut rempli de toutes les bennes oeuvres qui peuvent être l'objet du zèle épiscopal. Il avait de grands talents pour la prédication, beaucoup de goût et de pénétration pour l'intelligence de l'Écriture sainte, un naturel tendre, doux et bienfaisant, mais d'une fermeté inébranlable dans ce qu'il croyait que Dieu exigeait de lui. C'est sous son épiscopat que le séminaire d'Amersfoort prit sa dernière forme. Les règlements qu'il y établit, sont d'une sagesse admirable. Ceux qu'il donns aux maisons des chartreux et des orvalistes réfugiés dans son diocèse, portent tout à la fois un caractère de zèle et de prudence, qui les rendaient proportionnés aux circonstances des lieux et des temps. Si ses jours eussent été

a) Quelques-unes sont signées tout à la fois de 7, 11, 15, 17, 24, 36, 41 personnes. — On trouve une partie de ces lettres dans le Recueil de témoignages etc. partie 5.

prolongés ou moins traversés, il y a lieu de croire qu'il surait fait revivre, dans tout son clergé, cette science des aints, cette vertu mâle, cette exacte discipline, qui, sous prédécesseurs, l'avaient rendu un des plus florissants toute l'Église. On a de lui plusieurs mandements et 11 ces écrits, qui, quoique courts, forment de précieux De la tradition. Celui par lequel il s'annonce son peuple, daté du 30 Décembre 1725, renferme une mération complète des qualités et des devoirs des évê-S. Celui du 10 Avril 1730, au sujet de la mort de Béont XIII, est rempli des sentiments de l'union la plus inione, et de la charité la plus tendre pour l'Église et pour les évêques de Rome, qui en sont les chefs ministériels. Un autre, du 12 Mai suivant, contre la légende de Grégoire VII, remet sous les yeux cet esprit de sagesse et d'équité qui sait distinguer l'autorité légitime d'avec l'abus qu'on en peut faire, et les véritables prérogatives du saint-siège d'avec les prétentions ambitieuses de la cour de Rome, aussi contraires à l'esprit de Jésus-Christ et de l'Église, qu'à la nature et à l'indépendance de l'autorité temporelle a). M. Barchman écrivit en commun avec M. l'évêque de Babylone, une très-belle lettre à M, de Senez, au sujet du concile d'Embrun. On a aussi une lettre de lui, au sujet des calomnies contenues dans les infâmes Mémoires, publiés en 1728, sur l'état présent des réfugiés francais en Hollande. Nous ne parlerons pas ici de quelques écrits qu'il publia sur la matière de l'usure, ni des chagrins que cette affaire lui attira. Nous dirons seulement, que le personnage que lui font faire les journalistes de Trévoux, dans le compte qu'ils rendent d'une nouvelle édition du traité du curé de Chânes sur cette

a) Les états de Hollande et de Westfrise publièrent un placard, le 20 Septembre de la même année 1730, portant défense, pour la conservation du repos public, le de faire aucun usage, ni en public ni en particulier, de l'office de Grégoire VII (autorisé dans la bulle de Bénoît XIII, du 25 Septembre 1728): 20 d'indiquer cet office dans le directoire des messes etc.: 30 de donner la bulle Unigenitus pour règle de foi.

matière, est aussi contraire à la vérité que plein de malignité et de contradictions. Prétendre, comme ces journalistes, que M. Barchman se soit suscité lui-même des contradicteurs dans son propre clergé, touchant cette matière, pour flatter les souverains et se les rendre favorables, c'est un paradoxe aussi injuste que mal imaginé. M. Barchman mourut d'une attaque d'apoplexie, à Rhynwyk, maison de campagne à deux lieues d'Utrecht, le 13 Mai 1733. Sa mort fut regardée comme une perte immense, non-seulement pour l'église particulière de Hollande, mais encore pour l'Église universelle. MM. les évêques de Montpellier, d'Auxerre etc., en firent les plus grands éloges dans les lettres qu'ils écrivirent à cette oc-M. l'évêque de Senez, dans celle qu'il adresse à un ami, le 23 Août 1735, le regarde comme un des grands prélats de son siècle, et d'un mérite accompli. On peut voir l'abrégé de la vie de ce prélat, dans une feuille de quatre pages in-4°, et insérée dans les Nouvelles et clésiastiques du 18 Juin 1733. Il y est fait mention, en abrégé, d'un miracle opéré, le 6 Janvier 1727, sur Agathe-Leenderts Stouthandel. Cette fille, malade depuis plusieurs années d'une hydropisie scorbutique, accompagnée de symptômes qui, depuis six ans, faisaient regarder la maladie comme incurable, avait conçu l'espérance, depuis plus de six mois, d'obtenir sa guérison, si elle pouvait communier de la main de son archevêque, et baiser ses habits pontificaux. Ayant eu ce bonheur, le jour de l'Épiphanie 1727, elle fut subitement et parfaitement guérie. Sa principale intention en demandant à Dieu ce miracle, comme elle l'avait déclaré longtemps auparavant, était qu'il servît à manifester la légitimité et la catholicité de cet archevêque. Trois pasteurs de la ville d'Amsterdam (où s'était opéré ce miracle), dont deux étaient protonotaires apostoliques, furent chargés d'en faire des informations juridiques: elles durèrent plus de trois mois. Le miracle fut constaté par trois médecins, par plus de cinquante hommes et quatre-vingt femmes catholiques, et

ar plus de trente protestants: tous voisins, parents ou mis de la miraculée.

Nous ne devons pas passer sous silence deux grandes afires auxquelles ce prélat eut beaucoup de part, et dans esquelles il donna des preuves de son zèle et de son couage vraiment épiscopal, aussi bien que de l'étendue de es vues sur les affaires de l'Église et sur la manière de es traiter.

La première de ces deux affaires concerne le projet de réunion des églises de Russie avec l'Église catholiquecomaine. Le public est en possession, depuis plusieurs années a), de la relation et des pièces qui regardent cette affaire. Elle doit sa naissance au zèle des docteurs de Sorbonne, et en particulier de M. Boursier. Ces docteurs saisirent, en 1717, l'occasion que leur donna la suriosité qui porta le czar Pierre le Grand à aller voir eur maison, pour lui proposer cette réunion, et lui renettre des mémoires capables d'en aplanir les voies. Pierre e Grand les communiqua à ses évêques. Ils y firent leux réponses; mais le cardinal Dubois, à qui elles fuent adressées comme premier ministre, traversa la néociation. Elle fut reprise, en 1726, à l'occasion de a conversion de la princesse Irène Galitzin, épouse du rince Serguier Dolgorouki, qui était pour lors en Holande. Madame la princesse d'Auvergne (d'Aremberg) ut le premier instrument dont Dieu se servit pour touher madame Dolgorouki, et M. Barchman, archevêque l'Utrecht, acheva cette bonne oeuvre. La princesse fit professien de foi entre les mains de ce prélat, le 11 Juin 1727. Comme il était déjà question depuis quelque emps, de son retour en Russie, madame Dolgorouki denanda à M. Barchman de lui donner un prêtre pour elle t pour toute sa famille, qui pût la soutenir dans le parti lu'elle venait de prendre, de s'unir à l'Église catholique-

a) Relation des démarches faites par les docteurs de Sorbonne, pour réunion de l'église de Russie, dans les années 1717 et suivantes.

OFEN l'Histoire et analyse du livre de l'Action de Dieu etc. 1753. t. 3:

romaine. Le prélat choisit M. Jubé, curé d'Asnières = diocèse de Paris, qui était alors retiré en Hollande. Jubé n'était pas éloigné de se consacrer à cette bonne oeuvre; mais, avant que de l'accepter, il voulut consuc ter les amis qu'il avait à Paris. Tous, et en particulis MM. Petitpied, Boursier, d'Étemare, le P. Fouquet l'Oratoire etc., lui conseillèrent de se rendre. Ils tre vaient en lui toutes les qualités nécessaires, non-seulem pour être le pasteur de la princesse et de sa famille, m encore pour être chargé de suivre le projet de l'unice Cette affaire fat mûrement examinée et débattue pend deux ans. M. Barchman en sentit toute l'importance. fut même question de sacrer M. Jubé, afin qu'il pût 🗪 ministrer le sacrement de confirmation à ceux qu'il au rai le bonheur de gagner à la religion catholique, et remplir, dans le besoin, les autres fonctions épisoopales. Ce dernier projet ne fut pas exécuté; mais, lorsqu'il fut enfin arrêté qu'il partirait avec la princesse, les docteurs de Sorbonne lui envoyèrent une lettre de créance ou procuration en bonne forme, datée du 24 Juin 1728, pour traiter, en leur nom, de la réunion avec les évêques de Russie. M. l'archevêque d'Utrecht lui donna, le 20 Octobre suivant, tous les pouvoirs nécessaires pour exerces les fonctions pastorales à l'égard des catholiques qu'a trouverait sans pasteurs, dans les lieux où il n'y aura point d'évêque catholique, et pour tontes les âmes qu's pourrait gagner à Dieu et à la religion. M. Jubé, après avoir fait un voyage à Paris, et y avoir reçu la permission et la bénédiction du cardinal de Noailles, son archevêque, partit pour Moscou le 20 Octobre 1728, et y arriva le 30 Décembre suivant. Le Seigneur donna d'abord de grandes bénédictions à son zèle et à l'objet des sa mission. Le duc de Liria, ambassadeur d'Espagne auprès de Pierre II, la favorisa de tout son pouveir. Il en écrivit à sa cour, dont il reçut des réponses favorables, et donna au nouveau missionnaire des lettres patentes d'aumônier, avec la liberté de demeurer chez la prin-

cesse Dolgorouki. M. Jubé trouva pareillement des entrées favorables auprès des seigneurs les plus accrédités à la cour, et auprès de plusieurs évêques. La famille des Dolgorouki jouissait pour lors de la principale autorité. Le prince Wasili-Loukesque Dolgorouki, que Pierre I avait laissé à Paris en 1717, en qualité de son ambassadeur, et qui y avait suivi l'affaire de l'union, était veltmaréchal et membre du haut conseil. Son parent Alexis-Grégorowitz Dolgorouki, l'était également et décidait de toutes les affaires. Le jeune czar Pierre II avait même fiancé et devait épouser sa fille, le jour qu'il mourut. Deux princes Galitzin, frères de la princesse Irène, étaient pareillement membres du haut conseil, qui n'était pour lors composé que de cinq seigneurs. C'était à la maison de campagne de l'un de ces derniers, que se tenaient les assemblées pour traiter de l'union. Un autre des premiers seigneurs de la cour, qu'on ne nomme pas, avait déjà consacré des sommes considérables, par le conseil de M. Jubé, pour fonder un collége à Moscou, qui devait être en correspondance avec l'université de Paris. Deux des trois prélats, qui composaient le synode perpétuel, savoir: l'archevêque de Rézan (Étienne Javoski) et l'évêque de Twer (Lapatinski) paraissaient si bien intentionnés pour l'union, aussi bien que l'archevêque de Kioff, qu'ils furent tous les trois déposés et exilés lorsque cette affaire sut tout à sait rompue. Ce sut la mort de Pierre II, arrivée le 20 Janvier (vieux style) 1730, qui donna lieu à cette rupture. La nouvelle impératrice Anne disgracia et persécuta à toute outrance la famille des Dolgorouki. Tous ceux qui avaient quelque liaison avec M. bé, ou quelque inclination pour l'union, furent suspects Le cour. M. Jubé reçut des ordres réitérés de quitter la Russie; et après tous les délais possibles, il y fut enfin forcé au commencement de 1732. Il vit ainsi se perdre, sa retraite, les heureux effets qu'on avait tout lieu Pespérer de sa mission, si Pierre II eût vécu.

peine M. Jubé était-il parti pour la Russie, que

M. l'archevêque d'Utrecht et M. l'évêque de Babylone furent très-sérieusement occupés, de concert avec des personnes célèbres en France, et en particulier avec M. Jobard, ancien supérieur des Missions étrangères, d'une autre oeuvre du même genre, qui pouvait avoir les suites les plus heureuses pour l'Église. C'était une mission chez les Laos, dans les Indes, indépendante pour le temporel et le spirituel; du gouvernement immédiat de la congrégation de la Propagande. L'Évangile n'y avait jamais été prêché. Le décret du 7 Mai 1719, par lequel cette congrégation ordonnait l'acceptation de la constitution Unigenitus à tous les évêques et missionnaires des Missions étrangères, donna naissance à ce projet. L'exécution de ce décret avait déjà jeté le trouble dans ces missions. Celle du Tonquin, qui jusque-là avait été très-florissante, était dans la désolation. M. Guisain, évêque de Larande, qui en était vicaire apostolique, étant mort en 1723, la cour de Rome ne voulut point lui donner de successeur, qu'elle ne fût assurée que tous les missionnaires de ce royaume avaient accepté la constitution. La mission ches les Laos, le séminaire qu'on devait fonder pour y fournir des sujets etc., devaient être une ressource pour tous les missionnaires des Indes, que la cour de Rome abardonnait ou persécutait à l'occasion de la bulle Unigenitus. Ce projet était fort avancé au printemps de 1729. On avait déjà plusieurs sujets déterminés à partir, dont le P. Terrasson de l'Oratoire était le chef. C'était M. l'archevêque d'Utrecht qui leur donnait mission: mais l'affaire manqua, principalement par le défaut d'une correspondance suffisante de la part de messieurs du séminaire de Siam et de M. Tessier, évêque de Rosalie, qui y était vicaire apostolique. La peur les saisit. Ils craignirent que les secours qu'on leur offrait ne manquassent dans la suite.

TO

I

Eser 1923

acc.

**De** 

pit-

le l

⇚

ئ

1

-

F

F

Ē

## CHAPITRE XVI.

## Épiscopat de Théodore van der Croon.

Article I. M. van der Croon succède à M. Barchman en 1733: il est sacré en 1734. — II. Écrits publiés sous le nom du card. d'Alsace contre M. van der Croon. Réponses.

- I. Après la mort de M. Barchman, le chapitre d'Utrecht, assemblé le 22 Juillet 1733, élut unanimement pour son successeur, M. Théodore van der Croon, chanoine du même chapitre, et pasteur dans la ville de Gouda. Le chapitre et l'évêque élu écrivirent; le 26 Août et le 1 Septembre suivant, au pape Clément XII, pour lui demander, selon l'usage, la confirmation de l'élection et la dispense de la loi qui prescrit que l'évêque consécrateur soit assisté par deux autres évêques. Ces deux lettres étant demeurées sans réponse, et d'autres incidents ayant retardé le sacre, M. van der Croon écrivit une seconde lettre au pape, le 24 Juillet de l'année suivante. Quatre évêques voisins furent ensuite invités au sacre; mais toutes ces démarches ne produisirent d'autre effet que de constater la fidélité persévérante du clergé d'Utrecht à remplir, autant qu'il était en lui, tout ce qui était prescrit par M. l'évêque de Babylone procéda enfin au les canons. sacre de l'archevêque élu, le 28 Octobre de la même année 1734 a).
- a) Dans le long intervalle qu'il y eut entre l'élection et le sacre de M. van der Croon, les adversaires firent des tentatives de différente espèce pour l'empêcher. Au mois de Novembre 1733, M. d'Acugna, am-

tre et de l'acte d'appel de l'archevêque d'Utrecht, répos dit à sa conduite précédente. La réponse qu'il lui adr sa, le 14 Janvier 1736, n'était qu'un tissu d'injures d'opprobres. On n'y voyait pas le moindre de ces traits d'humanité et de civilité, qui ne se refusent jamais à un honnête homme, de quelque religion qu'il soit, surtout lorsqu'il en agit lui-même avec la politesse et les égards que M. van der Croon avait observés. L'adresse de la réponse était: à Théodore van der Croon, faux évêque, avec cette sentence: »Rentre dans des sentiments de » droiture et de bon sens, et ne te moque pas de l'Église • de Dieu" a). La lettre commençait ainsi: » Quelle est, » Théodore, cette hardiesse et cette présomption qui t'a » porté à m'écrire? Qui es-tu et d'où viens-tu? Je suis, » dis-tu, l'archevêque d'Utrecht. Qui t'a donné l'épisco-» pat? De qui tiens-tu ce titre? L'usurpation que tu en » fais, est un sujet de risée pour le peuple, l'Église le » déteste, le pape le condamne, tous les évêques catholi-» ques refusent de te reconnaître, les protestants eux-» mêmes ne te tolèrent pas etc." La suite de la lettre répond à ce début. Le jésuite qui tenait la plume, faisait parler à l'archevêque le langage emporté de ses con-Il fait tirer un sujet de gloire à ce prélat, de sa rupture de communion avec ceux qui ne rendaient point à la bulle Unigenitus une obéissance pleine et entière. » Ton appel au futur concile général, Théodore," poursuit la lettre, »futile, nul, honteux, dans lequel tu » n'as eu d'autre exemple à suivre que celui des héréti-» ques, est une nouvelle raison pour laquelle je n'ai ja-» mais eu et je n'aurai jamais aucune communion ecclé » siastique avec toi. Ton appel me sera éternellement dam-» nable et exécrable. Il ne m'en faut pas davantage pour » te refuser et aux tiens, tout entretien, toute union, tout » commerce, et même, selon l'avertissement de S. Jean » toute espèce de salut etc."

a) Theodoro van der Croon, pseudo-episcopo: recta sapere, et Des 🧲

Ces injures étaient accompagnées, 1° d'une calomnie rrible, savoir: que M. van der Croon avait » rejeté la éconciliation avec le saint-siége, et lui avait refusé le levoir de la communion ecclésiastique" a); 2° des prinpes ultramontains les plus révoltants. M. van der Croon était un faux évêque, selon l'écrivain de M. de Malis, que parce qu'on ne » pouvait recevoir que du pape eul la puissance et la mission épiscopale:" son appel it exécrable, parce qu'il » n'est jamais permis d'appeler u pape au concile:" son église avait été convaincue hérésie, de schisme, et de toute sorte de sacriléges," ree qu'elle ne s'était pas soumise aveuglément à tous décrets des congrégations romaines etc.

Il n'en faut pas davantage pour caractériser cette rénse. M. van der Croon y opposa une Défense; et pour ver l'honneur de l'épiscopat, il crut devoir dire avec it le public, que l'écrit auquel il répondait, était l'ouge des jésuites, et que M. le cardinal d'Alsace n'y tit d'autre part que de l'avoir signé, sans doute, par prise. Comme on abusait néanmoins de son nom pour user l'église de Hollande d'hérésie, de schisme, d'hyrisie etc., M. van der Croon la justifie séparément ces différents chefs. Il démontre, 1º qu'en même ips que ses adversaires les plus envenimés n'ont jais pu articuler une seule erreur (reconnue pour telle us toute l'Église) qu'elle n'eût toujours détestée ni une vérité catholique qu'elle n'eût fait gloire de proser, ils étaient convaincus d'enseigner eux-mêmes tous jours des erreurs grossières, sur la probabilité, sur suffisance de l'attrition etc.: 2º Qu'il était aussi inte que pernicieux dans ses conséquences, de traiter de ismatique une église qui ne cessait de donner au pape à tous les évêques catholiques les témoignages les plus de son attachement inviolable à l'unité, et de sa à rendre à toute autorité légitime toute la sou-

Abjecisse reconciliationem cum Petri sede, et eidem sedi negasse decommunionis. Rescript. emin. card. de Alsat. p. 11.

mission et l'obéissance que l'esprit de Jéans-Christ et les règles de l'Église pouvaient permettre. Il réfute ensuite les deux faux principes qui servaient de fondement à l'écrivain de M. de Malines pour condamns l'appel au futur concile, et le sacre des archeveques d'Utrecht sans bulles du pape. Il prouve la canonicité de l'appel, par les principes de l'antiquité constamment reconnus de toutes les nations qui ne sont point asse vies aux maximes ultramontaines, et par une mukitude d'exemples anciens et nouveaux. Il démontre égalements qu'on peut être légitimement évêque sans bulles du papes qu'on peut l'être même malgré sa réclamation, lors qu'elle est injuste. Il rapporte sur cela les exemples de S. Mélèce, de S. Flavien d'Antioche, de S. Macédoine, de S. Ignace de Constantinople, de Rudolphe, évêque d'Utrecht, excommunié par Martin V, et rétabli par Eugène IV etc.

L'écrivain de M. le cardinal d'Alsace répliqua à la Défense de M. van der Croon, par une brochure de trois ou quatre pages in-4°, datée du 18 Septembre 17%. Mais quelle réplique! Sans y rien rabattre de l'amer tume de son style, sans y répondre un mot au défi d'art culer une seule erreur dont l'église de Hollande fût co vaincue, sans entrer dans aucune discussion des principet des exemples de l'antiquité qui lui avaient été op sés; sous ce seul et faux prétexte, qu'il n'était pas mis d'entrer en dispute avec des schismatiques, il se tente de répéter d'un ton plus haut, que tous les mes, sans exception, étaient persuadés que le cler; Hollande avait été convaincu d'hérésie et de schism

Ceux des adversaires du clergé de Hollande, qui a quelque modération, rougirent d'un procédé si ind ils en eurent honte pour l'archevêque de Maline nom et de la confiance duquel les jésuites abusaier dignement. Le pape Clément XII en fit même

a) Convictos vos esse haereseos et schismatis, persuasum e omnino hominibus praeterquam volis etc.

ce de réprimande à ce prélat, dans le bref qu'il lui ressa le 30 Juin 1736, au sujet de son premier rerit. S'il loue son zèle et son dévouement pour le saintge, il finit en l'exhortant à se borner au soin de son pupeau, et à se contenter de prier Dieu pour l'église Hollande.

L'intérêt de l'innocence et de la vérité porta M. van c Croon à tirer de la conduite du prélat tout l'avange qui en résultait en faveur de sa cause. C'est ce 'il fit dans une Seconde défense abrégée, qu'il lui ressa le 28 Octobre de la même année. Cette seconde sfense demeura sans réplique. L'église de Hollande eut, core cette fois, la consolation dont elle avait déjà joui plusieurs occasions, de fermer la bouche à ses adverires par la force et l'évidence de ses défenses a).

Il y eut, sur la fin de l'épiscopat de M. van der con, de grandes discussions dans le sein du clergé, les moyens de pourvoir à la conservation du carace épiscopal dans cette église, soit par le sacre d'un que de Haarlem, soit par celui d'un coadjuteur; mais us en parlerons plus bas, dans l'article particulier sur lise de Haarlem.

M. van der Croon mourut dans ces circonstances, le Juin 1739, la cinquième année de son épiscopat. Il it né à Culembourg, et avait exercé pendant vingt-q ans les fonctions de pasteur à Gouda, avec beaup de zèle. Il était d'un caractère fort doux et affa, il avait un grand talent pour la prédication, un it particulier pour la prière, et un ardent amour pour pauvres b).

<sup>)</sup> Toutes les pièces dont nous venons de faire mention furent impries dans le temps sous ce titre: Acta quaedam ecclesiae ultrajectinae Hagae Comitum, apud Petrum de Hondt, 1737. b) P. de Swert, rologium belgicum, p. 78.

## CHAPITRE XVII.

g cl

1 po

N.

i p

ti

i.

ž,

HC.

## Épiscopat de Pierre-Jean Meindaerts.

Article I. M. Meindaerts succède à Mi van der Croon. 1739. — II. Bret contre M. Meindaerts. Son appel. 1741. — III. Sacre d'un évêque de Haarlem. 1742. — Nouveaux brefs, nouvel appel à ce sujet. 1744. — IV. Négociations avec Rome. — V. Sacre d'un évêque de Deventer. 1758. — VI. Second concile d'Utrecht. 1763. — VII. Procédures contre le sieur Le Clerc. — VIII. Les actes du concile universellement applar dis. — IX. Témoignages de l'église de France. Intrigue pour en arrête le cours. — X. Décret de Clément XIII contre le concile d'Utrecht. — XI. Lettre synodale à Clément XIII sur ce sujet. — XII. Décrets de Cologne et de Liége contre le concile d'Utrecht. — XIII. Censure de l'assemblée du clergé de France de 1765.

I. Le chapitre d'Utrecht élut, pour successeur de M. van der Croon, M. Pierre-Jean Meindaerts, archiprêtre de Leeuwarden et doyen de la Frise. Il avait fait ses études à Louvain dans les premières années de ce (18) siècle, sous les excellents maîtres qui y fleurissaient en core, et avait reçu tous les ordres, en 1716, de M. Luc Fagan, évêque de Meath en Irlande. Sa douceur, son humilité, son exactitude et son fidèle attachement à toute vérité, dissipèrent toutes les difficultés que les dernières discussions sur le projet d'un coadjuteur etc., auraient pu faire naître dans l'esprit de plusieurs des électeurs, sur son élection même et sur son sacre. M. de Babylone ne se détermina, néanmoins, qu'après une mûre délibération, un sérieux examen des dispositions de l'élu, et le conseil des évêques de France qui s'intéressaient le plus sincèrement à cette église. Le sacre se fit le 18 Octobre 1739. M. Meindaerts avait donné avis de son élection, selon l'usage, au pape Clément XII, conjointement avec son chapitre. Il lui en avait demandé la confirmation, et pour la cérémonie de son sacre, il l'avait supplié de le dispenser de la loi des trois évêques qu'on ne pouvait pas se flatter d'y voir concourir. Dès qu'il fut sacré, il publia (le 1 Décembre 1739) une lettre pastorale, où il témoigne être disposé à se démettre volontairement, si cette démarche peut procurer une paix solide à son églisé, et envoya au saint-père l'acte de sa consécration, selon l'usage.

II. Ces démarches prouvaient la constante fidélité du clergé de Hollande à se conformer, autant qu'il le pouvait, à la discipline même des derniers siècles, la plus favorable à la cour de Rome. Elles attirèrent cependant à M. Meindaerts deux nouveaux brefs d'excommunication, dressés sur le modèle de ceux que de pareilles démarches avaient procurés à ses prédécesseurs. Les adversaires de ce clergé, qui étaient les vrais auteurs de ces brefs, semblaient supporter avec peine le courage admirable avec lequel le clergé remplissait cette espèce de devoir, quoiqu'il n'en retirât d'autre fruit devant les hommes, que des traitements amers et affligeants. Ils semblaient vouloir le forcer, sinon à se séparer de lui-même de la communion de toute l'Église, du moins à cesser de donner au saint-père des preuves de son respect pour sa dignité, et de son tendre et inviolable attachement pour le centre de l'unité. Il craignaient sans doute, que ces démarches respectueuses ne touchassent enfin un jour le coeur des souverains pontifes, et qu'elles n'ouvrissent les yeux des ministres mêmes de la cour de Rome sur leurs véritables intérêts.

Le bref de Clément XII était daté du 6 Octobre 1739; mais M. Meindaerts n'en eut connaissance qu'en apprenant la mort de ce pape. C'est ce qui lui fit suspendre l'appel qu'il se proposait d'en interjeter au futur concile général. Le bref de Bénoît XIV, du 24 Janvier 1741,

ne lui permit plus de différer cette démarche. Il la regardait, non comme nécessaire pour prévenir les effets de ces brefs qui, étant essentiellement et notoirement nuls, n'en pouvaient avoir aucun; mais il voulait se procurer l'avantage de s'unir à l'appel de ses prédécesseurs; se mettre de nouveau, lui et son église, sous la protection de l'Église universelle; enfin, constater aux yeux de toute la terre, son union inviolable avec le corps entier de l'Église catholique, et sa disposition sincère de se soumettre à son jugement. Cet acte d'appel est daté du 1 Juillet 1741. Le nouveau prélat ne s'attache pas à relever les abus, les nullités et autres vices qui étaient communs à ces brefs et aux précédents: il renvoie sur cela aux écrits que ses prédécesseurs avaient publiés. se borne aux traits qui étaient particuliers à ces derniers -Celui de Clément XII, du 6 Octobre 1739, en renfermait un des plus frappants. Bénoît XIII, dans ses der niers brefs contre M. Barchman, et Clément XII, dan ceux qu'il avait publiés contre M. van der Croon s'étaient abstenus d'accuser, même d'une manière vagu et générale, l'église de Hollande de soutenir une mauvaise doctrine. Ils avaient senti l'injustice de cette accusation, après les protestations réitérées de n'avoir d'autre doctrine que celle du saint-siége, et après l'impossibilité où ses adversaires avaient toujours été de rien articuler de précis sur cet objet. Mais le bref du 6 Octobre formait cette accusation dans les termes les plus outrageants. On osait y dire, » que le clergé usait d'artifice, pour in-» fecter les esprits du venin d'une doctrine corrompue, et » qu'il était enseveli dans les ténèbres d'une doctrine pesti-» lentielle." Celui de Bénoît XIV, du 24 Janvier 1741, était caractérisé par un assemblage d'injures, et par un style plus amer encore et plus éloigné du langage de l'Église, que tous les brefs précédents. L'archevêque d'Utrecht y est appelé un » enfant d'iniquité, un fils dé-» naturé du plus tendre de tous les pères, un loup artifi-» cieux et implacable, un séducteur des plus raffinés, un

furieux presque désespéré" etc. Le principal fondement de ces reproches, c'est la prétendue hardiesse d'avoir reçu la consécration épiscopale, malgré les défenses contenues dans le bref de Clément XII, que Bénoît XIV suppose avoir été » parfaitement connu, et n'avoir pu même être ·ignoré par le nouvel archevêque." La vérité était néanmoins, non-seulement que M. Meindaerts n'avait eu aucune connaissance, le 18 Octobre 1739, jour de son sacre, du bref du 6 du même mois, mais qu'il était même impossible qu'il fût venu de Rome en si peu de temps. Une pareille erreur de fait tombant sur le corps même du délit, aurait seule suffi pour rendre l'excommunication nulle. Ce n'était pas néanmoins la seule. Outre une autre erreur intolérable de droit ou de fait, que l'acte d'appel relève, on trouvait dans le bref une mé-Prise perpétuelle sur le nom de l'archevêque d'Utrecht, luoiqu'exactement écrit dans plusieurs pièces qui y sont nentionnées.

Ces derniers traits étaient des marques si évidentes de l'breption et d'obreption, qu'ils rendaient l'excommunicant notoirement nulle, quand elle ne l'aurait point été la notoriété de l'injustice du fond et de l'incompérce du tribunal; car, c'est un principe avoué par tous canonistes, même par ceux qui sont le plus dévoués maximes ultramontaines, que toute erreur intolérarend nulle la sentence d'excommunication où elle se ouve a).

Ce qui surprenait le plus dans cette affaire, c'était de ouver de telles injustices dans un bref qui portait le om de Bénoît XIV, dont la sagesse et la modération taient déjà si connues. Mais, c'est aussi ce qui fournistait une nouvelle preuve de l'obreption et de la subreption du bref. M. l'archevêque d'Utrecht fait observer à ce sujet, que M. le cardinal d'Alsace, archevêque de

a) 2º Dicitur nulla (excommunicatio), si errorem contineat intolerabilem (juris vel facti), juxta cap. Solet et cap. Venerabilibus, de sent. excomm. in Sexto. Cardinalis Toleti instr. sacerd. lib. 1. cap. 10. nº 9.

Malines, s'était trouvé à Rome lors de la rédaction de ces deux derniers brefs (du 6 Octobre 1739 et du 24 Janvier 1741), et que les clauses nouvelles qu'on y trouve, paraissaient expressément dirigées pour autoriser ce qu'on lui avait fait avancer, trois ou quatre ans auparavant, dans ses deux rescrits contre M. van der Croon: nouvelle preuve que les brefs partaient de la même source, c'est-à-dire, des jésuites, qui étaient l'âme de toute cette affaire.

III. Une nouvelle démarche de M. l'archevêque d'Utrecht, absolument nécessaire pour la conservation de son église, donna occasion à de nouveaux brefs de Rome, et à un nouvel appel de ce prélat. Ce fut l'élection et le sacre d'un évêque de Haarlem. La mort de M. l'évêque de Babylone, arrivée le 14 Mai 1742, ne permit plus de différer de remplir ce siége. M. Meindaerts restait seul évêque dans ces Provinces, et s'il était venu à mourir avant que d'avoir transmis le caractère épiscopal à un suffragant qui pût sacrer à son tour le successeur du métropolitain, c'en était fait de cette église. Mais avant que de rendre compte de cette affaire, il est bon de donner une idée abrégée de l'état du diocèse de Haarlem, et singulièrement de son chapitre.

Le siége de Haarlem était resté vacant depuis l'an 1587, quoique ce diocèse fût celui des cinq suffragants de la métropole, où, depuis la révolution, il se fût conservé un plus grand nombre de pasteurs et de fidèles inviolablement attachés à la foi catholique. Le chapitre de la cathédrale s'y était perpétué sans interruption et sans changer de nom, comme l'avait fait celui d'Utrecht en 1633. Il avait même, dans plusieurs occasions, témoigné plus de fermeté que ce dernier pour le maintien de ses droits. Il les avait prouvés démonstrativement dans plusieurs écrits publiés au commencement de ce (18°) siècle a). Il s'était uni, dans le même temps, à toutes les démarches du chapitre métropolitain en faveur de M.

a) Motivum juris pro capitulo harlemensi etc. Refutatio responsi etc.

Codde, son archevêque, et contre M. de Cock qui lui avait été substitué; mais il commença de s'affaiblir en 1705. Il s'engagea pour lors, à la pluralité de cinq contre trois, dans une requête présentée au pape, à s'abstenir de tout exercice de ses droits et de sa juridiction, dont il donnait d'ailleurs, dans cette requête même, des preuves incontestables. L'affaiblissement devint encore plus grand de la part des cinq membres de ce chapitre. Ils présentèrent, le 17 Mai 1707, une requête aux états généraux, pour demander l'admission de M. Daemen, nommé vicaire apostolique de ces Provinces par le nonce de Cologne, quoiqu'il eût été nommé sans le consentement de M. Codde, sans la participation des deux chapitres, et dans le dessein d'anéantir pour toujours l'ancienne forme du gouvernement de cette église. Le chapitre de Haarlem continua, et il a continué jusqu'à présent, à se per-Pétuer sous le même nom, malgré les différents décrets de Rome qui l'avaient déclaré anéanti, conjointement avec celui d'Utrecht. Jusqu'en 1717, il a nommé des vicaires généraux le siége vacant; mais, en leur faisant prometqu'ils n'en exerceraient aucune fonction. M. van der eer, revêtu pour lors du fantôme de cette dignité, avoua fait dans un acte passé devant notaire, le 28 Septem-Les nonces ou internonces de Bruxelles et Cologne, à la juridiction immédiate desquels la plulité des membres du chapitre de Haarlem, suivie d'un Frand nombre de pasteurs, se soumit vers ce même temps, Consentirent, au moins tacitement, de lui laisser, à cette Condition, le nom de chapitre b), et quelquefois même s ont nommé à des canonicats vacants. Depuis que le Parti du nonce a enfin tout subjugué dans ce chapitre, 11 n'a pas laissé de continuer à tenir des assemblées capitulaires, à former des délibérations, à se donner des secrétaires, et à prendre sans déguisement les titres de doyens, chanoines, etc., toutes les fois qu'ils ont cru

a) Causa harl. §. 10. n<sup>0</sup> 21. p. 31, et monum. 15. p. 183, b) Tosini, tome 3. p. 336, 337, 340, 341.

pouvoir se promettre que les ministres de la cour de Rome ou l'ignoreraient ou le dissimuleraient. La protestation qu'ils envoyèrent à M. l'archevêque d'Utrecht, en réponse à la lettre par laquelle il leur avait donné connaissance du sacre du nouvel évêque de Haarlem, fait mention d'une assemblée capitulaire tenue à Haarlem à ce sujet, le 21 Juin 1743, où ils se qualifient de »doyen et cha-» noines de l'église cathédrale de Haarlem, capitulairement » assemblés dans cette ville" a). Ils ont pris les mêmes titres jusqu'à ces dernières années, dans la » liste des noms » de tous les pasteurs et missionnaires de l'archevêché » d'Utrecht," qui s'imprime tous les ans dans ces Provinces, par les soins de ceux du parti du nonce, chez un imprimeur public. Deux cent cinquante prêtres missionnaires dans ces Provinces, réguliers pour la plupart, s'en plaignirent, en 1753, au cardinal Valenti, premier ministre du pape, par une lettre qui est devenue publique, comme d'une conduite contraire au décrets du saint-siège, laquelle formait une grande division dans le parti même des catholiques soumis au nonce, et autorisait la prétendue rébellion du clergé d'Utrecht qui s'était donné des évêques b).

Il est vrai que ces faits sont décisifs en faveur du chapitre d'Utrecht. Rome n'a déclaré nulles, les différentes élections qu'il a faites de ses archevêques, que sur la supposition qu'il n'existait plus de chapitres dans ces Provinces depuis plus de cent ans. Leur existence supposée, Rome n'aurait osé nier leurs droits, ni soutenir, aux yeux de toute l'Europe, la légitimité de la défense arbitraire qu'elle leur a faite de les exercer. Or, le chapitre de Haarlem, dont la cause sur ce point est précisément la même que celle du chapitre d'Utrecht, continue

a) Acte d'appel du mois de Juillet 1744, §. 8. p. 14. b) Si capitali harlemensis subsistentiae defensio permittatur, ansa datur non tantum elericis, sed et saecularibus eruditioribus ita ratiocinandi: si capitulum harlemense subsistat, ergo capitulum jus habet electionis episcopi: ergo subsumus jurisdictioni ejus potius, quam excellentissimo domino nuntio. Epistola card. Valenti etc. p. 3.

de défendre son existence sans que Rome le blâme, depuis qu'il s'est soumis à la juridiction de ses nonces. Donc elle ne peut en faire un crime au chapitre d'Utrecht, que par une injustice et une partialité notoire; ce chapitre n'étant distingué de celui de Haarlem que par sa fidélité à remplir le devoir de son serment particulier, et l'obligation générale, imposée par les canons à toutes les églises, de conserver leurs droits et d'en faire usage pour le bien des fidèles.

Le chapitre d'Utrecht s'était cru obligé, depuis longtemps, d'exercer ses droits, non-seulement dans le diocèse particulier d'Utrecht, mais encore dans ceux de la métropole, où il n'existait plus de chapitre, et dont le gouvernement lui revenait par droit de dévolution, selon la disposition des canons anciens et modernes a). Le cha-Pitre de Haarlem renonçant à tout exercice de ses droits Pour le gouvernement du diocèse, retombait dans le cas des chapitres anéantis. Le chapitre métropolitain ne put lonc se dispenser, dès ce moment, de suppléer à sa né-Sigence et à son infidélité, en nommant un vicaire génépour ce diocèse. C'est ce qui fut exécuté le 31 Août 717, à la requête de deux chanoines de Haarlem, et ne portion considérable des pasteurs séculiers, qui ient demeurés fidèlement unis au chapitre métropoliin: on élut M. J. Knotter, pasteur à Enkhuizen b).

Les choses étant ainsi lorsque le siége d'Utrecht fut empli, le nouvel archevêque se trouva, de droit, chargé u gouvernement du diocèse de Haarlem. Or, le prenier devoir qu'il avait à remplir à ce sujet, était de lui lonner un évêque. Ceux, sur l'avis desquels le chapitre l'Utrecht s'était déterminé à s'en élire un, étaient également d'avis qu'on devait pourvoir au diocèse de Haarlem. Sasbold, en 1598, avait composé un mémoire pour l'archiduc Albert, dans lequel il prouvait la nécessité de remplir les cinq siéges suffragants, ou du moins trois ou quatre, de la province métropolitaine d'Utrecht. M.

a) Tosini, tome 3. p. 356. b) Causa harlem. §. 10. nis 18 et 20. p. 30.

l'évêque de Babylone examinant les causes de la lon u vacance de ces cinq siéges, ne croyait pas qu'on pût 🖎. cuser cette négligence, surtout depuis que les souverains du pays n'étaient plus disposés à y former opposition. comme ils auraient pu le faire autrefois a). M. Steenoven fut très-sérieusement occupé de cette affaire; mais sa prompte mort en laissa l'exécution à M. Barchman, son successeur. Ce dernier s'en fit un devoir capital, et ceux qui lui étaient le plus unis, ne cessaient de l'exhorter à l'exécuter. Ils ajoutaient même qu'il devait travailler à remplir successivement les autres siéges. M. Monnier, ancien vicaire général de M. Lévêque de Boulogne, lui écrivit le 1 Août 1726, qu'il était en état de lui certifier » le sentiment de M. l'évêque de Boulogne et » de l'archevêché de Paris, pour le prompt rétablissement des évêques dans tous les siéges de la métropole." Il n'y avait qu'une voix sur le fond de ce droit. On n'hésitait, tout au plus, que sur la question de prudence, s'il convenait d'y procéder sans retard. Mais on convenait qu'il fallait tendre à ce but, et travailler peu à peu à lever tous les obstacles qui pouvaient s'y opposer. Toute sorte de raisons demandaient qu'on commençat par remoplir incessamment le siége de Haarlem, attendu qu'il y avait un corps de peuple et de clergé qui le demandait avec instance. M. Barchman ne fut pas plus tôt sacré, qu'il se livra tout entier à cette nouvelle affaire. On dressa à cet effet, dès la fin de 1725, un mémoire à consulter, où l'on examinait douze questions relatives à ce projet b). L'affaire fut discutée, soit par lettres, soit dans des conférences particulières, pendant neuf ou dix mois; enfin elle fut définitivement résolue dans l'assem-M. Barchman blée capitulaire du 24 Septembre 1726. écrivit en conséquence, le 16 Décembre suivant, au chapitre de Haarlem, pour l'avertir que les canons obligeaient ce chapitre de procéder, dans trois mois après la

a) Seconde plainte de M. l'évêque de Babylone etc. p. 50 et 51. b) Causa harlemensis, prior casus positio, p. 47.

Ċ

vacance, à l'élection d'un nouvel évêque, et que, les mciens obstacles qui auraient pu l'empêcher ne subsistant plus, il subirait les peines statuées en pareil cas, s'il négligeait plus longtemps de le faire; c'est-à-dire, que ce chapitre serait privé de son droit d'élection, qui serait dévolu à lui, archevêque, en qualité de métropolitain. Le chapitre de Haarlem ayant laissé expirer les trois mois qui lui avaient été donnés, sans faire d'élection, M. l'archevêque d'Utrecht était pleinement en droit d'y procéder sur-le-champ. Il jugea néanmoins à propos de différer encore, afin d'acquérir toutes les lumières nécessaires pour ne rien faire qu'avec toute la prudence et la régularité possibles. Il se procura dans cette vue, le 1 Avril 1727, une consultation de M. van Espen, qui fut adoptée, le 12 Juin suivant, par M. Legros, docteur et chanoine de Reims. Il indiqua ensuite, pour le 16 du nême mois, l'assemblée de son chapitre métropolitain. 1. l'évêque de Babylone y fut appelé et y assista, comme nant lieu d'évêque suffragant. Les principaux pasteurs diocèse de Haarlem y furent pareillement invités. Un put s'y rendre; mais il était chargé d'agir au nom e tous. L'affaire ayant été mise en délibération après messe du Saint-Esprit et les cérémonies ordinaires, M. Léodore Donker, pasteur à Amsterdam et archiprêtre Amstellande, fut élu évêque de Haarlem par M. l'arbevêque d'Utrecht, du consentement unanime de toute assemblée a).

Des raisons étrangères au fond de l'affaire, et des cironstances qu'il est inutile de développer ici, empêchèent M. Barchman de procéder au sacre de l'évêque élu, nalgré les instances du clergé de Haarlem. M. Donker itant venu à mourir le 15 Juillet 1731, ce clergé renouvela ses instances; mais les mêmes motifs empêchèrent e prélat de s'y rendre, qu'à certaines conditions qu'il ne put obtenir.

Après sa mort, arrivée le 13 Mai 1733, M. van der a) Causa harlem. §. 12. n. 11 p. 40, et monum. 19. p. 196.

opprobres accoutumés, selon le style et l'usage constant de la cour de Rome. Mais on prit de telles précautions pour les tenir cachés, que peu de personnes dans le clergé purent s'assurer de leur existence.

IV. Il est néanmoins certain que, quoiqu'expédiés sous le nom de Bénoît XIV, ils n'étaient pas conformes à l'inclination et aux dispositions intérieures de ce pape; car on a des témoignages certains, qu'il déplorait la conduite de ses prédécesseurs, et surtout celle de Clément XI, contre cette église; qu'il était convaincu de son innocence, qu'il aurait désiré de tout son coeur d'y voir la paix rétablie, et qu'il y aurait efficacement travaillé, s'il avait moins redouté les effets de la vengeance des jésuites. On sait que, lorsqu'on lui parlait de cette affaire, sa dernière réponse était de dire: Je veux vivre.

品 河 理 四 工 路 被 油 斯 山 思 山

Ces dispositions connues de Bénoît XIV, et l'ardent désir que le clergé de Hollande a toujours eu, de voir la fin du schisme déplorable que la portion des catholiques gouvernés par le nonce fait avec lui, ont donné occasion à différentes négociations dont le clergé aurait toujours été la victime, s'il n'avait été sur ses gardes; parce que ceux qui en ont été les entremetteurs, ont toujours mis dans leurs projets des conditions que les droits de la justice, de l'innocence et de la vérité, ne permettront jamais cette église d'accepter. M. Broedersen, chanoine d'Utrecht. avait adressé une lettre particulière à Bénoît XIV, des le 16 Février 1741, pour justifier cette église sur doctrine, contre les accusations calomnieuses de ses adversaires. Il avait écrit en même temps au cardinal Passsionei, qui avait vu par lui-même l'état de cette église , et qui avait connu et estimé particulièrement MM. va-Heussen et van Erkel. Le premier l'avait accueilli ave distinction dans sa maison à Leyden, sur la fin de 1708, et en avait reçu une lettre de remerciment des plus honnêtes, datée d'Amsterdam le 17 Janvier 1709. M. Passionei étant revenu dans ces provinces, en 1713 . à l'occasion du congrès d'Utrecht, avait vu M. van Eral à Delft, et lui avait témoigné un désir sincère de rocurer la paix à cette église. Il laissa, cependant, uns réponse la lettre de M. Broedersen. Ce sitence 'empêcha pas une nouvelle tentative. On la fit en 1744, ar une lettre écrite, au mois de Mai, aux éminentissiles cardinaux de l'église de Rome, pour implorer leur rotection auprès de Bénoît XIV; et par une autre lettre dressée au pape lui-même, au mois de Septembre suiant. Cette dernière était accompagnée d'une Exposition e doctrine, touchant les principaux articles sur lesquels s adversaires du clergé étaient dans l'usage de le camnier a). On douta dans le temps, si ces deux lettres aient réellement parvenues à leur destination b); et c'est our cette raison qu'on envoya successivement, par dif-. rentes voies, au moins trois copies de l'Exposition de ctrine, dont quelqu'une parvint sans doute entre les ins du saint-père, puisque des auteurs du temps trèstruits nous en assurent. L'un d'eux dit même expresnent, que cette » Exposition ayant été présentée à Bé-Oît XIV, il avait bien voulu permettre qu'on lui en fît · lecture, et que Sa Sainteté n'y avait trouvé rien à prendre" c).

On fut néanmoins informé bientôt après, que, quoion ne trouvât rien à redire, à Rome, à la doctrine clergé contenue dans cette Exposition, on exigeait cendant de lui que, pour se purger pleinement, disaitde l'accusation de jansénisme (ou plutôt pour l'assutir aux maximes de l'obéissance aveugle pour tous les crets de Rome), il signât purement et simplement le mulaire d'Alexandre VII, qu'il acceptât de même la lle Unigenitus, qu'il révoquât l'appel qu'il avait interé de cette bulle en 1719, et qu'il se fît absoudre, au Dins pour plus grande sûreté (ad cautelam), de toutes 2) Voyez cette Exposition de doctrine dans les actes du second cone d'Utrecht, de l'an 1763, partie 1. décret 3. nº 4. b) Mémoires tor. du P. Norbert, 2º édit. t. 3. p. 40 et suiv. c) Ibid. et Lettre m prêtre français etc. imprimée à Utrecht, chez G. van der Weyde, 54, p. LIV.

les excommunications qu'on prétendait à Rome qu'il av encourues. Sans ces preliminaires, en n'y voulait rece voir aucune supplique, que sous le nom des ecclésias Liques on des laics de l'église de Hollande soumis à total les décrets de Rômé, et non sous celui des évêques ou des membres de leur clergé: sous prétexte que, les décrets de Rome les qualifiant de rebelles, de schismatiques et d'excommuniés, il fallait qu'ils se fissent relever de ces censures avant qu'en traitât immédiatement avec eux. On sera peut-être surpris que, sous un pontife si éclairé que Bénoît XIV, on exigeât de pareilles conditions des évêques et du clergé de Hollande. Ce n'est pas que ce pape et les personnes les mieux instrnites dont il était environné à Rome, ne fussent persuadées dans le fond de leur âme, que ces conditions étaient injustes en ellesmêmes, aussi bien que tous les décrets publiés contre eux, depuis l'interdit de M. Codde; mais on se persusdait que, pour sauver l'honneur des papes compromis dans cette affaire, il était nécessaire d'exiger du clergé innocent quelque démarche qui le supposât coupable, et un hommage quelconque aux maximes ultramontaines que Bénoît XIV, quelqu'éclairé qu'il fût, n'a jamais vontu abandonner. A cela près, on était assez généralement revenu, à Rome, dans ce temps-là, des anciens préjugés sur l'existence de l'église de Hollande et de ses chapitres, sur la réalité de ses droits hiérarchiques, et sur la -nécessité de lui donner un évêque propre; et ce sont ces dispositions connues qui ont donné lieu, depuis cette époque, aux diverses négociations dont il s'agit, pour la rétablir dans son ancien état.

La première eut pour principal entremetteur un certain régulier augustin d'Aix-la-Chapelle, nommé Antoine Hochkirchen. Elle commença dans l'été de 1744, et dura près de deux ans. Ce personnage faisait hautement profession d'être dans les mêmes sentiments que l'église de Hollande, sur les dogmes de la grâce et de la prédetination gratuite, aussi bien que sur les principales ma-

ximes de la morale chrétienne. Mais il était imbu des maximes ultramontaines; et d'ailleurs d'un caractère intrigant, intéressé et plein de suffisance. Divers séjours qu'il avait faits à la Haye, chez un des principaux laics du glergé qui désirait ardemment la paix, lui avaient despré occasion de s'offrir pour en être l'entremetteur. Il Avait même fait entendre que, pourvu qu'on lui fournit ce qu'il appelait une clef d'or, il ouvrirait au clergé toutes les portes du sanctuaire romain a). Il se vantait en mane temps, d'avoir de puissantes recommandations, tant à Cologne auprès du nouveau nonce Spinola, qu'à Rome même auprès du cardinal Valenti, secrétaire d'État et principal confident de Bénoît XIV. Hochkirchen se fattait de gagner le premier par l'appât du chapeau de cardinal, et le second par celui d'une gloire qui illustrereit son ministère, si l'affaire réussissait. Il faisait aussi beaucoup valoir son prétendu crédit auprès des princi-Paux personnages de son ordre à Rome, le général, le Procureur général, le sacriste du pape etc. Quelques membres du clergé, par une suite de leur ardent amour Pour la paix, prirent d'abord quelque confiance dans ce religieux, quoique choqués des moyens qu'il prétendait y employer. C'est néanmoins de ces moyens, plutôt que de la fin, qu'il leur déclara, dès le commencement, qu'il Ellait principalement s'occuper. » Je ne puis pas," dicait-il, » faire des miracles. Je dois employer les moyens >qui seuls sont efficaces dans le siècle où nous sommes. -Les italiens ne font rien gratuitement. Il faut, pour réussir, donner ou promettre aux subalternes qu'on doit mettre en œuvre, des sommes proportionnées à l'imporrtance de leurs services; et faire même de gros présents » aux personnes constituées en dignité dont on a besoin, » et qui toutes en sont fort avides b)." On imagine bien a) Pecupia hisce temporibus clavis est aurea, qua aperitur porta ad sanctuarium pontificis. Lettre du 5 Oct. 1744. b) Romani omnes, monachi, canonici, episcopi, cardinales, nihil faciunt unde nullum sperant lucrum, sed omnia pro mammona pertentant. Voyez ses lettres du 5 Oct. 12 Nov. et 11 Déc. 1744.

É

K

que ce religieux n'exagérait ainsi l'esprit intéressé des romains, que pour en profiter lui-même. Il ne laissa pas même à deviner qu'il n'oubliait pas ses intérêts personnels. Il stipula dès le commencement, qu'on lui assurât d'avance un asile et un entretien honnête, si la négociation lui attirait des affaires qui l'obligeassent à s'expatrier. On lui répondit que le clergé n'était pas riche; mais néanmoins, que la providence ne laissait pas manquer du nécessaire ceux qui se sacrifiaient à son service. Il trouva cette promesse peu satisfaisante. » Mince et » froide promesse," répliqua-t-il; mais il reprit courage lorsqu'il apprit qu'un riche laic promettait seul mille ducats, si l'affaire réussissait.

Lorsqu'il fut question d'entrer dans le fond de l'affaire, et qu'on ne pouvait se dissimuler que la principale difficulté roulerait sur l'acceptation des nouvelles bulles, que les romains exigeraient, les membres du clergé qui eurent affaire à l'augustin', lui déclarèrent nettement, qu'ils ne consentiraient jamais à la signature pure et simple du formulaire, ni à l'acceptation de la bulle Unigenitus, ni à la révocation de l'appel, parce qu'ils ne pouvaient acheter la paix aux dépens de ce qu'ils devaient à la vérité et à la justice. Ces déclarations ne rebutérent pas le négociateur. Il n'en témoigna pas même moins d'ardeur, ni moins d'espérance pour la paix: soit qu'il se flattât d'amener peu à peu le clergé, par ses intrigues et par ses artifices, aux signatures qu'on exigerait de lui, ou du moins à celle de quelque formule équivoque, dont il ferait en sorte que les romains se contenteraient; soit qu'en trompant les uns et les autres, il espérât de persuader au clergé, que Rome se désisterait de ses premières prétentions, et aux romains, que le clergé avait abandonné ses prétendues anciennes erreurs. Il insinuait en conséquence dans ses lettres, que le clergé ne saurait mieux faire que d'imiter les théologiens augustiniens et thomistes, qui avaient éludé toutes les intrigues et les accusations des jésuftes sur le jansénisme, en ac-

ceptant la condamnation de toutes les propositions censurées dans Baïus, Jansénius et Quesnel, et en continuant néanmoins d'enseigner toujours la même doctrine. cette conduite, Rome lui pardonnerait facilement tout le passé: »parce qu'elle est dans l'usage de pardonner les » plus grandes fautes," dit-il, » pourvu que l'autorité papale n'en souffre rien." Il en imposait en même temps aux ministres de la cour de Rome, en transformant la disposition générale du clergé de se soumettre à tous les décrets de Rome cononiquement reçus, en une acceptation des nouveaux décrets, et son appel au concile général, en un appel au pape mieux informé, et non à un concile qui eût droit d'exercer sur le pape une autorité supérieure a): et, lorsqu'il craignait que les romains ne se payassent pas de pareilles défaites, il ajoutait que, si quelques anciens membres du clergé, irrités par leurs adversaires, étaient allés quelquefois trop loin dans le feu de la dispute, on ne devait pas l'imputer aux catholiques actuels du clergé qui ne pensaient pas de même.

Pour mieux cacher son jeu, ce négociateur infidèle ne montrait jamais les originaux des lettres qu'il prétendait avoir reçues en faveur du clergé de la part des premiers ministres de la cour de Rome, et n'en donnait que des extraits de sa façon. D'un autre côté, il faisait tous ses efforts pour engager les membres du clergé avec lesquels il était en correspondance, à garder le plus grand secret sur sa négociation, et à n'en rien communiquer à ceux qui, par leurs lumières, leur zèle et leur sagacité, auraient été les plus capables de découvrir ses piéges et ses artifices. Mais, heureusement, on ne suivit pas son conseil. Meindaerts, archevêque d'Utrecht, qui, d'un côté, par sa franchise naturelle, était peut-être plus exposé qu'un autre à se laisser entraîner dans quelque faux pas, était, d'un autre côté, trop modeste et trop instruit des règles de l'Église et de la prudence chrétienne, pour ne pas

a) Ut in illo (concilio) pontifex de facti veritate melius informarctur, non ut concilium superiorem potestatem exerceret in ipsum pontificem. Ibid.

s'aider dans une occasion si importante, de toutes les Iumières qu'il pouvait se procurer. Il consulta en particul zer les directeurs et les professeurs de son séminaire d'Amersfoort. Il y fut excité par une vingtaine de pasteurs de son diocèse, qui ayant eu connaissance des dispositions du négociateur, lui écrivirent de se tenir en garde contre les ruses et les promesses illusoires de ce religieux. Le prélat, profitant de cet avis, en conféra avec le doyen (M. Kemp) et les principaux membres de son chapitre, spécialement avec MM. Meganck et Ackooi. Ces deux derniers avaient déjà été nommés commissaires, dans l'assemblée capitulaire du mois de Mai précédent, pour traiter immédiatement avec l'augustin et lui demander, avant tout, communication de ses pouvoirs et des lettres originales qu'il disait avoir écrites à Rome, ou en avoir reçues touchant cette affaire. Ces messieurs n'ayant pu recevoir de lui aucune satisfaction à ce sujet, rompirent la négociation, et reconnurent enfin » les ruses, les piéges » et les subtilités que ce renard caché sous la peau de bre-» bis, avait employés pour les surprendre" a). Ce sont les expressions de M. Ackooi, dans une réponse au Hochkirchen. Celui-ci se voyant démasqué, entra en reur et écrivit les lettres les plus passionnées contre le clergé, à ceux même qu'il avait cherché d'abord à tromper par les lettres les plus flatteuses. Il les traitait » de l'hé-• térodoxes, de schismatiques, de fourbes;" les accusai de soutenir » des erreurs très-énormes, et d'avoir surpassé les » autres hérétiques en insultes et en opprobres contre » souverains pontifes." Ces lettres étaient successiven ent adressées à MM. Kemp, Ackooi et Broedersen b). M. Ackooi, contre lequel l'augustin paraissait le plus ani mé, lui répondit d'un ton à lui imposer silence, mais sans le faire changer ni l'adoucir. Hochkirchen semblait néanmoins, surtout dans ses lettres à MM. Kemp et Brosdersen, vouloir se réserver un moyen de renouer la né-

a) Lettre du 18 Février 1746. b) Elles sont datées du 30 Déc. 1745, du 28 Janv., du 18 Févr. et des 9 et 19 Mars 1746.

gociation. Il protestait, qu'il ne communiquait à personne les prétendus griefs qu'il reprochait au clergé. Il convenaît de l'existence de cette église, des droits de son chapitre, de la nécessité de lui donner des évêques etc. Il distinguait entre ses membres, ceux qu'il accusait d'avoir rompu la négociation, d'avec ceux qu'il disait être sincèrement disposés à la paix. Au surplus, les prétendues erreurs qu'il imputait aux premiers, n'étaient que les plus pures maximes de l'antiquité sur la hiérarchie ecclésiastique, opposées aux nouvelles prétentions ultramontaines, et il n'alléguait que des décrétales pour fondement de ses prétentions. Il cherchait néanmoins à excuser cenx à qui il faisait un crime de soutenir les anciens princi-Pes, en supposant gratuitement qu'ils les avaient empruntés des français et des autres étrangers réfugiés au milieu d'eux, » contre le sentiment," disait-il, » de leurs prédé-Cesseurs et de tous les autres catholiques."

Hochkirchen voyant qu'il ne faisait que se décréditer de plus en plus par ces mensonges et par ces calomnies, chercha à s'en venger en menaçant le clergé de rendre public par l'impression, le détail de sa négociation et les prétendues erreurs qu'il lui reprochait; et il paraît, en effet, par une de ses lettres (du 5 Déc. 1752), qu'il avait depuis peu fait imprimer à Utrecht le libelle qu'il méditait. Mais nous ne pouvons dire en quoi il consistait, n'ayant pu nous en procurer un seul exemplaire. Ce religieux nous assure néanmoins, qu'il fut agréable aux cardinaux romains, auprès desquels il fut à portée de le faire valoir, ayant été obligé de se réfugier à Rome, pour se mettre à l'abri des prétendues persécutions qu'on lui suscita, dit-il, dans sa patrie.

Cette première négociation fut suivie de près d'une seconde qui n'eut pas plus d'effet, quoique conduite beaucoup plus loin, par un homme moins suspect que le P. Hochkirchen, et plus à portée de traiter avec les premiers ministres du pape, et même avec sa personne dont il était individuellement connu. C'est du fameux P. Nor-

pert qu'il s'agit. Ce capucin étant venu en Hollande commencement de 1747, M. Broedersen, pour lors do du chapitre d'Utrecht, en prit occasion d'adresser, l'entremise de ce religieux, au cardinal Corsini, pro teur de son ordre et de sa personne, quelques pièces entre autres une profession de foi, à peu près sembl à l'Exposition de doctrine de 1744) qu'il avait envo au cardinal Valenti le 30 Juillet 1745, et au card Cavalchini au mois de Février de l'année suivante. ! tes ces pièces contenant des preuves authentiques, au gement du P. Norbert, que la foi de l'église de Holl était très-pure et sa discipline très-exacte, il sem qu'il ne devait plus y avoir aucun obstacle au réta sement de la paix. Bénoît XIV néanmoins, ayan cette profession de foi de M. Broedersen, déclara au dinal Corsini qui la lui avait présentée, qu'elle lui agréable, mais qu'elle était insuffisante. Voici ce porte l'extrait que le P. Norbert donna à M. Broede de la lettre de ce cardinal, du 11 Mars 1747. »Il »noît XIV) m'a dit: »la profession de foi de M. » dersen est excellente. Il n'y manque que l'entière »» mission aux bulles reçues de presque toute l'Égli »» même de tous les bons catholiques. À cela pi »» saint-pere recevra à bras quverts tous ceux »» été jusqu'à présent hors de sa communion.""

Bénoît XIV voulait principalement parler de Unigenitus. Il savait néanmoins mieux que p que cette bulle n'était pas une règle de foi, et q par une insigne fourberie, que cette qualifica été insérée dans les actes du concile de Rome Il n'ignorait pas, en conséquence, qu'on ne exiger l'acceptation comme un signe nécessaire licité, ni rompre de communion avec ceux qu d'ailleurs à tous les dogmes décidés par l'Égli soumis à son autorité, ne croyaient pas, en pouvoir accepter cette bulle qu'ils ne pouvai buer. Ses sentiments sur ce sujet ont été m

plus d'une occasion, spécialement dans son bref Ex omnibus, adressé aux évêques de France en 1756. Mais il n'avait pas le courage de se mettre au-dessus des préjugés de la cour de Rome, en recevant à sa communion ceux qui en avaient été séparés par plusieurs brefs, quoiqu'évidemment obreptices et subreptices, sans en exiger une espèce d'hommage et de satisfaction par une soumission quelconque à ses prétendus oracles.

Le P. Norbert sachant que c'était-là le seul obstacle à la paix, ne négligea rien pour le lever, et pour persuader au saint-père et à ses ministres de se contenter, à l'égard du clergé de Hollande, de sa profession de foi sur la doctrine, et de laisser à l'écart la bulle Unigenitus. L'expédient qu'il employa pour cet effet, fut de faire beaucoup valoir les défenses rigoureuses que les états généraux avaient faites dans plusieurs placards, à tous leurs sujets catholiques, d'accepter cette bulle et quelques utres qu'ils savaient être également un sujet de trouble de dispute dans l'Église. Exiger du clergé qu'il violât es défenses, c'était l'exposer évidemment à perdre la rection qu'ils recevaient de leurs souverains, et attirer De la ruine de la catholicité dans ces Provinces. Sette raison était très-bonne en soi; mais elle n'était ni seule, ni la principale de toutes celles qui empêchaient e clergé d'accepter la bulle en question. Le P. Norbert e l'ignorait pas, mais il n'avait garde de le faire con-Daître aux romains. Le clergé s'en était clairement et Publiquement expliqué plusieurs fois, et spécialement dans son acte d'appel de 1719; il l'avait, tout récemment, naïvement déclaré au P. Norbert, en lui faisant observer que, si la bulle était recevable, une pareille défense n'était pas une raison suffisante de ne la point accepter au moins intérieurement: attendu qu'aucune puissance temporelle, et encore moins une puissance séparée de l'Église catholique, ne pouvait ni commander, ni défendre, les actes intérieurs de la foi a).

a) Hanc enim non unicam et solam esse causam propter quam non accep-

Après une pareille déclaration, le clergé crut pouvoir adopter en toute bonne foi un Mémorial qui fut remis au P. Norbert pour être envoyé à Rome, le 1 Août 1747 a). Il était signé par M. l'archevêque d'Utrecht, par le doyen et six chanoines de son chapitre, et par M. l'évêque de Haarlem b). Le clergé y faisait un ample exposé des différents témoignages qu'il avait rendu au saint-siège, de la pureté de sa foi, spécialement de puis 1744. Il y représentait en conséquence, qu'il ne pouvait y avoir aucune difficulté essentielle de rétablir l'union et la concorde avec une église qui, comme celle de Hollande, avait toujours conservé » une foi pure, « » une exacte discipline." Il rapportait ensuite, tout au long, les divers placards par lesquels ses souverains avaient défendu d'accepter la bulle Unigenitus et quelques autres, et prouvait l'obligation où il était, d'obéir à ces défenses lorsque, comme dans cette occasion, » elles n'a-» vaient rien de contraire à la foi catholique," et qu'on ne pouvait les violer, sans s'exposer à l'animadversion des puissances et aux plus grands inconvénients.

Ce Mémorial, quoique dressé et signé dans tout le secret qu'exigent ces sortes d'affaires, parvint néanmoins à la connaissance de plusieurs membres du clergé qui ne l'avaient point signé, et qui n'auraient pas cru pouvoir le signer, s'il leur avait été présenté. Plusieurs d'entre eux en portèrent leurs plaintes à leur archevêque, et relevèrent en particulier la clause; où l'on n'alléguait d'autre raison pour se dispenser d'accepter la bulle Uni-

tamus bullam Unigenitus, patri praefato (Norbert) candide declaravimus. Certum quippe est, quod talis causa omnino non sit sufficiens, ut etiam interius eam non acceptemus; cum nulla potestas civilis, multoque minus potestas acatholica, possit internos actus fidei vel praecipere vel prohibert. Copié sur l'original, écrit de la main de M. Meganck.

a) Voyez ce Mémorial, et le récit de toute cette affaire, dans les Mémoires historiques du P. Norbert, 2º édit. (à Paris, sous le nom de Lisbonne, 1766) dédiée au roi de Portugal, t. 3. p. 20 à 75. b) Ce Mémorial fut signé ensuite par une vingtaine de pasteurs ou vice-parteurs des deux diocèses, dans le courant du même mois d'Août et du suivant.

vitus, que la défense des souverains du pays. Il était craindre, disaient-ils, qu'on n'en conclût à Rome et eurs, que c'était la seule qui empêchait le clergé de recevoir, et que, lorsqu'on serait instruit du contraire, ne l'accusat de mauvaise foi. Cette crainte était d'aut mieux fondée, qu'on avait tout lieu de penser que P. Norbert l'avait ainsi fait entendre aux ministres la cour de Rome, comme la suite ne le prouve que p. Les évêques et MM. du chapitre contredirent haucent cette interprétation de leur Mémorial, comme tout fait éloignée de leur intention. Pour lever toute équique, et ne laisser à la postérité aucun doute sur leurs itables sentiments à cet égard, ils dressèrent divers jets de déclarations, dont nous avons les originaux s les yeux. Ils y disaient expressément que, si, pour ccuser d'accepter la bulle Unigenitus, ils n'avaient al-1é dans leur Mémorial que la défense qui leur en t faite par leurs souverains, c'était uniquement » dans dessein d'éprouver, si cette seule raison ne détermirait pas le saint-père à se désister de la demande 'il avait faite au clergé, de l'acceptation de cette bul-, comme le P. Norbert en avait la confiance" a). Intre ces déclarations, il y en eut une qui fut signée les deux prélats et par le chapitre assemblés capituement, le 12 Sept. de la même année 1747. Elle te que, » pour faire la paix avec le souverain pontife, ne consentiraient jamais, Dieu aidant, à la souscripn pure et simple du formulaire d'Alexandre VII, ni à cceptation de la bulle Unigenitus, même relativement quelques explications que ce fût" b). Cette déclaraayant été imprimée et envoyée à Rome, quelque ps après, à l'insu de ceux qui l'avaient signée, la ociation fut totalement rompue. Le cardinal Corsini renvoya de Rome au P. Norbert, le 23 Mars 1748,

Explorandi causa num pontifex hac sola difficultate ab ea bulla ura non avocaretur, ut confidit dictus pater. Ibid. b) Voyez cette détion dans les Mém. hist. du P. Norbert, t. 3. p. 78 et suiv.

et la lui donna comme une preuve, que le clergé, diszitil, » avait agi de mauvaise foi, et l'avait trompé en sig» nant le Mémorial du 1 Août de l'année précédente; "
ce qui supposait que le P. Norbert avait fait entendre à ce cardinal, en lui envoyant ce même Mémorial, que ceux qui l'avaient signé, accepteraient intérieurement la bulle Unigenitus, et qu'ils n'étaient éloignés de l'accepter extérieurement, que pour ne pas irriter leurs souverains par cet acte de désobéissance.

Le compte que nous venons de rendre de cette négociation, servira à corriger les inexactitudes qui se trouvent dans le récit qu'en fait le P. Norbert dans ses mémoires, et manifestera aux yeux de tout l'univers les véritables dispositions des évêques et du clergé de Hollande pour la paix, et les misérables raisons qui empêchent la cour de Rome de la lui accorder.

Sur la fin de cette dernière négociation le cardinal Valenti fit prier l'abbé marquis Antoine Nicolini, florentin, allié de la maison Corsini a), qui était pour lors en Angleterre, de repasser en Hollande, et d'y examiner les opérations du P. Norbert, et les dispositions des évêques et de leur clergé. Il paraît que cet abbé instruit et bien intentionné avait déjà fait un voyage dans les Provinces-Unies, et qu'il y avait été » très-édifié de la piété » des catholiques" b). Bénoît XIV, » qui l'honorait d'une » bonté très-singulière" depuis vingt-cinq ans, avait beaucoup de confiance en lui, et le croyait très-propre à seconder ses bonnes intentions pour la paix. M. Nicolini exécuta sa commission avec une très-grande application. Il passa deux mois en Hollande, uniquement occupé de cette affaire. Il eut de longs et sérieux entretiens avec les principaux membres des deux partis, visita leurs églises, examina de très-près les dispositions de tout le monde, et en rendit un compte très-détaillé dans une longue lettre qu'il écrivit de Cologne au cardinal Valenti Gonzaga, au mois d'Août 1748. Il y rend un témoignage authentique à la piété des fidèa) Mém. du P. Norbert, t. 3. p. 84 et suiv. b) Ibid. p. 93.

de cette église, qu'il dit être » la plus belle, la plus rissante, la plus savante de toutes" (§. 6 et 19); ce qu'il arde comme l'effet du ministère des excellents évêques l'avaient gouvernée dans le siècle précédent, et spélement de celui de » M. van Neercassel qui y est généalement," dit-il, » dans une très-grande vénération." Il y trouvait d'autre défaut, que la désunion qui régnait atre ce qu'il appelle le clergé uni et le clergé séparé, ont il expose les inconvénients. Il se plaint en particuer des animosités de la part du premier et de ses adhéents contre le second, comme donnant un juste sujet de aindre qu'elles ne causassent un jour la ruine de cette ¿lise. Il témoigne, en conséquence, un grand zèle pour réunion, qu'il dit être ardemment désirée » par la plus rande partie des pasteurs unis, et par tous ceux du parti éparé," principalement pour le bien de la religion et s fidèles, et il la croit d'autant plus facile, que » tout e monde convient," dit-il (§. 18) » qu'il n'y a aucune lifférence (entre les deux clergés) ni pour la discipline, 11 pour la doctrine, sinon que, croyant tous les mêmes rérités, les uns reçoivent quelques décrets de Rome de olus, les autres quelques décrets de moins;" qu'on y a sez généralement une » plus grande idée de la science, le la piété, de la charité, de la conduite, de l'attention aux fonctions du saint ministère, et du désintéressement les pasteurs séparés, que des (pasteurs) unis" (§. 17 et 3). L'unique difficulté sérieuse qu'il trouve à cette rénion, c'est ce qu'il appelle les maximes fondamentales . 1 et 2) et les principes immuables du saint-siège, sen lesquels cette réunion » ne pourrait se faire sans l'acceptation pure et simple de la constitution Unigenitus, sans l'adhésion au formulaire, sans la révocation de l'appel de la part de ceux qui ont appelé ou adhéré aux appelants, et sans l'abdication des prétendus évêques." l convient néanmoins qu'il est impossible, de l'aveu des eux partis, d'exiger l'acceptation de la bulle et du forulaire nommément et expressément, à cause des édits des

souverains qui la défendent, » conformes en ce point," dit-il, Ȉ ceux de plusieurs princes catholiques, qu'on me » regarde point cependant comme destructifs du catholia cisme" (§. 22 et 30). Il pense conséquemment, que le seul moyen de consommer cet ouvrage, serait de se contenter d'une soumission générale aux décisions de l'église, qui comprendrait » au moins implicitement et par une con-» séquence nécessaire," la soumission à la bulle, sans prétendre néanmoins en fixer le sens; Rome ne demandant autre chose que » la soumission à son autorité et rien » de plus" (§. 32). M. Nicolini représente tous les pasteurs du clergé et leurs évêques, comme disposés à cette sounission générale, et » le très-grand nombre," comme » n'ayant » d'autre difficulté de souscrire au formulaire et d'accep-» ter la bulle Unigenitus," que la défense de leurs souverains. Il en excepte » trois ou quatre pasteurs, et quelques » ecclésiastiques brabançons ou hollandais, qui feraient," dit-il, » difficulté de signer le formulaire et d'accepter la » bulle nommément" (§. 22). Il n'y a que les français, dont aucun n'est pasteur, qui soient, dit-il » opposés à tout » accommodement avec Rome; parce qu'ils sont persuadés » qu'il ne pourrait se faire qu'au prix de l'acceptation de » la constitution, incompatible, selon eux, avec la religion » de tout homme instruit de la matière; et qu'ils regar-» dent même la démarche de ceux qui, opposés à la bulle » dans leur coeur, souscriraient à une soumission générale » qui comprendrait une acceptation implicite, comme conraire à la sincérité" (§. 10). M. Nicolini se trompait certainement, en n'attribuant qu'aux français cette dernière Le très-grand nombre des pasteurs hollandisposition. dais ne pensaient pas différemment, et étaient peut-être même plus éloignés que les français, d'une acceptation implicite, contraire à leur sentiment intérieur; parce que leur religion et leur caractère franc et naturel est des plus-opposés à toute démarche équivoque et à double sens, et, à plus forte raison, à tout mensonge ou restriction ' mentale. L'acte du 12 Septembre 1747, et toute la conduite du clergé hollandais, soit avant, soit depuis cette époque, prouve cette assertion.

Quoi qu'il en soit de l'idée que M. Nicolini s'était formée des dispositions des différents membres du clergé, il n'en témoigna pas moins de zèle, à son retour en Italie, pour faire cesser la division. Il en parla avec force à Bénoît XIV, et, après sa mort, à plusieurs cardinaux, spécialement aux cardinaux Tamburini et Spinelli. trouva le premier de ces deux cardinaux très-bien disposé. "Il voudrait," dit-il, "la paix de tout son coeur, » et s'il avait succédé à Bénoît XIV, comme plusieurs » s'y attendaient, sa première affaire eût été de finir celle "de Hollande." Pour le cardinal Spinelli, quoiqu'il ne Pensât plus comme il faisait lorsqu'il était à Bruxelles, sous le pontificat de Bénoît XIII, il parlait néanmoins quelquesois » contre sa pensée, parce qu'il craignait d'être \* taxé de jansénisme. Je leur dis," ajoute M. Nicolini, " Tue j'avais été si édifié et si touché des gémissements M. l'archevêque d'Utrecht, et de la dévotion de tout " Son clergé et de ses diocésains, que je devais à ma \* conscience et à mon honneur la gloire de parler en sa Eveur. J'ajoutai, qu'il était bien étonnant qu'on reçut Rome avec bonté les meurtriers des rois (les jésuites De la Portugal) et les réfractaires à toutes les bul-Les des papes, tandis qu'on anathématisait les meilleurs Catholiques qui sont dans l'Église;... qu'il me semblait, qu'on devait se contenter d'une profession de foi con-Forme à celle de toute l'Église; qu'on l'avait donnée, et ~ qu'on la donnerait avec tout l'empressement possible; rue la constitution n'était point de nécessité de salut etc.; que j'avais entendu (en Hollande) les protestants > mêmes se moquer de ce qu'à Rome, on excommuniait et l'on canonisait, selon le caprice et la prévention, des » gens qui avaient la même doctrine et qui étaient égale-» ment soumis au saint-siége." (Lettre du 9 Février 1760.) M. Nicolini trouva les esprits si mal disposés dans ce temps-là (sous Clément XIII), qu'il avoua qu'il n'y avait

1012

ATS.

侧

point • de paix à espérer, tant que les jésuites, ennemis » de Dieu et des souverains, subsisteraient" a).

V. L'inutilité, pour ne rien dire de plus, de ces différentes tentatives, fit comprendre aux principaux du clergé, qu'il devait avoir recours à des ressources plus solides. Ils sentirent que le meilleur moyen d'obtenir justice, et de faire ouvrir les yeux aux ministres de la cour de Rome sur leurs vrais intérêts, n'était pas de ramper devant eux, et de leur céder ignominieusement du terrein, mais de se montrer ferme et inébranlable dans le maintien de ses droits légitimes, et de tout œ qui était essentiellement lié avec l'intérêt de la vérité, le bien de l'église et le salut des âmes. C'est d'après ces principes, que M. l'archevêque d'Utrecht et son clergé songèrent sérieusement au sacre, au moins d'un troisième évêque, qui pût préparer les voies au projet de remplir tous les siéges vacants, et qui, en attendant, fournît une ressource nécessaire pour la conservation du caractère épiscopal dans cette église, trop exposé à s'y perdre tant qu'il n'y aurait que deux évêques. La première pensée fut de remplir le siége de Leeuwarden. C'était l'unique de tous les diocèses vacants, où il y eût un corps de fidèles actuellement gouverné par un pasteur et un vicaire soumis au métropolitain. C'était la raison pour laquelle, lorsqu'on dressa en 1726 l'écrit intitulé: Casus positio, pour l'ordination d'un évêque de Haarlem, on y

a) L'abbé marquis Antoine Nicolini est mort à Rome en Nov. 1766, dans une grande réputation de religion, de probité, de science et de talents en tout genre. On peut voir son éloge et l'abrégé de sa vie, dans la feuille des Nouv. ecclésiast. du 6 Mars 1771, d'après l'éloge académique imprimé à Florence. Il y est fait mention du mémoire détaillé qu'il présenta à Bénoît XIV sur l'église de Hollande, qu'on dit être plein de vues sages et judicieuses, et présenter le moyen le plus imple de mettre fin à des injustices qui ne servent qu'à rendre la cour de Rome odieuse: ce moyen est, de se contenter de l'intégrité de la doctrine du clergé soumis aux évêques, et du témoignage qu'il est prêt d'en donner, en signant la profession de foi de Pie IV. — C'est dans sa lettre du 9 Février 1760, plus que dans le mémoire de 1748, que le marquis Nicolini insiste sur ce moyen.

jouta pour douzième et dernière question: »Si l'on ne devait pas également remplir le siége de Leeuwarden" etc.? a). Comme on s'était proposé dans ce temps-là, de commencer par remplir le siége de Haarlem, les difficultés qui retardèrent la consommation de cette affaire, empêchèrent de penser à celle de Leeuwarden. Lorsque M. Meindaerts eut enfin satisfait les voeux de l'église de Haarlem, en 1742, il fut ramené tout naturellement, par une suite de réflexions sur l'état de cette église, sur le caractère de la cour de Rome, et sur les dispositions des églises voisines, au projet de sacrer un troisième évêque pour l'église de Leeuwarden. Comme le dessein principal qu'on s'y proposait, était d'assurer à l'église de Holande le caractère épiscopal, cette vue occasionna d'abord [uelque diversité de sentiment. Tout le monde était réuni ur la nécessité de pourvoir à la sûreté de ce caractère; vais quelques membres du clergé étaient portés à croire, ue le sacre d'un coadjuteur était un moyen plus conveable et plus proportionné aux circonstances, que le sae d'un évêque de Leeuwarden. On se réunit, en 1753, or consulter les canonistes de France sur ce petit difrend. Il y eut un canoniste qui se déclara, au mois Juillet de cette année, pour le projet d'un coadjuteur. consultation fut réfutée par un second canoniste, dont vis fut appuyé par celui de quatre docteurs de Sornne. M. de Caylus, évêque d'Auxerre, qui, les derers mois de sa vie, avait soigneusement examiné cette Faire avec le conseil de plusieurs savants théologiens, > balança pas à se déterminer pour le parti d'un évêque calaire, plutôt que pour celui d'un coadjuteur. Ces ≥ux projets furent examinés et balancés de nouveau dans némoire à consulter plus étendu, sur lequel on eut, en 754, trois nouvelles consultations de docteurs en théolode de Paris et de Caen. Ils décidèrent unanimement,

a) Causa harlem. Part. 1. §. 11. nº 7, p. 37. Quaeritur duodecimo: An Lesiae leovardiensi etiam praesiciendus sit episcopus etc.? Vid. ibid. P. P. 118.

que M. l'archevêque d'Utrecht pouvait et devait secrer un évêque de Leeuwarden, et remplir même les autres siéges vacants de sa métropole, dès que les circonstances le lui permettraient. Ces consultations n'apaisant poin encore tous les scrupules de quelques membres du clergé on prit le parti de s'adresser aux plus habiles jurisconsul. tes du parlement de Paris. Ceux-ci donnèrent, sur fin de 1756, deux nouvelles consultations très-approforme. dies: l'une est signée par quarante-trois avocats, le doyen de l'ordre à la tête. Elle établissait sur des principes lumineux, tirés de la nature du gouvernement ecclésias tique, que le bien de l'église de Hollande, aussi bien que celui de la république, exigeait que les catholiques de ces Provinces fussent gouvernés, comme tous ceux des autres églises du monde, non par des ministres de la cour de Rome résidants dans des cours étrangères, mais. par des évêques propres; et que, conséquemment, M. l'archevêque était autorisé par toutes les règles de la discipline ecclésiastique, non-seulement à remplir le siège de Leeuwarden, mais encore tous ceux de sa province. M. l'archevêque d'Utrecht ayant communiqué cette dernière consultation à M. de Verthamon, évêque de Luçon, il en reçut une lettre approbative, datée du 7 Août 1757. Ces dernières décisions achevèrent de déterminer M. l'archevêque et son chapitre. Ils s'assemblèrent au mois de Septembre suivant, et, trouvant quelques difficultés particulières pour l'élection d'un évêque de Leeuwarden, on se détermina pour celle d'un évêque de Deventer, qui était le second dans l'ordre de la création des nouveaux évêchés. M. Barthélémi-Jean Byeveld, chanoine d'Utrecht, pasteur à Rotterdam et archiprêtre de Schielande, fut choisi d'un consentement unanime.

L'archevêque et le nouvel élu écrivirent aussitôt à Bénoît XIV, pour lui faire part de cette élection, et lui demander pour le sacre la dispense d'un troisième évêque, qu'on ne pouvait espérer de se procurer. On reçut peu de temps après plusieurs lettres de Rome qui, toutes, as-

raient comme une chose sur laquelle on pouvait compr, que le pape ne répondrait rien aux lettres qu'il avait cues, ou qu'il ne répondrait qu'avec douceur. Ces bones nouvelles firent qu'on procéda au sacre le 25 Janvier 758, avec l'applaudissement de tout le clergé: mais à sine était-il fait, qu'on apprit par les gazettes publiques, u'il se répandait un bref de Bénoît XIV, du 29 Décemre précédent, qui, selon le style ordinaire, déclarait nulle élection, et défendait de procéder au sacre, sous peine 'excommunication. La première pensée fut de regarder e bref comme supposé: mais une lettre de Rome, du 10 anvier 1758, dont on eut communication peu de temps près, apprit qu'il était réel, mais qu'il avait causé à come une extrême surprise à tous les gens de bien. »Le pape s'est subitement déterminé à le donner," porte cette stre, sans consulter, contre l'usage, ni le maître du sacré palais, ni les congrégations du saint office ou de la Propagande, ni le secrétaire des brefs, ni aucun cardinal ou théologien. Le prélat qui l'a signé," ajoute la ême lettre, en qualité de secrétaire (Cajetanus Amaus), est un homme sans nom, du plus bas étage, et rès-étranger à cette affaire." Ce bref fut envoyé au nce de Bruxelles, pour qu'il le fît tenir à l'archeque d'Utrecht: mais le nonce ne le fit point. Il se ntenta de le faire imprimer et distribuer secrètement Hollande par ses émissaires. On convenait à Rome, e ce bref le prenait sur » un ton si haut et si fier," 'il n'était rien moins qu'une réponse » digne d'un vilire de Jésus-Christ," et qu'elle était tout à fait angère au caractère de Bénoît XIV, et aux dispoons qu'on lui connaissait. On crut avoir découvert la suite, que ce pape s'était reposé pour cette afe sur un seul cardinal, qui, par une suite de ses iens engagements, avait fait dresser le bref selon ses ventions particulières, plutôt que selon les intentions souverain pontife, et que le cardinal Passionei, qui ait dû être le premier consulté sur cette affaire, en

qualité de secrétaire des brefs, n'en avait eu aucune communication.

On n'avait encore aucune connaissance de ce bref en Hollande, lorsque M. l'archevêque d'Utrecht écrivit Bénoît XIV, pour lui donner avis du nouveau sacre. Ses lettre est datée du 13 Février 1758. Elle forme une époque remarquable dans l'histoire de cette église, par Le point de vue sous lequel elle représente sa cause, et le ton sur lequel elle en parle. Un esprit de ménagement. peut-être mal entendu, avait engagé le clergé à prendre, dans toutes les lettres précédentes qu'il avait écrites & Rome, un ton de suppliant, dont cette cour abusait. C'était peut-être par le même esprit, qu'on ne disait sur le compte des jésuites, qu'une très-petite partie du mal dont ils sont chargés dans tous les monuments de cette église. M. l'archevêque d'Utrecht pénétré de la grandeux du mal, et convaincu de la nécessité d'aller jusqu'à la source, déchargea son coeur dans celui de Bénoît XIV. Il lui représenta, que les jésuites ne s'étaient déclarés de tout temps les ennemis de l'église d'Utrecht, que parce qu'ils étaient ceux du saint-siège et de l'Église univer-Rien de plus touchant et de plus frappant, que le portrait que fait ce prélat de l'esprit et du génie de ces religieux, et des ravages qu'ils faisaient dans cette église, depuis plus de cent soixante ans qu'ils s'y étaient introduits: ravages, qui n'avaient servi qu'à rendre le nom du saint-siège odieux à ses ennemis, à tarir les conversions des hérétiques et à affaiblir la discipline et la piété des catholiques, surtout depuis le scandale du schisme qu'ils étaient venus à bout d'introduire dans cette église vers le commencement du siècle.

Le prélat finit sa lettre par les sentiments d'une tendre confiance, que le saint-père se laissera enfin toucher au récit de tant de maux, et que, sans craindre les jésuites, il accordera à l'église de Hollande la paix qu'elle désire et qu'elle sollicite depuis si longtemps. Cette lettre fut imprimée peu de temps après en latin et en français,

fut reçue du public avec un extrême applaudissement. s'en fit presque coup sur coup trois éditions en France. He fut traduite peu après en italien, dans un recueil de ièces concernant les jésuites a). Une lettre de Vienne a Autriche, écrite en ce temps, nous apprend que celle a prélat, contenue dans ce recueil, y était lue avec emressement, et que la traduction italienne en était regarée comme un chef-d'oeuvre.

On ne peut pas douter que Bénoît XIV n'en ait té lui-même très-touché, et qu'elle n'ait fait au moins ur lui la même impression d'étonnement que sur les préets romains, qu'on sait avoir été frappés de la force des aisons et de la vigueur du stile. Aussi, quoique l'usage onstant fût à Rome, comme nous l'avons vu, d'expédier utant de brefs d'excommunication, qu'il se faisait de sares d'évêques en Hollande, on est certain qu'il n'y en a oint eu d'expédié contre le sacre de M. l'évêque de Deenter. On eut même des nouvelles de Rome, qui faiuent espérer que le saint-père entrerait volontiers dans s voies de conciliation. Le cardinal Spinelli, le pré-Bottari et quelques autres, entrèrent même à ce sudans des détails qui en faisaient concevoir d'heureuses L'affaire des jésuites de Portugal, dont Béît XIV était pour lors occupé, leur aurait ôté les moyens s'y opposer aussi efficacement qu'ils l'auraient pu faire ns d'autres circonstances; mais la mort de ce pape, rivée le 3 Mai de la même année, suspendit ces prots d'accommodement. On s'était flatté de pouvoir les prendre dans les premiers mois du pontificat de Clément III, son successeur; mais la mort du cardinal Archinti, crétaire d'État, et le changement de scène, qui arriva Rome dès que le cardinal Torreggiani lui eut succédé z) Cette lettre a été aussi traduite en espagnol et imprimée à Mad en 1769, chez Alphonse Martin, avec ce titre: Lettre de M. l'arvêque d'Utrecht à N. S. P. le pape Bénoît XIV, sur les cruelles sécutions suscitées par les jésuites à l'église catholique de Hollande ir ruiner la religion dans ces provinces. Cette édition est annoncée 15 la gazette de Madrid, du 21 Février 1769.

dans le ministère, firent totalement évanouir ces espér Heureux les papes, heureux les ministres de de Rome, si, secouant enfin le joug de la mination des jésuites qui, pour leur seul intérêt, ont fait contracter contre l'église de Hollande des e gements si injustes et si déshonorants, ils rentr dans des sentiments de justice et de paix, capable faire oublier les énormes oppressions qui ont été exe sous leur nom! La chose en soi serait très-facile, mettait les jésuites à l'écart, et si la cour de Roi désistait, vis-à-vis de cette église, de ces prétentions bitantes, dont elle est obligée de se relacher aujou vis-à-vis de presque tous les royaumes catholiques. C il n'y a pas eu l'ombre de jugement canonique contre l' de Hollande, qu'elle n'a d'autre crime que de n'av consentir à son oppression et à son anéantissement; aurait qu'à regarder tout le passé comme non avenu la traiter dès lors, comme on le faisait avant qu'or troublée, par violence et par voies de fait, dans l session et l'exercice de ses droits et de sa jurid C'est la première démarche que les canons prescri l'égard de tous ceux qui ont été dépouillés de let par force a), lors même que leur innocence et la de leur cause n'est rien moins qu'évidente. À plu raison devrait-on le faire à l'égard d'une église, do nocence est du dernier degré de notoriété, et dont manifeste que l'oppression n'a eu d'autre motif, de de ses véritables adversaires, que son attacheme vérités les plus importantes de la religion, dont i les ennemis déclarés. Que ce qui fait dès aujourd' honneur et sa gloire aux yeux de Dieu et de tou qui jugent des choses selon la vérité, cesse du me faire son crime, et la paix lui sera bientôt rendu cour de Rome reconnaîtrait elle-même, qu'elle obligation essentielle à l'église de Hollande, d'avoir au monde entier cette leçon, aujourd'hui peut-êt

a) Violenter spoliatus in primo statu restituatur.

importante que jamais: qu'on peut et qu'on doit distinguer les véritables prérogatives du saint-siège, des prétentions ambitieuses que ses flatteurs y ont ajoutées; l'autorité légitime que le souverain pontife a reçue de Jésus-Christ, de l'abus qu'il en fait lorsqu'il se laisse surprendre par les méchants; et que, quelque injustice, quelque mauvais traitement qu'on reçoive du premier vicaire de Jésus-Christ, il n'est jamais permis de méconmaître son autorité, ni de se séparer du centre de l'unité.

VI. L'église de Hollande ne pouvait donner de preuve plus authentique des dispositions dont nous venons de parler, que celle qu'elle eut occasion de manifester dans les actes du concile, tenu à Utrecht au mois de Septembre 1763. Instruite par toute la tradition, que les conciles sont en soi le moyen le plus propre, et le plus conforme à l'intention de Jésus-Christ, pour maintenir dans l'Église la pureté du dogme, la sainteté des moeurs, et la régularité de la discipline, elle désirait depuis longtemps le rétablissement de ce saint et salutaire usage. C'était un des avantages qu'on lui avait fait envisager, toutes les fois qu'il avait été question de sacrer de nouveaux évêques. Plus de quarante des plus célèbres jurisconsultes de France se servirent de ce motif, dans leur consultation du 4 Août 1756, pour appuyer leur avis touchant l'ordination d'un troisième évêque, et pour exhorter même M. l'archevêque d'Utrecht à remplir, lorsque les circonstances le permettraient, tous les siéges vacants de sa métropole. »Le petit nombre de ses évêques" disaient-ils (elle n'en avait pour lors que deux), » ne lui permet pas » de tenir des conciles', qui sont le nerf de la discipline, » le moyen le plus sûr de conserver le dépôt de la foi, » de réprimer les abus, de faire fleurir la religion, de » maintenir les libertés de ces églises, et d'en écarter les » idées ultramontaines. M. l'archevêque d'Utrecht, à la » tête de cinq suffragants, formera une assemblée régu-» lière, où toutes les difficultés seront portées, où tous » les doutes se résoudront."

C'est, en effet, ce qu'on a eu la consolation de voll dans le concile dont nous venons de parler. Les erreudu sieur Pierre Le Clerc, retiré en Hollande depuquelques années, en ont été la principale occasion. Major on y a traité plusieurs autres matières importantes, de dogme, de morale et de discipline, sur lesquélles l'églisse de Hollande désirait, depuis longtemps, de s'expliquer d'une manière solennelle.

On peut voir dans les Nouvelles ecclésiastiques du 21 Mai 1764, l'histoire abrégée des égarements de ce noverteur, connu depuis longtemps pour un enthousiaste et un visionnaire. Ses premières productions annonçaient un homme plein de lui-même, livré à son imagination, qui ne craignait pas de produire des systèmes singuliers, et de se faire un mérite d'être le seul, ou presque le seul, qui, depuis cent ans, eût eu le courage de les soutenir publiquement. Quelque dangereux que fussent ces systèmes, ils n'attaquaient pas néanmoins les vérités fondamentales de notre foi. Aussi crut-on devoir les laisser tomber dans l'oubli, en se bornant à faire à l'auteur, dans l'occasion, les représentations et les exhortations que la charité et la prudence pouvaient suggérer.

Mais bientôt après, l'auteur donna dans des écarts qu'il ne fut pas possible de tolérer. Il fit imprimer à Amsterdam, sur la fin de 1758 (avec cette signature plusieurs fois répétée: Pierre Le Clerc, soudiacre de l'église de Rouen), un écrit intitulé: Précis d'un acte de dénonciation sollennelle faite à l'Église, 1° d'une multitude de bulles, de brefs etc. des évêques de Rome, lesquels renversent la religion et les lois divines et humaines; 2° des évêques de Rome eux-mêmes et de leur cour, comme auteurs des maux et des scandales qui désolent tout dans le troupeau du Seigneur, dans le temple et dans le sanctuaire etc.

Cet écrit, quoique sans ordre, sans méthode, plein de sophismes et de contradictions, attaquait néanmoins, avec un ton de suffisance et une témérité inconcevable, plusieurs dogmes de la foi catholique, notamment: l'autorité

l'Église dispersée, celle des Pères de l'Église dans leur seignement même unanime, la primauté du pape, l'intution divine des évêques, leur supériorité au-dessus prêtres, le dogme des indulgences etc. Il ôtait, de us, à l'église latine les caractères exclusifs de la vérible Église, pour les communiquer aux églises orientales hismatiques, auxquelles il prétendait donner en tout ain de cause sur l'Église catholique.

De pareils excès, de la part d'un homme, surtout, ui affectait dans ses écrits de faire l'apologie de l'église Hollande, exigeaient d'elle une réclamation authenti-Outre le devoir, commun à tous les pasteurs, de fendre la saine doctrine et de condamner ceux qui ttaquent, cette église devait à sa propre réputation, s'élever, dans cette occasion, contre des erreurs que adversaires n'auraient pas manqué de lui attribuer, elle ne les avait pas hautement désavouées a). Il n'était is question que de déterminer la manière la plus connable de le faire. On consulta sur cela des évêques, s théologiens et des canonistes célèbres. Tous répondiit, d'un commun accord, que le mal demandait un et per les circonstances des lieux et s temps le permettaient, il n'y avait point de voie us canonique en soi, ni plus conforme aux règles à la pratique de tous les siècles, que d'assembler concile provincial, où l'on établirait clairement la etrine de l'Église sur les points attaqués par le sieur

Le doyen du chapitre métropolitain, M. Fr. Meganck, publia à cet t, en 1762, une Lettre sur la primauté de S. Pierre et de ses success, in-douze de 91 pages, où il prouve contre le Sr. Le Clerc: 1º la primauté de S. Pierre et de ses successeurs est une primauté torité, instituée par Jésus-Christ pour le bien de son Église; 2º toute l'antiquité a reconnu cette primauté dans l'évêque de Rome. evertit néanmoins que, par une suite nécessaire de la doctrine tante de toute l'antiquité ecclésiastique, selon laquelle l'Église au-dessus du pape, la primauté de S. Pierre et de ses success, quoique de droit divin, est subordonnée dans son exercice, son due et ses bornes, à l'autorité de l'Église universelle et des SS.

Mar

Le Clerc, et où l'on condamnerait solennellement se erreurs.

Le clergé adopta d'autant plus volontiers cet avis, qu'en s'assemblant en concile pour condamner les erreurs du sieur Le Clerc, il aurait une occasion des plus favorables de s'élever canoniquement et en corps contre les maximes perverses de la société, notamment contre les erreus monstrueuses des jésuites Hardouin et Berruyer. Les ouvrages de ces deux auteurs, imprimés dans ces Provinces, renouvelaient les erreurs des ariens, des nestoriens et des sociniens, sur les principaux dogmes de notre foi, et renversaient les fondements de la religion révélée, professés par toutes les sociétés chrétiennes. L'éclat avec lequel on s'était élevé depuis quelques années, de différents côtés, contre ces erreurs particulières et, en général, contre la morale corrompue des jésuites, exigent du clergé de Hollande qu'il s'expliquât solennellement sur ces matières. Cette démarche était plus nécessaire dans ce pays que dans tout autre, parce que ces maximes, surtout sur le régicide et l'obéissance due à l'autorité souveraine, y sont, avec raison, extrêmement odieuses; qu'elles y ont été plusieurs fois proscrites par les souverains, comme également nuisibles au bien des ames et à la tranquillité de l'État; et que les protestants y sont tentés d'attribuer à tous les catholiques les erreurs particulières des jésuites.

Il fut donc résolu de s'assembler en concile. On en fixa les objets dans des assemblées préliminaires, tenues, dans chaque district. On chargea des théologiens habiles, de préparer les matières: les pasteurs eux-mêmes s'appliquèrent à ce travail, autant que les pénibles fonctions de leur ministère le leur permettaient. Les évêques communiquèrent à leur clergé différents mémoires détaillés, qu'ils avaient fait dresser sur les questions qui devaient être agitées; et lorsque tout fut suffisamment préparé, et qu'on eût pris de nouveau l'avis de savants théologiens et canonistes sur la manière de diriger les opé-

rations du concile, M. l'archevêque d'Utrecht le convoqua par une lettre circulaire, datée du 20 Août 1768, Pour le 13 du mois de Sept. suivant.

La canonicité de l'exécution répondit à celle des préparatifs. Les évêques de Haarlem et de Deventer et les archiprêtres du diocèse d'Utrecht ayant, chacun dans son département, assemblé de nouveau les pasteurs qui en dépendaient, pour nommer des députés au concile, et tous ces députés s'étant rendus à Utrecht au jour indiqué, M. l'archevêque en fit l'ouverture dans la chapelle intérieure de l'église de Sainte-Gertrude, après avoir célébré pontificalement la messe du Saint-Esprit, et fait les prières et les cérémonies marquées dans le pontifical a).

Nous n'entrerons point ici dans le détail des décrets qui furent faits dans ce concile. Les actes qui en ont été donnés au public l'année suivante, en latin, en hollandais et en français, nous en dispensent. Nous dirons seulement, que tout y respire un tel goût de religion, de paix et de charité, qu'on croit, en les lisant, lire les actes d'un concile des premiers siècles; et que le clergé de Hollande en reçut des lettres de félicitation de toutes parts. On trouve, en effet, dans les trois parties des actes de ce concile, le corps entier de la religion, ses mystères, sa morale, sa discipline, présentés avec une lumière, une exactitude, une onction, qui n'accompagnent pas toujours, dans le même degré, les monuments ecclésiastiques les plus respectables de ces derniers temps. » Vous avez apporté un remède à tous les maux qui affli-» gent l'Église en général, et vos Provinces en particu-»lier," écrivait à M. l'archevêque d'Utrecht un des plus célèbres théologiens de nos jours b), après avoir fait une lecture attentive des actes du concile, avec la plus parfaite satisfaction. » Dieu a tiré," poursuit-il, » le bien du mal;

a) On peut voir le récit des principales circonstances qui précédérent, accompagnèrent et suivirent le concile, dans les Nouv. ecclés. des 21 et 28 Mai, 4 et 11 Juin 1764. b) Étienne Gourlin, bachelier de la faculté de théologie de Paris, décédé en 1775.

» lieu, non-seulement à la condamnation de ses erreurs
» mais encore au triomphe de toutes les vérités attaquées
» dans ces temps malheureux..... Un saint attachement
» à toutes les, vérités révélées, un respect profond et filial
» pour le saint-siége dont vous défendez si bien les droits,
» un zèle ardent pour la pureté de la morale, un goût
» de piété et de vraie religion, une attention à maintenir
» et à suivre en tout les règles de la discipline ecclésiasti• que, un esprit de paix et de concorde, qui rappelle les
» plus beaux siècles de l'Église, c'est, monseigneur, ce qui
» se fait sentir perpétuellement depuis le commencement
» jusqu'à la fin de ces actes, vraiment dignes d'un con» cile où le Saint-Esprit préside."

Les décrets de ce concile furent d'abord envoyés au pape en manuscrit, accompagnés d'une lettre, écrite au nom de tout le concile avant sa séparation. On est assuré qu'ils en ont été bien reçus, et quoiqu'on ne pût pas se flatter d'en obtenir une approbation authentique du pape, tant qu'il serait environné des jésuites, adversaires passionnés de l'église de Hollande, on eut néanmoins la consolation d'apprendre par des lettres de Rome, qu'il avait déclaré à des amis particuliers, que ces décrets étaient très-bons. Tout ce qu'il y avait à Rome d'impartial et d'éclairé, y reconnut pareillement la foi de l'Église exactement exposée.

Les actes du même concile ont été ensuite adressés aux évêques des principaux siéges de l'Église catholique, par une lettre circulaire signée des évêques et du secrétaire du synode. Cette lettre est un monument précieux de l'amour et de l'attachement inviolable de l'église de Hollande à l'unité catholique. Elle y réclame l'union et le concert qui doit être entre les membres d'un même corps, et surtout entre les évêques; elle démontre par l'exemple et les maximes de tous les Pères, que, bien loin d'être autorisés à se séparer de sa communion, il n'y en avait point qui ne fût obligé et intéressé à prendre sa défense.

Ģ,

Dans les premiers temps, où les églises particulières n'étaient guères moins soigneuses d'entretenir une corres-Pondance immédiate avec les églises principales qu'avec le saint-siège, les actes d'un concile particulier leur éterient aussitôt communiqués. Dans ces derniers temps, les églises particulières ne sont presque plus en commerce qu'avec l'église de Rome, c'est par cette église que toutes les autres ont connaissance des actes ecclésiastiques qui lui sont adressés. Mais dans le cas présent, l'église de Hollande ne pouvait espérer que le pape, sailli par ses adversaires, fît part des actes de son Concile aux églises étrangères, elle a été obligée, comme dans les premiers temps, de les leur adresser immédiatement. Cette démarche était nécessaire, non-seulement Pour parvenir à cette concorde unanime de toute l'Église, qui donne le dernier sceau à la condamnation des erreurs et à l'enseignement des vérités opposées; mais encore, Pour détruire les calomnies contre sa foi, que ses adversaires ont répandues partout. C'était l'unique moyen qui lui restait, soit pour dissiper ces calomnies, soit pour accréditer les précieuses maximes dont elle avait pris la défense. Sans cette démarche, ses ennemis auraient nonseulement continué de répandre leurs anciennes calomnies, mais ils en auraient encore imaginé de nouvelles, pour détruire les bons effets qu'ils avaient à craindre de son dernier concile et de la solidité de ses décrets.

L'église d'Utrecht adressa pareillement les actes de son concile aux principaux souverains catholiques de l'Europe et à leurs premiers ministres. Elle avait en cela plusieurs motifs. 1° Elle désirait dissiper par là les calomnies, dont ses adversaires avaient tant de fois fait usage auprès d'eux pour la décrier. 2° Elle voulait les mettre à portée de laisser, avec connaissance de cause, une entière liberté à la distribution de cet ouvrage dans leurs États, et prévenir qu'ils ne conçussent aucun ombrage sur l'envoi qui en était fait aux principaux évêques de leur domination. Cette précaution était d'autant

plus nécessaire, qu'au volume assez considérable des actes du concile, on avait joint quelques autres ouvrages sur les droits hiérarchiques de cette église, qui grossissaient le volume et augmentaient les difficultés de la distribution. De ce nombre était le »Recueil de divers témoignages," donnés à cette église depuis le commencement de son oppression, en faveur de sa catholicité et de la légitimité de ses droits a). M. l'archevêque d'Utrecht vanait de faire imprimèr cet ouvrage, cette même année, avec une Lettre pastorale à la tête, et une longue et solide préface, où l'on faisait voir l'injustice du » schisme » introduit dans cette église, depuis le commencement de » ce siècle, par les manoeuvres des jésuites et de leurs admérents" b).

Ce Recueil contenait, non-seulement les preuves de droit de l'injustice et de l'irrégularité du procédé de la cour de Rome contre l'église d'Utrecht, et du schisme qui en avait été la suite; mais encore celles de fait, que ce qu'il y avait de plus éclairé et de plus pieux dans les différentes parties de l'Église et dans le sein même de la cour de Rome, avait reconnu cette injustice, et avait donné au clergé et aux évêques que cette cour traitait d'excommuniés et de schismatiques, les signes les plus marqués de la communion ecclésiastique, aussi hien que des témoignages précieux d'une estime et d'une considération particulière: de sorte qu'il y était démontré, que les anathèmes de la cour de Rome contre le clergé d'Utrecht,

a) Cet ouvage, in-40 de près de 450 pages, était imprimé à Utrecht, chez Guill. van der Weyde, en 1763, sous ce titre: Recueil de divers témoignages de plusieurs cardinaux, archevêques, évêques, universités, facultés de théologie ou de droit, docteurs, dignités d'églises cathédrales et collégiales, abbés, chanoines, curés, supérieurs d'ordres ou de communautés, magistrats, jurisconsultes et autres personnes célèbres, en faveur de la catholicité et de la légitimité des droits du clergé et des chapitres, archevêques et évêques de l'église catholique des Provinces-Unies, contre le schisme introduit dans cette église depuis le commencement de ce siècle, par les manoeuvres des jésuites et de leurs adhérents. b) Cette préface est de M. Dupac de Bellegarde. Voy. les Nouvelles ecclés. feuille du 25 Déc. 1790, p. 207. (Édit.)

nt rien moins qu'avoués par le reste de l'Église; e, si ce clergé était privé de la communion immédiate, des papes, il jouissait de leur communion médiate, elle qu'il conservait immédiatement avec un grand e d'évêques et d'autres membres illustres de l'Église ique, qui étaient eux-mêmes en communion imméavec le pape: ce qui avait toujours été regardé l'Église comme très-suffisant pour avoir part à son

clergé d'Utrecht, avant d'envoyer les actes de son e dans les pays étrangers, crut devoir en prévenir uverains, pour éloigner de leur esprit tout soupçon intageux. Cette démarche produisit son effet. Plumagistrats en prirent même occasion de demander les actes originaux du concile; et après les avoir urus, ils témoignèrent n'y avoir rien trouvé de conaux lois de l'État, et être même très-satisfaits des pes qui y sont établis sur l'obéissance et la juste ssion due aux souverains.

[. Quoique le principal but des évêques de Holdans leur concile de 1763, ett été de mettre à rt les vérités de la foi que le sieur Le Clerc avait ieusement attaquées, sans entreprendre de procéder quement contre sa personne (les circonstances des et des lieux ne leur permettant pas de le faire l'éclat et la solennité, en usage dans les pays où igion catholique est dominante), ils ne négligèrent réanmoins de tout ce que la charité chrétienne poueur suggérer, pour faire rentrer dans la bonne voie prit égaré. L'évêque de Haarlem, dans le diocèse l il résidait, l'avait fait avertir charitablement avant cile, que, s'il s'y présentait, » on l'entendrait avec sprit de paix et de charité." Mais il répondit qu'il avait que faire, et continua d'insulter l'Église et la par de nouveaux écrits. Le concile cependant, maintenir, autant qu'il était en lui, les règles de la ine ecclésiastique observées dans tous les temps, y

avait pourvu dans le 12° décret de la 2° partie, en y déclarant » indignes de la participation aux sacrements, » ceux qui soutiendraient opiniâtrement toutes ou quelques » unes des erreurs ou hérésies qu'il avait condamnées."

L'évêque de Haarlem en conséquence, après divers avertissements et les citations canoniques (qui ne servirent néanmoins qu'à manifester de plus en plus l'esprit d'erreur et l'opiniâtreté inflexible du sieur Le Clerc), se vit enfin contraint de publier une ordonnance contre lui. Elle est du 7 Mars 1765, et lui fut signifiée le même jour par un pasteur d'Amsterdam, faisant les fonctions de promoteur. Il y est déclaré » suspens et interdit de » toutes les fonctions ecclésiastiques, et indigne de la parvicipation aux sacrements," avec défense à tous les pasteurs » de les lui administrer, même à l'article de la » mort, à moins qu'il ne vînt à résipiscence."

Le sieur Le Clerc, pendant le cours de cette procédure, récusa le tribunal de son évêque et de tous les évêques catholiques, »comme étant ses parties," disait-il, et déclarant qu'il ne reconnaissait » pour juge de sa personne » et de ses écrits qu'un concile général, canoniquement » assemblé, non-seulement de toute l'église latine, mais » encore de toutes les églises d'Orient (même de celles des » nestoriens); attendu," ajoutait-il, »qu'elles sont toutes » catholiques, et que Rome ne les a rejetées de sa communion, que sous de faux prétextes." C'est ainsi qu'un abîme invoquant un autre abîme, le sieur Le Clerc s'est précipité d'erreur en erreur, et dans un fanatisme dont rien n'a pu le faire revenir a).

VIII. Cependant les actes du concile d'Utrecht ayant été imprimés et répandus dans toute l'Europe, y furent universellement applaudis. L'impression en fut faite à Paris, avec la permission tacite du magistrat préposé à la librairie, accordée d'après un jugement des plus favorables, rendu par le censeur royal, à qui le manuscrit

a) On a rendu compte des procédures contre le sieur Le Clerc dans les Nouv. ecclés. du 6 et du 13 Févr. 1766.

avait été remis. Le censeur s'étendait avec complaisance dans son avis, comme il l'a certifié lui-même a), »sur »l'exactitude, la netteté et la précision avec lesquelles les »articles les plus importants de la théologie dogmatique » et morale sont discutés dans les actes, qui font," disaitil, »qu'on les lit avec satisfaction, quoique la plupart de » ces matières aient déjà été traitées plus amplement dans »les instructions pastorales des évêques de France." Il y relevait en particulier » le zèle avec lequel l'église de Hol-» Lande, persécutée depuis longtemps par la cour de Rome, » établissait plus solidement que la plupart des théologiens " De l'ont fait, la primauté du pape de droit divin; pre-" Dait en main la défense des souverains pontifes, et ven-" Seait les droits et les prérogatives du saint-siège, contre Les attentats scandaleux d'un écrivain téméraire (le sieur, Le Clerc) qui se donne pour appelant. Le concile," Soutait-il, »avait eu en même temps la discrétion, d'écarter absolument tout ce qui pouvait avoir trait aux disputes qui, depuis tant d'années, troublent l'église de France, et se bornait à rendre compte de sa foi, à combattre des erreurs pernicieuses, et à dresser des canons de doctrine et de discipline, avec tant de lumière, de piété, d'amour de l'union et de la concorde, que, si tous les conciles étaient animés du même esprit, il serait à souhaiter qu'on en assemblât souvent et en beaucoup d'en-» droits." Le censeur concluait de tous ces motifs » qu'on » ne pouvait donner un cours trop libre à cet excellent » recueil, qui ne pouvait manquer d'être goûté dans toute »l'Europe, même en Italie et à Rome, et qui ne déplai-» rait qu'aux partisans outrés de la société" des jésuites.

Les fait que nous allons raconter, justifièrent la justesse de cette dernière conjecture du censeur royal. M. l'archevêque d'Utrecht reçut, dans le cours de l'année 1764 et des suivantes, une multitude de lettres de félicitation et d'adhésion à son concile, qui lui furent adressées de

a) Lettre de M. l'abbé Foucher, de l'académie des inscriptions et belles-lettres, censeur royal etc., à un de ses amis, du 10 Août 1764.

toutes les parties de l'Europe, et quelques-unes même d'au delà des mers. Plusieurs évêques de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne etc.; divers généraux d'ordre ré sidants à Rome ou en France; une foule de personnes de tout état et de tout rang, distinguées par leur science, leur piété et les dignités qu'elles occupaient dans l'Église ou dans l'État, s'empressèrent de remplir cette espèce de le devoir. Il y aurait de quoi composer de toutes ces lettres un volume in-4°, beaucoup plus considérable que le-Recueil de témoignages etc., publié en 1763. Toutes comme lettres sont aussi instructives qu'édifiantes par les solide réflexions qu'elles renferment, tant sur les vérités dont la les concile d'Utrecht avait pris la désense, que sur l'injustice du traitement fait à cette église par les ennemis de cess vérités, et par les ministres de la cour de Rome qu'ille avaient subjugués a). Les jésuites eux-mêmes, quoique très-mécontents du fond de ces actes et des applandissemements qu'ils recevaient, n'osèrent en attaquer la doctrinet nous verrons bientôt, qu'en même temps qu'ils ont famili tous leurs efforts, par eux-mêmes et par leurs émissaires, pour les décréditer (sous prétexte que des évêques excormuniés par le pape, n'avaient aucun droit d'exercer fonctions épiscopales, et encore moins de tenir des cociles), ils ont été forcés de rendre témoignage à l'ortheredoxie de ses décisions sur l'autorité du pape, dont ils n'avaient cessé de les accuser d'être les ennemis morteles Les actes de ce concile et les pièces qui les accomme

Les actes de ce concile et les pièces qui les accompagnaient, firent une impression particulière sur les émble ques d'Allemagne, personnellement intéressés à la campe de l'église d'Utrecht, attendu que l'état d'oppression de le se trouvait, venait principalement de ce que la cour de Rome avait violé à son égard les principales clausses du concordat germanique, qui forme le dernier code de toutes ces églises. On a su, dans le temps, du baren

a) On peut voir un échantillon de ces témoignages, dans la lettre synodale de l'église d'Utrecht à Clément XIII, § 4 in fine, et dans les Nouv. ecclésiest. du 27 Févr., des 6 et 20 Mars 1766.

de Spangenberg, conseiller intime de S. M. I., et en 1764 référendaire (c'est-à-dire, chancelier) de l'électeur archevêque de Trèves, Jean-Philippe de Walderdorf-Moetzburg, mort en 1768, que cet archevêque ayant reçu les actes du concile d'Utrecht, les avait remis à son conseil pour les examiner. Le compte qui lui en fut rendu, fut si favorable, qu'il prit la résolution de faire dresser un mémoire, en forme de lettre circulaire adressée aux principaux évêques d'Allemagne, afin de les engager venir au secours de cette église. On ne serait pas sur-Pris de cette résolution, si elle avait été prise d'après les conseils du savant M. de Hontheim, évêque de Mirophytie, suffragant de Trèves, auteur du célèbre ouvrage Publié sous le nom de Fébronius.

Cette disposition ne fut pas particulière à l'archevêque de Trèves. Quelques autres évêques et princes d'Allemagne en témoignèrent d'à peu près semblables. On tient, en particulier, de la propre bouche du dernier évêque et prince de Bamberg et Wurtzbourg, Adam-Frédéric de Seinsheim, et de son premier ministre, que plusieurs de ses collègues s'étant, comme lui, fait rendre compte des actes du concile d'Utrecht et de la cause de cette église, voulaient se réunir pour concerter les moyens capables de faire cesser son oppression; mais que le nonce de Cologne ayant en connaissance de leur dessein, en avait averti le cardinal Torreggiani, lequel lui envoya des ordres précis, d'employer tous les moyens qui seraient en son pouvoir pour en arrêter les suites, à quoi il réussit.

Le célèbre docteur Barthel, professeur des SS. canons à Wurtzbourg, un des plus savants canonistes d'Allemagne de ces derniers temps, est peut-être un de ceux qui contribuèrent le plus à inspirer ces dispositions favorables à son prince évêque, et aux autres évêques d'Allemagne qui étaient dans les mêmes sentiments, et sur l'esprit desquels il avait beaucoup de crédit. Ce docteur ayant lu les actes du concile d'Utrecht, » en avait fait de grands éloges, et avait à cette occasion parlé fort avantageuse-

» ment de cette église." C'est ce qu'écrivit à un de seamis, un professeur de l'université de Fulde (M. Jean-Henri Ficher), le 14 Décembre 1764.

Au surplus, si le nonce de Cologne vint à bout dance temps-là, d'empêcher la réunion de plusieurs évêque d'Allemagne en faveur de l'église d'Utrecht, il ne prétouffer ce dessein, ni dans leur esprit, ni dans leur coeur. Quelques-uns le témoignèrent dans des lettres écrites à M. l'archevêque d'Utrecht, et nous verrons, neur ans après, un grand archevêque, primat de l'église germanique a), écrire au cardinal Marefoschi, au nom d'un grand nombre de ses collègues, pour le prier de plaider la cause de cette même église auprès du grand pape Clément XIV, lequel aurait indubitablement terminé heureusement cette affaire, si une mort précipitée ne l'avait enlevé peu de temps après.

Les évêques de différents États d'Italie ne montrèrent pas des dispositions moins favorables. M. l'archevêque d'Utrecht conserve dans ses archives les lettres de plusieurs évêques du royaume de Naples et de la domination du roi de Sardaigne, dans lesquelles ils rendent tout à la fois témoignage à l'orthodoxie de la doctrine de son concile, et à la bonté de la cause de son église, de l'oppression de laquelle ils désirent ardemment de voir la fin. Il y en a même qui parlent ainsi, quoique d'ailleurs ils n'eussent point été jusque-là exempts de préventions sur ce sujet, comme ils en font naïvement l'aveu. M. Philippe de San-Séverino, évêque d'Alifa, et M. Thomas d'Aglialatela, évêque de Sora, tous deux du royaume de Naples, sont de ce nombre. Le premier avoue, qu'imbu des bruits répandus contre la catholicité du clergé d'Utrecht, il entreprit la lecture des actes de son concile, étant encore dans le doute; mais qu'en ayant fini la lecture, il fut comblé de joie de voir que, malgré la plus sérieuse attention, on n'y trouvait pas la moindre trace des monstres d'erreur qu'on lui attribuait, ni rien qui

a) Mgr. Jérôme, comte de Colloredo, archevêque de Saltzbourg.

blessât, en quoi que ce soit, l'intégrité de la foi catholique; qu'on y voyait, au contraire, un des plus beaux et des plus éclatants témoignages en faveur de la primauté du souverain pontife, de droit divin dans toute l'Église. Il témoigne, en conséquence, la vive douleur qu'il a eu, de voir certains hommes porter la fraude et la calomnie jusqu'au Point, d'attribuer à cette église des desseins, des crimes et des hérésies, qu'elle détestait souverainement et dont elle vait le plus grand éloignement: ce qui lui donne occasion de faire les voeux les plus ardents, pour voir la paix rétablie dans cette église a).

M. l'évêque de Sora, quoique soumis immédiatement au saint-siège, ne s'explique pas avec moins de candeur et d'énergie. Il ne dissimule pas, qu'il avait eu des doutes ur les dispositions des évêques de Hollande pour le saint-siège, voyant que les papes leur avaient plusieurs fois refusé la paix qu'ils demandaient avec instance; mais qu'ayant lu les actes de leur concile, et y ayant reconnu l'intégrité de leur foi et de leur doctrine, il avait été rempli de la plus grande joie; et n'avait pu retenir ses larmes, de voir une pareille église exposée à de si longues et si grandes calamités b).

a) De ultrajectinis, ut verum fatear, varii circumferebantur nuntii; nec defuere qui illic de catholica fide conclamatum esse vociferarentur. autem suspensus animo, ut in re dubia fit, in manus accepi actorum codicem, et integrum susque deque volutavi, mirificis incessi laetitiis, quod ea errorum monstra quae vulgo tribuebantur, minime, attentius etiam lectitando, deprehenderim; imo vero nihil prorsus quod catholicae sidei integritatem labesactet repererim; quin potius, et praecipue de summi pontificis divino primatu in universa ecclesia, apertissimum et egregium testimonium oculis ipse meis collustrarim. Dolui eo usque progressam quorundam hominum fraudem et calummam, ut illa illis objecerint ac vulgaverint crimina, quae illi maxime detestantur; eas haereses, quas illi potissimum perhorrescunt; ea consilia, quae illi exacte sciteque repudiant, et apertissima fidei confessione quidquid ambiguae aut subdolae doctrinae suggestum est, velut una litura transscribunt ac delent. Ep. data Neapoli, die 31 Martii 1765. b) De vestra erga apostolicam sedem voluntate fateor me antea nonnihil subdubitasse, quum romani pontifices pacem vobiscum servare noluerint, eamque vobis assidue petentibus saepe denegarint..... Ut autem acta vestra in manus sumsi, et maximas atque diuturnas ecclesiae vestrae calamitates legi, lacrimas tenere non potui. At Apres avoir rapoelé les dicrets contre les erreurs de sieur Le Clerc, et des jesuites Hardouin et Berruyer, au me pent, dit-il, s'empécher de les congratuler du service qu'ils ont en cela remin à l'Église, et d'en prendre sujest d'expèrer, que le saint-père approuvers bientit leur committée, » Je ne puis même regarder sattement, " ejouie qui, » la difficulté que vous avez eprouvée jusqu'à présent » peux voure réconsiliation, que comme une occasion que » le Dieu tout bon et aux puissant a mémogée, pour remotre plus grant et plus eclatant aux veux de l'univers, » voure constant et més-remarquable attachement pour le saint-nème.

Une ieure du 31 Octobre 1767, écrite par un évêque sujet du roi de Sardaigne d'u mons apprend qu'il avait compa un projet de remains de plusieurs prélats de la même domination (à peu près semblable à celui des évêçues d'Allemagne) en saveur de l'église d'Utrecht. Ou prelats, instruits comme lui de la cause de cette églis, et persuadés de l'injustice des traitements qu'elle avait reçus de la cour de Rome. devaient écrire en commun un lettre au mint-père, pour lui exposur les motifs qui devaient l'engager à concevoir envers elle des sentiment de paix et d'unité. Il comptait sur cinq ou six évêque, y compris l'archevêque de Turin, prédécesseur de l'archevêque actuel (en 1784). Pour que cette démarche fit plus d'impression sur le pape, su pensée était, qu'ils se

udi filici et doctrinet ventre inogrinaum cognevi, en sum period valupum, quan dis limeis exprimere meques; quan et ad his dografibus, quae conimies pacem nimis dia un'excunt, van abbettere, et summur cominut ventrum etga remonam punilibum sundiau equime nevembre. De dis impre ladoccios, quae pre ecclusies anlese libentinius minus sundiauisis, can velis summapere gandes grandesques, tum spere, imp confide, devi von compas ecclusies previncium quam regundam succepiatis summura puncilicam predemicum. Lom igiate quam adhee expenti estis reconsidiationis difficultumen sir accipit: constantium spertuinium ventre etga aparaticam sedem abservantium Denn optimum magistem impresenturempos compis estembre velaines. Denn optimum magistem impresenturempos compis estembre velaines. Epist ad suchisp. uitrij, et cius suffragences, data 13 Junii 1765.

s; M. Pani Caiselle, évéque d'Asti, à M. l'abbé Bentivoglio à Turis.

réunissent tous de concert, pour en représenter à Sa Majesté Sarde la nécessité et la canonicité, et qu'ils ne se
proposaient d'autre but que la paix et l'intérêt de l'Église. Je ne crois pas," ajoutait ce prélat, » que nous
riouvions aucun obstacle de sa part. Ainsi nous pourrions écrire avec franchise, sûrs de n'avoir rien à craindre de nos diocésains, ni de la cour de Rome; et si
nos efforts n'avançaient pas les affaires de cette église,
du moins elle aurait une marque de notre estime et de
notre communion, et une réclamation de notre part, contre la conduite des romains à son égard."

Le même prélat insista, deux ans après, sur le même Projet, à l'occasion d'une nouvelle ouverture qui se prémentait pour son exécution. »Il me semble," dit-il, »qu'une lettre de plusieurs évêques ne devrait être, en aucun point, mal reçue de notre cour, ni des autres; et que, si elle ne réussissait pas, du moins elle montrerait à cette église affligée, l'union de sentiments et de volonté qu'on a pour elle." Il paraît seulement que, dans ce dernier projet, des évêques de quelques autres États se seraient réunis à ceux de la domination du roi de Sardaigne a).

L'espérance qu'avait l'évêque dont nous venons de parler, que son souverain ne trouverait pas mauvais, et qu'il appuierait même auprès du pape, la lettre que ses évêques se proposaient de lui écrire en faveur de l'église d'Utrecht, n'était pas sans fondement. On fut informé dans le temps, de bonne part, que, si l'exemplaire des actes du concile de 1763, que M. l'archevêque avait adressé à ce prince, lui fût parvenu du vivant du comte de Viry, son ministre, il y a tout lieu de penser qu'il lui aurait fait faire une réponse favorable. Mais, par un accident qu'il est inutile d'expliquer ici, cet exemplaire ne parvint à la cour de Turin qu'au bout de quelques années.

On a été pareillement instruit, que la cour de Naples a) Lettre de l'évêque d'Asti à M. Bentivoglio, de 1769, avant 8 Mai. était dans la même disposition; que ce monarque était tout prêt à faire répondre à M. l'archevêque d'Utrecht d'une manière satisfaisante, au sujet des actes de soi concile; et qu'il n'en fut détourné que par l'événemen dont nous allons parler.

IX. L'église de France fut celle dont M. l'archevêqu d'Utrecht reçut un plus grand nombre de témoignages du moins de la part du second ordre: car, quoiqu'il eût plusieurs évêques de ce royaume qui témoignères leur satisfaction des actes du concile, il n'y en eut qu'u a), qui eût le courage de le faire par écrit, en adressan sa lettre à M. l'archevêque d'Utrecht. Mais ce prélat en fut dédommagé par la multitude d'autres lettres particulières qu'il reçut à ce sujet, dans le cours des années 1764 et 1765. Il en recut quinze du clergé de Paris, la plupart chargées de plusieurs signatures, et dont une en réunissait plus de cent, soit curés, chanoines, docteurs en théologie ou autres ecclésiastiques. Après le diocèse de Paris, ceux d'Auxerre, de Troyes, de Châlons-sur-Marne, de Rouen et de Mande, furent ceux qui en fournirent un plus grand nombre. Le chapitre de le cathédrale d'Auxerre presque en entier, les curés o autres ecclésiastiques au nombre de plus de cent, de ! ville et de la campagne, écrivirent en commun ou particulier plus de douze lettres. Il y en eut cinq diocèse de Troyes et autant de celui de Châlons-s Marne, chargées de plus de soixante signatures de c . que diocèse, entre lesquelles se trouvaient, en particul les premières dignités du chapitre de Troyes, et les rés les plus recommandables par leur science et leur té. Les curés ou autres ecclésiastiques distingués leurs places et leurs mérites, des diocèses de Rou de Mande, au nombre de vingt-deux pour le prem de onze pour le second, imitèrent le zèle des autre cèses; et l'on peut dire que la portion la plus sa

a) Jean-Louis de Buisson de Beautteville, nommé en 175 en 1776.

n'était pas la plus nombreuse, du clergé de France moigna, dans cette occasion, son union à l'église d'Utrecht

à la doctrine de son concile, avec les éloges les plus stingués. Il n'y a presque point de diocèse, où les actes a concile aient pénétré, d'où M. l'archevêque d'Utrecht 'ait reçu quelque témoignage, de même que des congréations les plus savantes et les plus attachées à la saine octrine, telles que celles des bénédictins, de l'Oratoire, es doctrinaires, des génovéfains (ces trois dernières yant leur général à leur tête), des dominicains, des amaldules etc. Les magistrats de différents tribunaux, t les jurisconsultes les mieux instruits de la doctrine de 'Église, et ceux qui prenaient le plus d'intérêt à ses viens et à ses maux, tant de Paris que de plusieurs utres villes du royaume, voulurent aussi se réunir au lergé; et il y eut même une abbesse d'un célèbre cou-'ent de religieuses a), et des dames plus distinguées enore par leur piété que par leur condition, qui, à la uite du clergé, et à l'imitation des laïcs les plus pieux les plus éclairés, ne crurent pas que leur sexe dût les npêcher, de témoigner la part qu'elles prenaient à une vre aussi avantageuse pour l'Église, leur mère comune, et de laquelle on pouvait se promettre des fruits esi heureux.

Un si grand nombre de témoignages, quoiqu'inspirés le pur zèle pour la gloire de Dieu et la saine docrine, sans autre sollicitation que celle que l'émulation.

a) Madame Charlotte Colbert de Croissy, abbesse de Maubuisson, tour de M. Charles-Joachim Colbert, évêque de Montpellier. Les mémoires du temps donnent une grande idée, non-seulement de l'innocence des moeurs et de la tendre piété de cette abbesse, mais encore de la connaissance peu commune qu'elle avait des vérités de la religion; de la solidité de son esprit, de ses talents pour gouverner, et de sa fidéité à ses devoirs. Elle mourut le 26 Mars 1765, âgée de 87 ans; stant née le 26 Mai 1678, à Nimègue, où son illustre père était alors qualité de ministre plénipotentiaire du roi de France pour la paix. La lettre dont il s'agit ici, est du 13 Nov. 1764. Malgré son grand age, la pieuse abbesse la dicta elle-même à sa secrétaire, et la signa le sa main. (Édit.)

mutuelle, et l'amour de l'Église inspiraient à chaque particulier, firent un certain éclat, et irritèrent les ennemis a de cette doctrine, qui ne négligèrent rien pour en arrêter le cours. Ils cherchèrent spécialement à s'en venger sur la faculté de droit de Paris, dont le témoignage les choquait plus qu'aucun autre: ce témoignage est, en luimême et dans ses suites, si remarquable, que nous croyons devoir le rapporter avec quelque détail:

Sur la fin de l'année 1764, le promoteur du concild'Utrecht avait été chargé d'en adresser un exemplairà cette célèbre école, » en reconnaissance," disait-il dan la lettre missive, «du témoignage qu'elle avait rendu, >1718," en faveur des droits hiérarchiques de cette églisses. et dans l'espérance, qu'elle reconnaîtrait dans ces acteurs. » non-seulement la foi et la doctrine commune de l'Églisse, » mais encore ses véritables maximes sur la discipline « » le gouvernement ecclésiastique." Cette lettre avec les actes du concile, fut communiquée à la faculté par sen doyen, M. de la Roche, à l'assemblée du 4 Janvier 1765. Après la lecture de la lettre, il fut résolu que chacun de ses membres se pourvoirait d'un exemplaire de ces actes; qu'il les lirait avec attention, et qu'on en de libèrerait dans la prochaine assemblée, indiquée pour le 24 du même mois. Ce dernier jour, tous les membres de l'assemblée, dont la plupart avait déjà prévenu l'invitation de la faculté, en lisant ces actes dès le premier moment qu'ils avaient été publiés et avant qu'ils lui fusent présentés, opinèrent qu'elle ne pouvait se dispenser d'en donner son avis motivé, sans se manquer à elle-même, et sans jeter un voile sur le témoignage qu'elle avait rendu, en 1718, aux droits de ce clergé. L'un des professeurs ayant ensuite présenté à l'assemblée un projet de réponse à la lettre du promoteur du concile, elle en fat si satisfaite, qu'elle ordonna au syndic de la mettre au net, pour être relue à la huitaine. Le doyen la signa même, par provision, immédiatement après l'assemblée.

Dans cet intervalle, la résolution de la faculté étant

parvenue à la connaissance de quelques personnages malintentionnés, connus par leur dévouement aux jésuites,
et liés avec le doyen de la faculté de droit, ils lui firent
entendre, que la résolution du 24 Janvier ne pourrait
qu'être désagréable à la cour, à l'archevêque de Paris,
et à la partie du clergé du royaume qui tenait aux jésuites. Le doyen en fut si intimidé, qu'il alla aussitôt bâtonner sa signature, et qu'à l'assemblée du 31, où la
réponse au promoteur fut relue et approuvée unanimement avec quelques légers changements, il ne put se décider à la signer. L'ancien des professeurs la signa
pour lui au nom du corps, de même que le syndic; et,
après avoir été scellée du sceau de la faculté, elle fut
adressée à M. l'archevêque d'Utrecht.

Cette lettre mériterait d'être ici insérée en entier. Après Y avoir témoigné à ce prélat la reconnaissance de la faculté, pour le présent qui lui avait été fait des actes du concile, et y avoir protesté » qu'elle s'était toujours intéressée pour les droits de son église," elle y déclare, Qu'elle a » admiré" dans ces actes, » cette lumière, ce poût de religion, cet esprit de sagesse, qui, dans les plus beaux siècles de l'Église, anima les saints évêques assemblés. Tout y respire," ajoutent-ils, »l'amour de la paix et de l'unité, le désir sincère de détruire les rausses préventions, la plus grande modération envers vos calomniateurs. Vous y rendez compte de votre foi, de manière à écarter les moindres nuages, et à convaincre » les plus opiniâtres." On y fait ensuite l'éloge des principales décisions dogmatiques, en observant • que les preuves qui établissent la primauté du pape de droit divin, y sont mises dans tout leur jour, et qu'on la distingue » sagement du titre d'évêque oecuménique, et du droit de \*commander despotiquement aux autres évêques; que·l'ar-» ticle du schisme des grecs n'est traité nulle part avec » tant de clarté et de précision; qu'on a réuni dans la réfutation des erreurs des PP. Hardouin et Berruyer, » ce qu'on trouve de plus lumineux et de plus solide dans

sur ce sujet; que le livre du P. Pichon y est réfuté sur ce sujet; que le livre du P. Pichon y est réfuté avec la même lumière et la même force; et qu'ensim, on y fixe les règles des moeurs contre les erreurs des nouveaux casuistes, et celles qui établissent l'obéissance et la soumission due aux puissances temporelles, avec la même lumière et le même zèle."

Cette lettre fut accompagnée d'un acte latin, daté du 15 Janvier, intitulé: Adhésion doctrinale au second concile d'Utrecht. Elle était signée par neuf professeurs our docteurs aggrégés de la faculté de droit civil et canonique de Paris, qui, néanmoins, souscrivirent le 24 du même mois de Janvier, à la lettre commune de toute la faculté-

Ces neuf docteurs avaient été bien aises de donner dans cette adhésion, une preuve particulière de leur zèle et de leur satisfaction pour les actes du concile, indépendamment de ce qui pourrait être fait dans la délibération commune. Elle est en forme de consultation. Les docteurs y déclarent avec complaisance, qu'ils ont trouvé dans les actes de » ce saint concile, la foi chrétienne et » catholique excellemment bien défendue, et les profines • nouveautés qui y sont opposées, pleinement réfutées par » les témoignages de l'Écriture, des Pères, et d'une tra-»dition non interrompue." Ils félicitent l'église d'Utrecht, d'avoir donné une si précieuse confession de la foi, dans cette lie des siècles, où il avait plu à Dieu de la faire servir de spectacle au monde, c'est-à-dire, aux anges et aux hommes, et de lui inspirer de s'opposer, comme un mur d'airain, aux dernières erreurs qui avaient attaqué le sacré dépôt de la foi. Ces deux actes de la faculté de droit de Paris, forment une apologie complète, tant de la foi que des droits hiérarchiques de l'église d'Utrecht, comme son archevêque l'observa dans la réponse qu'il y fit le 18 Février 1765.

Les jésuites et leurs émissaires, auteurs des erreurs censurées par le concile d'Utrecht, jaloux de ce glorieux témoignage, et furieux de n'avoir pu l'empêcher, malgré oute la frayeur qu'ils avaient tâché d'inspirer à la célèbre faculté qui l'avait rendu, employèrent tout leur crédit et toutes leurs intrigues pour s'en venger. formèrent, pour cet effet, en une correspondance illicite avec des étrangers, une simple réponse à une consultation sur une matière purement canonique et doctrinale: ce qui n'était qu'un pur exercice d'une des plus naturelles fonctions d'une faculté de droit, et une démarche, dont la charité chrétienne et les règles même les plus communes de l'honnêteté ne lui permettaient pas de se dispenser. En conséquence, le doyen, le syndic et deux des anciens professeurs, furent mandés chez un ministre et secrétaire d'État, lequel, sans inculper le fond des actes du concile, ni des éloges qu'ils en avaient faits, leur représenta la forme de leur démarche, comme une corres-Pondance avec l'étranger, défendue par les lois et les usages du royaume. (Ces lois et ces usages sont absolument inconnus). Le lieutenant de police se transporta ensuite, le 26 Février, à l'assemblée de la faculté, et, en vertu d'un arrêt du conseil qu'il fit inscrire sur les registres, il bâtonna, par voie de fait, en vertu de l'autorité absolue, sans qu'aucun des membres de la faculté y prît la moindre part, tout ce qui s'y trouva sur cette affaire. Le syndic de la faculté fut en même temps exilé à quelques lieues de Paris, et en fut rappelé quelques semaines après, purement et simplement, sans qu'on eût rien exigé de lui.

Non contents de ces premières violences, ceux qui en étaient les auteurs ne cessèrent de cabaler à la cour, pour faire entendre aux ministres, qu'il y avait des gens apostés aux quatre coins du royaume, pour extorquer des signatures et des adhésions au concile d'Utrecht, et pour former ce qu'ils appelaient une ligue en sa faveur. Le fait est, que les actes de ce concile avaient été lus avec tant d'applaudissement dans tous les lieux où ils avaient pénétré, et spécialement en France, qu'un grand nombre de personnes de tout état, comme nous l'avons vu, touchées

de voir une église, qui venait de donner une preuve si ' complète et si éclatante de son attachement inviolable à la foi et à l'unité de l'Église, traitée d'excommuniée, de schismatique et de suspecte dans sa foi, s'empressèrent de leur propre mouvement, et par pur zèle pour la vérité et pour la justice, de lui donner des témoignages de leur compassion, et des signes de communion et de consarguinité de doctrine. Ces démarches, usitées dans tous les temps, et qu'on ne peut regarder que comme des effets naturels du dogme de l'unité de l'Église et de la communion des saints, dont tous les chrétiens font profession dans le symbole, n'étaient en aucune manière du ressort de la puissance temporelle, et n'intéressaient en aucune façon le gouvernement politique. Néanmoins les partisans des jésuites et de la cour de Rome, les seuls intéressés à arrêter le cours de ces témoignages, vinrent à bout d'extorquer un arrêt du conseil d'État, publié peu de jours après l'exil du syndic de la faculté de droit, qui défend » à tous » les sujets du roi, d'entrer dans aucune correspondance » ou engagement, pour raison de l'assemblée d'Utrecht, » sous la dénomination de concile provincial," sous prétexte » qu'en matière d'affaires publiques, des sujets de Sa . Majesté ne peuvent, à son insu et sans sa permission, » entrer en correspondance avec les pays étrangers," et que de pareilles » relations pourraient avoir des suites, ca-» pables de troubler la tranquillité de l'Église et de l'État, » et être une occasion d'altérer le respect, dont S. M. en-» tend que ses sujets soient pénétrés pour le saint-siège." Cette dernière clause avait été évidemment suggérée par les ennemis des maximes du royaume. Elles ne permettent pas de confondre le saint-siége avec la cour de Rome: et cependant, ce qu'on appelle ici le saint-siège, ne peut s'entendre que de la cour de Rome, à laquelle seule on doit attribuer les décrets dont, en effet, ces témoignages en faveur de l'église d'Utrecht pouvaient altérer le respect, mais qui, indépendamment de ces témoignages, ne pouvaient mériter que le mépris de tout bon français, attendu 'ils étaient notoirement opposés à toutes les règles et à utes les maximes canoniques, reconnues et autorisées dans glise de France a). On a même su dans le temps, que de Voisins, conseiller d'État, qui avait dressé la mitte de l'arrêt du conseil dont il s'agit, l'avait fait avant avoir lu les actes du concile d'Utrecht, et qu'en ayant it la lecture dans la suite, il déclara qu'il ne l'aurait mais dressé, s'il avait fait auparavant cette lecture.

X. Le succès des intrigues jésuitiques en France, hardit leurs auteurs à les renouveler en cour de Rome, ur en obtenir une flétrissure plus directe du concile Jtrecht. Les actes manuscrits en avaient été adressés saint-père en Octobre 1763, comme nous l'avons vu, r une lettre des plus respectueuses. On les trouva si acts, si orthodoxes, si intéressants même pour le mainn des légitimes prérogatives du saint-siège et du sourain pontife, dont ils contenaient une si solide défense, 'on les aurait solennellement approuvés, sans les malheu-1x engagements de cette cour contre l'église d'Utrecht. commissaire du saint office, après les avoir lus, téigna ouvertement aux cardinaux, que les Hollandais vient raison. Clément XIII lui même, qui s'en était t rendre compte, dit à un prélat de confiance, qu'il lait accommoder l'affaire de Hollande, parce qu'il en it venu des actes d'un synode, qui étaient très-bons. Dixit mois s'écoulèrent sans que tout le crédit des jésuites, 11-puissant d'ailleurs sous ce souverain pontife, en pût n obtenir. Mais ce qui venait de se passer en Fran-, rendit leurs nouveaux efforts plus efficaces. Ils engèrent quelques prélats français qui leur étaient livrés, solliciter à Rome la condamnation des actes imprimés concile. Le cardinal Castelli les dénonça avec beauup de véhémence au consistoire du mercredi saint, 3 Un autre cardinal, Jean-François Albani, oique lui-même très-prévenu contre l'église de Hol-

e) On peut voir un plus grand détail sur cette affaire, dans les uv. ecclésiast. du 27 Février et du 26 Mars 1766.

1118

i ]

一一一回 一一

lande, amortit le coup en parlant avec force, et donnant de bonnes raisons contre cette dénonciation. C'est qu'il avait lu les Actes du concile, le Recueil de témoignages, et les Traités historiques de M. Broedersen. En conséquence, le sacré collége jugea pour lors, que ce senit une démarche des plus imprudentes et des plus scandaleuses, que de censurer un concile qui exposait la foi et la doctrine de l'Église d'une manière irrépréhensible, et qui défendait même avec force, la primauté du saint-siège et les droits qui y sont attachés a).

Après cet échec, ils n'osèrent plus s'adresser à aucun des tribunaux ordinaires de la cour de Rome, de peur d'y échouer. Ils jugèrent plus sûr de faire nommer une congrégation particulière. Elle fut composée de six cardinaux b), dont les uns n'avaient aucune connaissance de la théologie, ni peut-être même de leur catéchisme, et les autres étaient reconnus pour vendus de corps et d'âme à la société, et n'avaient pas seulement lu le frontispice des actes du concile c). L'un d'entre eux, J. Fr. Albani, s'opposa fortement à tout projet de censure. Le cardinal Torreggiani y témoigna même de la répug-Mais les quatre autres, en une seule séance, sans observer aucune des règles ni des formalités usitées en pareil cas, se décidèrent pour la condamnation. Elle fut publiée le 30 du même mois d'Avril, mais sous un titre et une forme tout à fait extraordinaires. Ce n'était ni une bulle, ni un bref, ni un acte formel de l'autorité apostolique, et ressemblait plutôt à une consultation de docteurs, qu'à une décision papale. Elle avait pour titre: Déclaration de la nullité du faux concile d'Utrecht, tem le 13 Septembre 1763, et condamnation du livre intitulé:

a) Lettres de M. Bottari, garde de la bibliothèque du Vatican, des et 17 Avril et du 1 Mai 1765. b) Torreggiani, Rezzonico, Negrozi, J.-Fr. Albani, Febroni et Castelli. c) C'è già una congregazione particolare de cardinali, i quali o nulla sanno di teologia, o forse anche di dottrina christiana, o sono venduti in anima e in corpo a' Gesuiti, nella quale si trattò l'affare del sinodo..... Lettre du même, du 28 Janvier 1767.

lctes et décrets du second concile d'Utrecht, et commenait par ces mots: Non sine acerbo dolore. Cette pièce, uoique très-courte, renferme deux parties. Le rédacteur vait ramassé, dans la première, toutes les qualifications njurieuses et les imputations calomnieuses qu'on trouvait lans les divers décrets surpris aux papes, ou aux conrégations romaines, contre les évêques et le clergé l'Utrecht. Ils y étaient traités » d'hommes perdus, d'enfants d'iniquité, d'impies, de turbulents, de séditieux, d'opiniâtres, d'indociles aux jugements de l'Église, de schismatiques chassés de son sein, interdits de toutes les fonctions de la dignité et de la juridiction épiscopale etc."

On déclare, dans la seconde partie, l'assemblée du concile » nulle, illégitime, destituée de toute force et de toute considération," comme convoquée et tenue » sans juridiction, sans autorité, par un indigne et téméraire attentat, pour renverser la hiérarchie, l'unité et la communion ecclésiastique, pour tromper et séduire les simples, et pour entraîner dans la perdition les brebis du troupeau du Seigneur."

Quelque passionné et envenimé que soit, comme l'on roit, le style du préambule et du dispositif de cette rièce, on n'y trouve rien néanmoins contre les décrets loctrinaux; et il serait absurde d'y appliquer les dernièces qualifications, puisqu'on établit dans ces mêmes dérets, de la manière la plus expresse et la plus solide, rets, de la manière la plus expresse et la plus solide, renversés par l'attentat, de l'unité et de la commution ecclésiastique, que ces qualifications supposent avoir té renversés par l'attentat dont elles parlent. De sorte redacteur du décret n'a eu en vue que la préface de éditeur des actes a). C'est que, dans cette préface, en donnant une histoire abrégée de l'église de Hollande, fait sentir, quoiqu'avec beaucoup de modération, l'intestice et la nullité de tout ce que les papes et leurs mi-

a). Cette préface est de M. Dupac de Bellegarde. (Édit.)

nistres ont entrepris contre ses droits, un autorité et su existence même: ce que la cour de Rome appelle » no » venur la hiérarchie et l'unité outbalique."

Ce décret remplit d'étermement et d'indignation tents les persones équitables, un peu su fait de l'affaire. Rome mime, les mienz instruits ne purent s'empêche de le qualifier de féron et d'extranogent, et de le regue des comme apart comilé le memore des injustices commis par la cour de Rome contre l'église d'Utrecht: ce sur les propres termes d'une personne d'un grand mérite, et qui se pouvait être suspecte de prévention el. Une sutre personne, non moins respectable, écrivait aux évêques de Hollande, qu'on ne devait attribuer ce même diont qu'aux intrigues et eux manseurres de cette faction d'enmes priments les jémites), qui dominaient pour les l Rome, et qui mettaient la confusion et le trouble partet où ils étaient. » Tout le monde suit." dit un autre prilat. » qu'il est l'envince du général Ricci d). M. lachevêque d'Utrecht reçut à la même occasion une militade de leures, où l'on portait le même jagement de ce décret, et ou l'en tichait de le consider de cette norde Mycsiace.

Le prélat Bottari qui avait prévu la pomibilité de ce acandale, en se flattant néarmoins qu'il n'arriverait pa, avait observé d'avance c), que, que, quelque démedie que les jémites fessent faire au pape coutre le ouole d'Utrecht, plus elle serait solemelle, plus elle proverait que la division venait totalement de Rome, et que la justice était tente, entière du côté des hellandie. Quand même les actes du concile. ajoutait-il, semiste brûlés sur les degrés de Saint-Pierre, ils n'en semiste pas moins un momment éternel de la fidèle adhésia de l'Eéglise d'Utrecht au centre de l'unité.

XI. L'église de Hollande ne put garder le aleace su une insulte, auni préjudiciable à son honneur et à se je-

d' Complione mensurem indquientie. Leure du 28 Junvier 1767. 8) Letde M. Bozzeri, du 8 Mai 1763. et Leure du 19 Octobre 1763.

ridiction, qu'à la doctrine de l'Église et au bien des fidèles. Elle s'assembla de nouveau, au mois d'Octobre de l'année suivante 1766, à peu de choses près avec les mêmes formalités qu'elle l'avait fait trois ans auparavant. Le fruit de ce nouveau concile fut une Lettre synodale, adressée à Clément XIII, au sujet du décret Non sine acerbo, du 30 Avril 1765. Les injustices et les nullités de ce décret y sont relevées avec une vigueur, une dignité, une solidité et modération peu communes a). On y remonte jusqu'à l'origine des troubles, et l'on y fait voir, par un parré succinct de tout ce qui s'était passé de plus remarquable depuis cette triste époque, que cette église, bien loin d'avoir rien fait qui méritât de la traiter d'excommuniée et de schiematique, avait au contraire donné, dans tous les temps et dans toutes ses démarches, les preuves les plus éclatantes de son inviolable attachement à l'unité: et que les décrets d'excommunication lancés contre elle, étaient si notoirement injustes, si contraires à toutes les lois naturelles, divines et canoniques, si remplis de marques évidentes de surprise, de subreption et d'obreption, que le schisme qui en était résulté de la part de ceux qui les avaient reçus, ne pouvait être imputé qu'à leurs auteurs et à leurs approbateurs, et non à ceux contre lesquels ils étaient dirigés. » Il y a un schisme existant ndans l'église de Hollande, il faut l'avouer," dit un auteur célèbre b); » mais ce schisme a-t-il d'autres auteurs » que les papes, qui refusent la communion à ceux qui » la lui demandent?" Entre toutes les pièces que l'église -de Hollande a publiées, pour sa justification contre les mauvais traitements qu'elle a reçus de la cour de Rome, il n'y en a peut-être point, où l'injustice de ces traitements soit présentée avec autant de force et de lumière, qu'elle l'est dans cette Lettre. La suite des faits, aca) Cette Lettre synodale, dont il y a eu deux éditions, forme une

a) Cette Lettre synodale, dont il y a eu deux éditions, forme une brochure în-4° de 48 pages. Elle a été traduite et imprimée en français, en un volume in-douze. b) Schisma esse, fatendum; sed auctore papa, qui communicare volentibus communicare recusat. Febronius, t. 1.

app. 2. ad § 3. pag. 23,

compagnée des maximes les plus incontestables et des autorités les plus frappantes, forme un ensemble qui convainc l'esprit et touche le coeur des plus-prévenus.

Cette Lettre fut envoyée manuscrite au saint-père. Elle fut ensuite imprimée et adressée aux principaux évêques de l'Église catholique, avec une Lettre circulaire qui en contenait une espèce d'analyse. M. l'archevêque d'Utrecht reçut à cette occasion un grand nombre de lettres, aussi consolantes pour son église, qu'humiliantes pour ses persécuteurs. Un prélat romain, à qui un amil avait adressé un certain nombre d'exemplaires de la Lettre synodale, lui écrivit pour lui rendre grâces de tout son coeur, d'un dépôt si précieux. » Il s'est fait un plaisir, " ajoute-t-il, » d'en envoyer aux évêques d'Italie, et aux supérieurs des » religieux habiles et de bonne doctrine, se tenant assuré » qu'elle aurait un applaudissement universel" a).

M. l'évêque d'Alais ayant reçu cette lettre, répondit à M. l'archevêque d'Utrecht, qu'avant de la lire, il était déjà convaincu « de l'autorité, de la juridiction et de » l'antiquité de son église, aussi bien que de la légitimité » de la consécration de ses évêques. Mais qu'il n'en avait » pas moins admiré la clarté, la force et les égards re- » spectueux, avec lesquels ces différents objets étaient » éclaircis et invinciblement établis dans la lettre à Clément » XIII. Il faut," ajoute-t-il, » ne pas voir clair en plein

a) Ce prélat ne fut pas trompé dans son espérance. Un saint évêque du Piémont (Mgr. Balbis de Bertonné, évêque de Novarre) écrivait, à ce même sujet, à un de ses amis, le 31 Octobre 1767, qu'il »se sentait »plein d'estime pour cette pièce, et qu'il était attendri de voir la justice et la vérité ainsi persécutées et opprimées. Un autre évêque de la même contrée écrivait, le 25 Février 1769, qu'il avait lu »avec une »singulière satisfaction (dans la lettre à Clément XIII) »l'apologie des »pauvres évêques de Hollande; sans craindre, dit-il, »d'être devent »schismatique. Une personne de considération à Turin, (l'abbé de Bentivoglio) par les mains de qui ces prélats avaient reçu cette lettre, écrivait vers le même temps à l'ami qui lui en avait envoyé plusieurs exemplaires, qu'on »la lui avait demandée avec tant d'instance, qu'il »ne lui en était pas resté un seul, malgré le grand nombre qu'il en »avait reçu."

» midi, pour ne pas y trouver démontrée l'équité de vo-

XII. Les adversaires de l'église d'Utrecht, qui avaient sollicité le décret Non sine acerbo dont nous venons de Parler, ne négligèrent rien pour en tirer tout le profit qu'ils en avaient espéré. Ils s'en servirent spécialement, Pour arrêter les effets des dispositions favorables à cette église, que la lecture du concile de 1763 avait inspirées à plusieurs évêques d'Allemagne. Le premier prélat, du nona duquel ils se servirent (vraisemblablement à son insu) pour parvenir à ce but, fut l'archevêque de Cologme, Maximilien-Frédéric Königseg. Environ un mois après la date du décret Non sine acerbo, c'est-à-dire, le 2 Juillet 1765, il parut un mandement sous son nom, qui ne contenait que neuf lignes, pour annoncer et publier dans son diocèse ce même décret, imprimé en entier à la suite de ce mandement. Le rédacteur y enchérissait sur les injures, accumulées dans le décret romain contre les auteurs du concile, en les traitant, non-seulement » d'excommuniés, de schismatiques, de rebelles, pri-\* es de toute juridiction" etc., mais encore » d'hommes " Inflés d'orgueil, de jansénistes, enfin, qui lèvent leur Lete de vipère contre l'Église, et qui n'ont aucune crainte \* de Dieu:" qualifications qu'on ne lisait point dans le decret.

On sut dans le temps, que le nonce du pape à Cogne, Oddi, avait été l'instigateur de ce mandement, et c'est sans doute lui qui y fit insérer l'assertion si injurieuse à l'épiscopat, où le pape est qualifié de suprême hiérarche de l'Église orthodoxe, et d'unique vicaire de Jésus-Christ sur la terre: ce qui suppose que les évêques tiennent du pape tous leurs pouvoirs et qu'ils sont ses vicaires, et non ceux de Jésus-Christ.

M. l'archevêque d'Utrecht n'ayant eu connaissance de ce mandement que longtemps après sa date, adressa aussitôt après, le 1'Mai 1767, au prélat dont il portait le nom, une courte lettre qu'il accompagna d'un exemplaire

de la Lettre synodale à Clément XIII, du mois d'Octobre précédent, comme pleinement suffisante pour manifester la surprise qui lui avait été faite. Elle était d'autent plus surprenante, qu'il était le premier évêque, comme M. l'archevêque le lui représentait, qui, depuis soixante ans que la cour de Rome avait publié tant de décrets contre son église, se fût avisé de le faire publier dans son diocèse. L'archevêque d'Utrecht relève succinctement dans la même lettre, les accusations de jansénisme et de mauvaise doctrine, si injustement et si maladroitement renouvelées dans une occasion, où le décret du 30 Avril, qu'on prétendait servilement exécuter, ne contenait ren de semblable, quelque passionné qu'il fût d'ailleurs.

M. l'archevêque d'Utrecht combat ces calomniateurs en quelque sorte par eux-mêmes, en leur opposant le jugement qu'ils firent eux-mêmes porter, le 13 Septembre de la même année, par l'université de Cologne contre les mêmes actes du concile d'Utrecht. Les auteurs de œ jugement, après avoir vomi contre cette église les injures les plus atroces, jusqu'à exhorter les catholiques des Provinces-Unies, à se séparer de sa communion avec plus de soin, que de celle des luthériens et des calvinistes a), s'étaient vus néanmoins contraints par l'évidence du fait, d'avouer que, dans le concile de 1763, cette même église s'était exprimée » avec un génie et une érudition peu com-» munes, d'une manière orthodoxe, non-seulement sur les » mystères (de la Trinité, de l'Incarnation etc), mais en-» core sur le pape, sur l'église romaine, sur le saint-siège » apostolique, et généralement sur tous les articles sans » exception, qui sont contenus dans la profession de foi » de Pie IV;" c'est-à-dire, sur tous ceux, sur lesquels seuls, jusque-là, ses adversaires s'étaient le plus efforcés de rendre sa foi suspecte b). Par une suite de ces mê-

a) Ut magis ab his quam ab iis qui Lutheri et Calvini placita inter Betavos consectantur, abstineant. b) Dum id unum ingenio ac eruditione ner vulgari..... ostendunt, se loqui orthodoxotatôs, non de mysteriis tantum, sed et de papatu et ecclesia romana, ac S. Sede apostolica, et de omnibus sine exceptione, quae in formula professionis sidei Pianà continentur. L'u-

108 intrigues, on publia, le 16 Sept. de la même année, me lettre pastorale sous le nom de M. Charles d'Oultrenont, évêque et prince de Liége, dans laquelle les adrersaires de l'église d'Utrecht, non contents de lui faire dopter le décret du 30 Avril et toutes les injures qu'il enferme contre les auteurs des actes du concile de 1763, ui firent ajouter les injures particulières » de voleurs, de larrons, de loups ravissants, de pasteurs hétérodoxes, de maîtres détestables d'erreur et d'impiété" etc. M. archevêque d'Utrecht écrivit à M. l'évêque de Liége, le Mai 1767, une lettre aussi pastorale, que la sienne était peu a). Il lui représente l'injustice et l'indécence procédé, que les adversaires de l'église de Hollande avaient fait tenir dans cette occasion; il voudrait Ovoir se persuader, ajoute-t-il, que la lettre pastorale, bliée sous son nom, et si peu digne d'un évêque, était De pièce supposée ou du moins extorquée et contraire à >> véritables intentions." Il lui rappelle, à ce sujet, un Etain mandement du 15 Avril 1704, rempli de calomes, dont la signature avait été extorquée au prince Seph-Clément de Bavière, son prédécesseur, par le Sauite Glettele, son confesseur, depuis apostat, que ce Tince désavous et révoque par un mandement du 22 Lai de l'année suivante 1705.

Les trois pièces dont nous venons de parler b), avaient outes pour principe commun l'infaillibilité du pape, qu'eles attribuaient non-seulement aux décisions doctrinales des ouverains pontifes, mais encore à des décrets tels que elui du 30 Avril, qui ne concernait nullement les maières de foi, et qui était de la nature de ceux, sur lesquels les plus zélés ultramontains n'étendent point euxnêmes la prérogative chimérique de l'infaillibilité. De iversité de Cologne s'étant déclarée, dans le même jugement, contre livre de Justinus Febronius, ce dernier a rapporté ce jugement vec de savantes notes, dans son 2d vol. p. I et suiv.

a) On a lieu de croire, que cette lettre ne fut point remise à l'évêque le Liége. b) Les mandements de l'archevêque de Cologne et de l'évêque le Liége, et le jugement de l'université de Cologne.

pareils actes, quelque multipliés qu'ils soient, et souquels noms qu'ils paraissent, n'étant l'effet que d'un obéissance aveugle à tous les décrets de Rome, et n'étant accompagnés d'aucun examen, d'aucune délibération, d'aucun jugement, ne peuvent ajouter aucun degré d'au to rité au jugement du pape; attendu que leurs auteurs ne se donnaient que pour de simples exécuteurs des décrets pontificaux, qu'ils ne se croyaient pas même permis d'examiner. De telles publications n'ajoutent pas plus de force et de poids aux décrets des papes, que les hérauts et les ministres de la justice, qui publient les arrêts émanés des cours souveraines, n'en ajoutent à ces arrêts, comme l'observé judicieusement le cardinal de Noailles a).

XIII. Ce célèbre cardinal n'appliquait ce principe qu'à la manière, dont les églises étrangères à la France recevaient pour lors les décrets de Rome; et il ne prévoyait pas, qu'il y aurait lieu de l'appliquer un jour à une partie du clergé de France lui-même. C'est néanmoins ce qu'on est autorisé de faire à l'assemblée de 1765, prolongée jusqu'en 1766. C'est une des plus tumultueuses qu'on connaisse, et qui a excité » la plus forte improbation de » toute la magistrature du royaume" b). Mais aussi, ses opérations furent bien moins regardées comme » l'ouvrage » du clergé," que comme l'effet » des intrigues de la société nouvellement éteinte dans le royaume, qui réunissait toutes ses forces » pour ranimer, en haine de son ex-» pulsion, le germe de discorde qu'on venait d'étouffer" c). La lettre circulaire de cette assemblée aux archevêques et évêques du royaume, du 27 Août 1765, fut lacérée et » brûlée comme fanatique et séditieuse," par arrêt du parlement de Paris du 5 Septembre suivant; et ce qui parut d'abord de ses actes, fut supprimé par la plupart des tribunaux du royaume.

Ces sortes d'assemblées sont d'ailleurs regardées en

a) Première Instruct. pastor. de 1719. ch. 3. § 13. p. 340. b) Arrêt du parlem. de Paris, du 8 Juillet 1768. c) Arrêt de Provence, du 30 Octobre 1765.

France comme purement économiques, et n'ayant pour Objet que les intérêts temporels du clergé. Elles ne forment point de » tribunal, n'ont aucun rang dans la hiérarchie, et sont destituées de tous les caractères constiturifs d'une assemblée canonique. Elles ne s'attribuent ellesmêmes ni le nom, ni la juridiction, ni l'autorité d'un concile, et n'exercent aucune furidiction" dans le royaume a). C'est néanmoins une pareille assemblée qui s'avisa de censurer les actes d'un concile national d'une église étrangère. C'était la première fois que le clergé de France assemblé, avait attaqué les droits et la doctrine de l'église de Hollande. Les causes de son oppression étaient telles, que toutes les maximes de l'église gallicane devaient plutôt l'engager à la défendre et à la protéger, qu'à la censurer; et c'est, en effet, ce que les prélats du royaume les plus éclairés avaient fait dans tous les temps. Si quelques particuliers, tels que MM. Languet, archevêque de Sens, et De Charency, évêque de Montpellier, avaient fait contre elles des levées de bouclier passagères, elles avaient fait peu d'impression, parce qu'elles portaient toutes les marques de la passion des jésuites, auxquels ces prélats étaient livrés.

L'assemblée du clergé commença de s'occuper de cette affaire, à la séance du matin du 25 Juin 1766. M. l'archevêque de Toulouse y fit lecture d'un rapport, qui lui avait été donné tout dressé, et sur lequel il a avoué luimême depuis, qu'il n'avait pas jeté un seul coup d'oeil auparavant. On a tout lieu de croire qu'il avait été composé, sur les mémoires des jésuites, par le sieur Le Corgne de Launay, député du second ordre à cette assemblée, qui s'est vanté lui-même » d'en avoir rédigé les actes, au moins en partie' b), et qui n'est que trop connu par son aveugle dévouement à la société. Ce rapport est composé de deux parties. Dans la première, on a prétendu donner un abrégé de l'histoire de l'église d'Utrecht;

a) Réquisit. des Gens du roi du parlement de Prov. p. 10, 40 et suiv. b) Supplém, aux div. remarq. faites sur les actes etc. p. 4.

mais, dans le fait, ce n'est qu'une compilation indiges te des fables et des calomnies, inventées par les jésuites pour décrier cette église, et la dépouiller de tous ses droits et de son existence même. La seconde partie contient une critique des actes du concile de 1763, qui renferme autant de fautes et de bévues que de mots, et qui est terminée par le projet de censure qui fut adopté par l'assemblée, le lendemain matin, sans aucun changement. Cette censure ne contient absolument autre chose que l'énoncé ordinaire: » Nous etc., après avoir entendu le rap-» port de M. l'archevêque de Toulouse, du livre intitulé: » Acta et decreta etc.; chacun ayant en particulier vu et ext-» miné le livre, après en avoir conféré entre nous, le saint » nom de Dieu invoqué, l'avons condamné, comme contenant » des propositions fausses, calomnieuses, scandaleuses, ten-» dantes au schisme, destructives de la hiérarchie ecclé-\* siastique, et injurieuses au saint-siège:" toutes qualifications copiées du décret du 30 Avril, et, comme nous l'avons observé en parlant de ce décret, relatives tout au plus à la préface de l'éditeur des actes du concile, ét non aux actes eux-mêmes qui, bien loin de tendre an schisme, de détruire la hiérarchie ecclésiastique et d'être injurieux au saint-siége, ne renferment, au contraire, que les principes les plus solides et les plus lumineux pour défendre l'unité, la hiérarchie et les prérogatives du saintsiége, contre tous ceux qui y donnent atteinte. La préface de l'éditeur elle-même ne pouvait mériter ces qualifications, comme nous l'avons pareillement observé, qu'autant qu'on en jugerait par les maximes ultramontaines, les plus contraires elles-mêmes aux vrais principes de l'unité et de la hiérarchie ecclésiastique; c'est-à-dire, par les prétentions de l'infaillibilité et de la puissance absolue, souveraine et sans bornes, que la cour de Rome attribueaux souverains pontifes.

Les auteurs de cette censure, qui n'ont osé aller plusloin dans son dispositif, que le décret du 30 Avril, ontcherché à s'en dédommager dans le rapport qui le pré-

tède, en y reprochant aux pères du concile d'Utrecht » des omissions essentielles, des réticences affectées, des nou-\*veautés de langage, un rigorisme outré et des erreurs" même, qu'on prétend » servir de base à ses décrets." Mais ces reproches ne sont fondés que sur des idées moliniennes et ultramontaines, pour lesquelles l'auteur du Export montre une prévention et une partialité des plus injurieuses au clergé de France. On ne peut, en partivulier, méconnaître ces idées dans l'inculpation qu'il fait aux pères du concile, d'avoir reconnu les évêques comme vicaires de Jésus-Christ, en appelant le pape le premier d'entre ces vicaires; et d'avoir donné pour l'ancien dépôt de la foi (c'est-à-dire, comme faisant partie du dépôt de la révélation) et comme approuvés par les souverains pontifes, les cinq articles des disciples de S. Augustin, envoyés aux papes Alexandre VII, Innocent XI et Alexandre VIII; les quarante-trois articles présentés à Innovent XI, en 1677, par l'université de Louvain, et les douze articles adressés à Bénoît XIII, en 1724, par le cardinal de Noailles: tous ces articles ayant été regardés à Rome et dans toute l'Église catholique, non-seulement comme » exempts de toute censure," et comme » pouvant être » soutenus et enseignés en toute sûreté;" mais encore comme \* contenant une » saine doctrine, et des dogmes » très-sûrs et inébranlables, conformes à la parole de »Dieu, aux décrets des souverains pontifes et des conci-» les, et à l'enseignement des Pères," qui n'avaient été contredits que par les partisans de Molina et des casuistes relâchés. C'est ce qui est supérieurement prouvé dans la Lettre que M. l'archevêque d'Utrecht et ses deux collègues adressèrent, à ce sujet, à M. l'archevêque de Toulouse, en sa qualité de rapporteur, le 20 Mars 1774, huit ans après la censure. Ce délai n'eut d'autre cause, que le secret mystérieux avec lequel les auteurs de cette censure la tinrent cachée pendant tout cet intervalle. Ce secret fut tel, que les prélats les plus accrédités du royaume, qui n'avaient point été de l'assemblée, en ayant

XII

ĮĮ.

m

Bi

fait des informations sur quelques soupçons qui s'en étaient répandus, ne purent s'en procurer aucune con-Cette opération ne fut connue que par la publication du procès verbal de cette assemblée, fait en 1773. Ce retard paraissait contraire à la première intention des auteurs de la chaure; puisqu'ils s'y étaient proposé de l'opposer à l'accueil, qu'ils étaient forces d'avouer que le public avait fait aux actes de ce concile a), et de la faire servir à exciter les évêques particuliers du royaume (dévoués aux jésuites), à publier contre ces mêmes actes des condamnations plus détaillées b). Quoi qu'il en soit, la Lettre de M. l'archevêque d'Utrecht à M. l'archevêque de Toulouse, couvrit tellement de confusion les auteurs de la censure, qu'il n'en a plus été question depuis. On y fait voir, que les membres de l'assemblée n'avaient fait qu'adopter à l'aveugle les mémoirs qui leur avaient été administrés, sans rien examiner par eux-mêmes, et sans même avoir jeté les yeux sur les actes du concile, qu'ils condamnaient si sévèrement; qu'aucun d'entre eux (sur plus de trente prélats du premier ordre et autant du second) ne s'aperçut de ce grand nombre de faussetés, d'inexactitudes, de calomnies etc., dont le rapport fourmillait; ou du moins, qu'aucun ne les releva, ne proposa des difficultés et ne demanda des éclaircissements à ce sujet. Quelques-unes de ces méprises tombaient néanmoins sur les noms et les qualités des principaux membres de ce concile, qu'ils auraient eu sous les yeux, s'ils les avaient jetés sur les actes censurés. On leur fait dire, par exemple, d'un ton ferme et assuré c), que ce concile a été tenu » par Pierre-Jean » Meyndaerts, archev. d'Utrecht, Jérôme de Boch, évê-» que de Haarlem, et Jean-Pierre van Stiphon, évêque »de Deventer." Il y a dans cette phrase presque autant de fautes que de mots. Jérôme de Bock (et non de Boch) qu'on fait assister à ce concile, avait été sacré évêque de Haarlem en 1742, et était mort en 1744, dixa) Procès verbal, p. 866. b) Ibid. p. 861. c) Ibid. p. 858.

neuf ans avant le concile. M. van Stiphout (et non van Stiphon) n'avait jamais été évêque de Deventer. Il avait succédé à M. de Bock en 1745, et depuis ce temps-là il avait toujours occupé le siège de Haarlem. C'était M. Byeveld, dont la censure ne fait aucune mention, qui était le véritable évêque de Deventer, et qui, en cette qualité, avait assisté à toutes les sessions du concile. Les noms et les qualités de ces trois évêques sont imprimés en gros caractères à la tête des décrets, et dans les sous scriptions du concile. Celui de M. l'évêque de Deventer se trouve, de plus, à la tête du grand rapport qu'il y sit contre les erreurs des frères Hardouin et Berruyer. Est-il croyable, si tous, et chacun en particulier des membres de l'assemblée, au nombre de soixante-quatre, avaient et examiné ce livre, comme ils l'affirment dans leur Censure, qu'aucun d'eux ne se fût aperçu de ces derniè-Pes bévues? On ne voit pas même, à s'en tenir au narré du procès verbal, comment ils auraient pu trouver le temps de lire et d'examiner les actes du concile, qui Forment un volume de 219 pages in-4° (sans compter la préface), ou de 637 pages in-douze. Il ne fut fait mention de cette affaire que le 25 Juin 1766, que M. l'archevêque de Toulouse en fit le rapport, dans la séance du matin. L'assemblée trouvant la matière importante, y est-il dit, en remit l'examen au lendemain matin. La séance de l'après-midi du 25, fut entièrement employée à des affaires qui n'avaient aucune relation au concile d'Utrecht. Il ne restait donc que la nuit du 25 au 26 pour examiner le rapport, et faire une lecture réfléchie des actes du concile. Or, est-il à présumer, que tous les membres de l'assemblée aient porté le zèle jusqu'à sacrifier à cet examen et à cette lecture le repos de la nuit, temps, d'ailleurs, très-insuffisant pour en prendre même des notions générales un peu exactes? Il faut donc convenir, que l'assemblée du clergé de 1766 n'adopta le rapport et le projet de censure que lui administra l'archevêque de Toulouse, que sur l'autorité de ce prélat,

ou, pour mieux dire, sur celle du décret de Cléme XIII du 30 Avril précédent, qui était son principal 🗪 7 pui; et qu'elle le fit avec aussi peu d'examen et de de libération, que l'archevêque et l'université de Cologne et l'évêque de Liége avaient adopté ce dernier décret. Si cette assemblée n'osa pas déclarer expressément, comme ces prélats l'avaient fait, qu'elle regardait ce décret comme infaillible et irréformable, elle se conduisit néanmoins comme le regardant tel. Elle ne le dissimula pas même entièrement, puisqu'elle déclara, qu'un des principaux motifs qui l'engageaient à condamner les actes du concile d'Utrecht, était le désir de témoigner par là son » attache-» ment" et son » respect" pour le saint-siége, en suivant » l'exemple que le souverain pontife lui en avait donné," Voilà donc tout ce que les intrigues et le crédit des adversaires de l'église d'Utrecht ont pu obtenir contre son concile, de la part de ce grand nombre d'évêques de tous les pays, qui leur étaient, dans ce temps-là, si aveuglément dévoués. Aucun évêque de France n'on faire droit à l'exhortation que leur avait faite l'assemblée de 1766, de donner » des condamnations plus détaillées" du concile d'Utrecht. Nous sommes même autorisés à dire avec les plus célèbres magistrats de France, que les opérations de cette assemblée ne présentent nullement le véritable sentiment du plus grand nombre des évêques du royaume, ni même de ceux de l'assemblée. Que si les noms de tous ses membres se trouvent dans la signature de ses actes, c'est parce qu'on était convenu, comme il passa pour constant dans le temps a), que tout ce qui passerait à la pluralité, serait signé de tous, rour affec-» ter une apparence d'unanimité." Un grand nombre même avaient réclamé » dans l'assemblée, contre plusieurs » de ses opérations, et n'avaient point été écontés dans un » moment de fermentation;" Plusieurs » étaient très-éloignés » d'avouer réellement, ou d'autoriser par leur conduite. »tous les principes qu'on les avait engagés à signer;

a) Requête des fidèles, p. 68.

» parce qu'ils n'avaient signé que par condescendance et » avec une répugnance marquée." D'autres » reconnaissaient la surprise qui leur avait été faite par une sug-⇒ gestion étrangère" a). De pareilles censures du concile d'Utrecht ont été abondamment compensées, par les justes éloges que ses actes ont reçus de toutes parts, comme on l'a déjà vu, et par ceux qu'ils ont continué de recevoir depuis. Il n'y a eu que les jésuites et leurs partisans, qui n'ont cessé de faire connaître en toute occasion, qu'ils avaient été fort irrités de ce concile, comme l'écrivait à un de ses amis, un professeur en théologie de l'université de Trèves b). Ils avaient déjà entrepris, dit la même lettre, de réclamer contre, dans les thèses qu'ils devaient faire soutenir dans cette même université. Le père Philippe Cordier, jésuite, qui y professait la théologie scolastique, avait inséré dans une thèse sur la béatitude, qu'il avait préparée pour être soutenue vers le milieu du même mois, un long passage des actes du concile d'Utrecht, pour avoir occasion de le traiter de faux synode des jansénistes. Le censeur ne voulut point laisser passer ces expressions; et, malgré toutes les instances des jésuites, elles furent effacées de la thèse c): elle fut enfin soutenue, le 3 Juin, sans ces expressions et avec la seule dénomination de concile d'Utrecht.

a) Arrêt du parlement de Provence, du 30 Mai 1767. — Discours d'un de MM. des enquêtes du parlement de Paris, p. 47. — Réquisit. de Mr. de Montclar. p. 2, 72. — Observations sur les actes, avertiss. p. X et XI, et p. 243, 247. b) Lettre du 28 Mai 1765. c) Lettre de M. G. C. Neller, professeur et doyen de la faculté de droit à Trèves, du 1 Déc. 1765.

------

## CHAPITRE XVIIL

## Épiscopet de M. Gastier-Michel von Micowenhains.

Asticle I. Mort de M. Maindaerts. 1767. Soure de um monumer. 1788.—
II. Lettre pasterale du nouvel archevéque. — III. l'émognages consiste que reçoit ce prélat. — IV. l'émognage spécial de M. l'émognage de Barculone, et de plunieurs entres prélats d'Espagne. — V. Fanne lettre paterale, publiée sous le non de M. Maindaerts. 1778. — VI. Répoision pour la paix. — VII. Démarches de pluneurs évêques d'Allangue de fouver de l'église d'Utrocht. — VIII. Mort de l'émèque de Haurlan. 1777.

Élection et soure de son successeur. 1778. — IX. Mort de M. l'émple de Douester. Élection et soure de son successeur. 1778. — X. Derier de Douester. Élection et soure de l'église de Hollande.

L Nous avons anticipé sur l'ordre des événements, es rapportant la réclamation de M. Farchevêque d'Utrecht et de ses deux suffragants contre la censure de l'associable du clergé de France de 1766, pour ne point la séparer du récit de cette même censure. Cette réclamation n'étantque de 1774, pour les raisons que nous avons observées, n'aurait du être rapportée que sous l'épisospat du suc-- conseur de M. Meindaerts. Dieu avait appelé à lui ce dernier prelat, le 31 Octobre 1767 a). Le chapitres d'Utrecht procéda à son ordinaire, pour lui donner uns successeur. Le choix tomba sur M. Gantier-Michel van Nieuwenhuisen, pasteur à Dordrecht depuis plusieur années, lequel fut sacré le dimanche de la sexagésime. 7 Février 1768. On remplit, à cette occasion, tout ce que cette église se faisait une lei de pratiquer à chaque sacre: c'est-à-dire, qu'on invita les évêques voisins de

a) Voyez dans les Nouv. ecclés., feuilles du 16 et du 23 Mai 1768, l'eloge historique de ce prelat, qui est très-intéressent.

r y assister; que le chapitre et l'évêque élu firent au pape de l'élection, et que ce dernier lui envoya rofession de foi de Pie IV; qu'on lui demanda la irmation de l'élection, aussi bien que la dispense du ième évêque, exigé par le concile de Nicée pour le 3 des évêques, supposé que les évêques invités ne se issent pas à l'invitation qui leur en avait été faite, ne on l'avait si souvent éprouvé. Ces actes d'union le respect pour le souverain pontife n'attirèrent, de part, que de nouveaux effets des préventions et des gements de la cour de Rome contre l'église d'Utrecht. publia, sous le nom de Clément XIII, un bref dans tyle ordinaire contre l'élection et le sacre du nouvel evêque. Ce prélat et tous ceux qui lui étaient unis, ont déclarés excommuniés: toujours sous le prétexte, ouvent et si complètement détruit, du prétendu anésement de cette église et de son chapitre; et sur la osition, que de simples brefs de Rome, destitués de motif canonique, et publiés sans aucune des formes crites par les lois naturelles et divines, étaient suffipour livrer cette église à l'anathème, et la priver tous ses droits. Ce bref était daté du 1 Juin 1768. ans le temps qu'à Rome le premier des pasteurs se osait à élever un nouveau mur de séparation contre église et un clergé qui, par leur attachement invioà l'unité, et le zèle particulier qu'ils venaient de signer pour les sacrées prérogatives du saint-siège, re de cette unité, méritaient des témoignages particud'estime et de charité de sa part; le nouvel archeie d'Utrecht adressait à son troupeau une Lettre pas-'e, remplie des mêmes sentiments. Elle est datée du Mai 1768. Après y avoir rendu compte de ses disions personnelles, aussi modestes qu'édifiantes, il y une peinture abrégée des maux généraux de l'Église, e ceux qui affligeaient en particulier le troupeau dont ivine providence l'avait chargé, et prouve la part que les membres de l'Église devaient y prendre, chacun aux pasteurs et aux fidèles de son diocèse, tant pour leur propre sanctification, que pour la manière de se conduire à l'égard de ceux de leurs frères catholiques, qui faisaient schisme avec eux: et, après quelques détails sur l'injustice, l'absurdité, et les conséquences pernicieuses de ce schime pour la religion en général, de même que pour le bient des fidèles en particulier, il finit par jeter un regard des dés usurpateurs à celle de leurs pasteurs légitimes, et leur fait sentir tout le danger de cet esprit de schisme et d'indocilité.

III. M. l'archevêque d'Utrecht ayant fait part de so élection et de son sacre, aussi bien que de sa Lettre pastorale, aux évêques des principaux sièges de l'Église caltholique, et à plusieurs autres prélats et théologiens, qu'il avait lieu de supposer sans prévention et dans des sentiments de paix et d'union, en recut des réputses qui le consolèrent des impropères du bref du 1 Juin. Ces lettres, en le félicitant de sa promotion et en faisant l'éloge de sa Lettre pastorale, lui conseillaient de ne point s'effrayer d'un bref si manifestement nul, si contraire aux SS. Canons; si vicieux dans la forme; mais d'aller toujours son train, sans même appeler de ce bref, comme ses prédécesseurs l'avaient fait ordinairement de ceux que Rôme avait lancés en pareille occasion; attendu que, ces anciens appels subsistant toujours, et renfermant des preuves notoires et incontestables de l'incompétence et de l'injustice de ces sortes de décrets, il était inutile de les Nous voudrions que le caractère de cet renouveler. ouvrage et les circonstances nous permissent, de rapporter au moins quelques-unes des lettres que reçut M. l'archevêque d'Utrecht à cette occasion. Il en vint de tous les pays, et de personnes de tout état: en particulier, de plusieurs évêques de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne même, et d'un très-grand nombre d'étclésiastiques du second ordre de ces divers pays.

Entre les témbignages de cette dernière classe, il en est un pourtant, si considérable en lui-même et qui a fait un tel éclat, que nous croyons devoir en faire une mention particulière. Il comprend quinze actes raisonnés, charges d'une où de plusieurs signatures, au nombre en tout de vingt-quatre, dans lesquels on rend un témoignage complet à l'orthodoxie de la doctrine, et à la légitimité des droits hiérarchiques de l'église d'Utrecht. Nous les réunissons en un seul article, parce que M. l'archevêque d'Utrecht les recut tous à la fois à l'exception d'un seul a), au mois de Mars 1779; qu'ils furent dressés à peu près dans le même temps (les derniers mois de 1778 et les premiers de 1779), et qu'ils furent tous donnés à l'occasion de la lecture des Actes du concile d'Utrecht de l'an 1763, du Recueil de témoignages en faveur de cetté église, publié dans le même temps, et de quelques autres pièces sur la même cause, qui parvinrent dans les mêmes circonstances entre les mains de ceux qui ont signé ces actes. Ce sont toutes personnes qualifiées, de différentes provinces et de diverses professions, qui ne se réunirent que par le même amour de la vérité, de la justice et de l'unité, et par l'empressement à en rendre un témoignage authentique. C'est d'abord un pieux et savant évêque de la Toscane b), accompagné du chanoine théologal de sa cathédrale, son grand vicaire c). Viennent ensuite sept professeurs en théologie de l'université de Sienne, dans la même province, dont l'un était chanoine et grand vicaire de l'église métropolitaine d); trois, curés dans la même ville e); et trois, de l'ordre de Saint-Augustin f) ou de Saint-Dominique g). Un de ces derniers (le P. Buoninsegni), ex-provincial de son ordre, avait autrefois professé la théologie à Rome; un autre (le P. Ar-

्४

a) L'acte du prof. Montanari, du 5 Mai 1779, qui ne sut envoyé que le 20 Feyr. 1780. (Édü.) b) M. Joseph Pannishi, évêque de Chiuza et de Pienza. c) M. Aloyse Bassi. d) M. Fabio de' Vecchi. e) MM. Jean-Dominique Donati, Vincent Mannotti, et Joseph Fontani. f) Le P. Joseph Arzoni. g) Les PP. Thomas-Marie Buoninsegni, et Sébastien Montanari.

zoni), dans l'université de Vienne. Outre les trois curés de Sienne, professeurs dans l'université de cette même ville, et honorés de plusieurs autres charges ecclésiastiques, comme, d'examinateurs synodaux des ordinants ou de ceux qui devaient être promus à des bénéfices, de censeurs des livres, de confesseurs des religieuses etc.; il y en avait trois autres a), revêtus de ces dernières dignités, qui tous, dans leurs actes séparés, donnent des preuves non équivoques de leur zèle et de leur savoir. Le professeur augustin félicite l'église de Hollande de sa consanguinité de doctrine avec l'ancienne école de Louvain, et nommément avec les PP. Lupus et Le Drou, le cardinal Noris, et le savant Laurent Berti, tous de son ordre: dont les personnes et la doctrine ont reçu du saint-siége des témoignages honorables d'estime et de considération. On voit entre les mêmes actes, ceux de trois capucins, dont l'un était ex-définiteur, l'autre, gardien, et l'autre, maître des novices b).

À ces témoignages de ce qu'il y avait de plus distingué dans l'église et l'université de Sienne et dans cette partie de la Toscane, se joint celui de trois religieux des écoles-pies, professeurs en théologie, qui ont enseigné successivement à Rome, à Gènes ou ailleurs c); d'un ancien général d'ordre, qui avait exercé la même fonction à Rome et à Gènes d); d'un prêtre séculier, qui était actuellement professeur dans cette même ville e); enfin, celui de trois savants religieux bénédictins du Mont-Cassin f), ayant à leur tête un prélat domestique du pape, référendaire de la signature g).

Les noms de tous ces généreux défenseurs de la cause de l'église de Hollande méritent de passer à la postérité, et y passeront certainement avec leurs actes. Mais,

a) MM. Aloyse Marchi, Jean-Baptiste Delfini, et...... b) Les PP. François à Clanciano, Jean-Bénoît à Florentia, et Ange-Marie à Senis. c) Les PP. Jean-Baptiste Molinelli, Fortuné-Bénoît Mulphini, et Séraphin Schiaffini. d) Le P. Paul-Marcel Delmare. e) M. Aloyse-Bernard Copelli. f) Dom Jean-Louis Vertova, D. Jean-Jérôme Calesio, et D. Joseph-Marie Pujati. g) M. Zanobius Banchieri.

comme ils sont encore vivants, et que les ennemis de cette église sont encore assez méchants et assez puissants pour leur susciter des persécutions à cette occasion, nous croyons devoir taire leurs noms, quoiqu'ils n'aient pas exigé eux-mêmes cette réticence, et que leur démarche ne soit pas ignorée de tous leurs adversaires a). Mais nous ne pouvons au moins nous dispenser, de rapporter ici plusieurs phrases de quelques-unes de ces lettres. 'On trouve, dans toutes, un ardent désir et même une ferme · espérance, de voir un jour l'église de Hollande recueillir enfin le fruit de toutes les démarches qu'elle n'a cessé de faire, depuis l'origine des troubles, pour obtenir des signes extérieurs et immédiats de communion des souverains Pontifes. Ce n'est pas, qu'ils croient ces signes nécessaires pour regarder cette église comme véritablement unie à l'unité catholique et au saint-siège. Les preuves qu'elle a toujours données de son attachement inviolable au cende l'unité; les instances qu'elle n'a cessé de faire, dens tous les temps, pour obtenir des souverains pontifes des signes de leur communion; ceux qu'elle a obtenus une multitude d'évêques et d'hommes célèbres de toutes les parties de la catholicité, en communion immédiate Avec le saint-siège; tout cela est plus que suffisant, aux Yeux de tous ces savants personnages, pour que cette église soit réputée véritablement catholique, et pour s'unir avec elle. Ils font plus. Ils la regardent comme une portion des plus précieuses de la catholicité, par la constance avec laquelle elle a conservé, dans toute leur intégrité, et dans les temps les plus difficiles, nonseulement tous les articles de la foi catholique contre les sectes séparées de son sein; mais encore le sacré dépôt

a) Conformément à l'intention de l'auteur, on a ajouté les noms, copiés fidèlement sur les actes originaux. Malheureusement, il ne s'est retrouvé que 23 signatures. La 24° est, sans doute, celle du prof. Guido Savini, directeur de l'université de Sienne; mais son acte manque, et la seule personne qui pouvait en donner des renseignements, l'estimable abbé Jean-Théodore van der Hoeven, archiviste, vient d'être enlevé (le 30 Déc. 1851) par une mort prématurée, à l'âge de trente-trois ans. (Édit.)

des vérités importantes de dogme et de morale, combattues dans l'Église, surtout par ces membres de la trop fameuse société des jésuites, que la plupart font envisager, avec raison, comme les principaux auteurs de l'oppression de l'église de Hollande. Entre les preuves qu'ils donnent de l'orthodoxie de sa foi, tirées des différents monuments qu'elle a publiés depuis le commencement de son oppression, ils observent tous, que les actes du concile, tenu à Utrecht en 1763, en contiennent une, seule capable de fermer la bouche à ses plus opiniâtres calomniateurs. Les uns disent que » ce précieux monument de leur foi, non-» seulement ne contient rien qui ne s'accorde avec la foi » catholique; mais que même tout y respire la plus pure » foi de l'Église" a). D'autres témoignent avoir lu avec la plus grande satisfaction les actes de ce concile, comme un ouvrage digne de toute louange b); où l'on trouve els » doctrine de l'Église catholique dans toute sa pureté et » son intégrité" c). Il y en a, qui font un abrégé aussi exact qu'intéressant de ses décrets doctrinaux, en observant, qu'on y trouve également les dogmes de la foi catholique solidement défendus contre les hérétiques; et la doctrine de St. Augustin sur la grâce, les maximes de la morale chrétienne, et les règles de la discipline ecclésiastique, noblement vengées des attaques qui leur ont été livrées dans le sein de l'Église d). »On ne pouvait rien désirer de plus solide, de plus » exact, de plus clair et de plus fort que les actes de ce » concile, dignes d'être enchâssés dans de l'or et du cè-» dre, pour prouver l'intégrité de votre foi, contre les a) Insigne illud fidei vestrae monumentum.... nihil continere quod s

a) Insigne illud fidei vestrae monumentum... nikil continere quod e catholicae fidei doctrina discordet, imo tantum spirare purissimam ecclesiae fidem. Lettre des pénédict du Mont-Cassin, reçue le 28 Mari 1779. b) Opus omni laude dignissimum. Lettre de M. Delfini, du 20 Jany. 1779. c) Gratulamur ex corde vobiscum, quod..... tam puram, integram et immaculatam catholicae ecclesiae doctrinam servetis etc. ibid. d) SS patrum, Augustini praesertim et Thomae, doctrinam ab inanibus impüsque nebulonum commentis, christianae ethices, evangelii, naturalisque juris sanctitatem, atque ecclesiasticam disciplinam, vindicare ac promovere satagitis. Lettre du P. Sébast. Montanari, du 5 Mai 1779.

• infâmes calomnies de vos adversaires," dit l'ex-définiteur des capucins a). Par cet insigne monument de votre poi, disent les bénédictins du Mont-Cassin, vous avez fermé la bouche à tous vos calomniateurs" b). Enfin, selon les professeurs en théologie de Gènes, les actes de ce concile ne respirent que » l'esprit d'unité, de charité, de peix, de vérité et de force" c).

Indépendamment de ces témoignages particuliers et demeurés secrets jusqu'à présent, M. l'archevêque d'Utrecht eut la consolation de voir, non-seulement l'orthodoxie de la doctrine de son église, mais encore la légitimité de ses droits et de sa juridiction, reconnues dans des écrits solennellement publiés dans les différentes parties de l'Église, par les auteurs les plus célèbres et les plus estimés. Dès 1765, le P. Conti, théatin, célèbre théologien, et professeur en droit canon à Parme, publia des lettres sur la bulle Apostolicum, donnée le 7 Janvier de la même année par le pape Clément XIII, dans lesquelles il apporte, entre autres preuves que les jésuites sont des » perturbateurs du repos public, l'abus impie qu'ils faisaient de leur crédit, en empêchant le saint-père e d'admettre à sa communion les éyêques catholiques de Hollande, prélats," dit-il, » d'une foi très-pure" d).

L'année suivante 1766, le P. Gervasio, de l'ordre de Saint-Augustin, professeur de théologie en l'université de Vienne en Autriche, aujourd'hui (1784) évêque de Gallipoli, dans le royaume de Naples, ayant publié son Traité des sacrements, se fit un devoir de citer avec éloge, non-seulement l'excellent ouvrage de M. van Neercassel, archevêque d'Utrecht," qui a pour titre:

a) Opus vulgastis auro cedroque dignum; quo nil solidius, nil verius, nil clarius, et fortius ad integritatem fidei vestrae, foedissimis denigratae calumniis, omnibus persuadendam optari profecto poterat. Lettre du P. de Clanciano, du 6 Oct. 1778. b) Ut supra. Insigne illud fidei vestrae monumentum..... obstruzit os de vobis loquentium iniqua, ac luculentissima testimonio omnium oculis conspicuo, calumnias ab hostibus eqclesiae pestige intentas omnino dispulit. c) Lettre du 31 Nov. 1778. d) Lettre 1. p. 32. Lettre 3. p. 124 et 125.

1361

TII(

150

[3]

ii.

13

Amor poenitens; mais encore »le concile d'Utrecht de l'an 1763, contre la suffisance de l'attrition; ce qu'on »y lit me paraissant," dit-il, »pesé à la balance de la »plus saine et de la plus pure théologie" a). Sur la fin de 1767, on publia à Madrid, sous le nom de Gabriel-Antoine de Bourbon, infant d'Espagne et grand prieur de Castille, et du bailli Louis-Arias Davila, son lieutenant, une Lettre pastorale, adressée à tous les sujets de l'ordre militaire de Saint-Jean de Jérusalem, où l'on s'autorise deux fois des canons du même concile d'Utrecht, comme contenant » une saine et sainte doctrine" b).

Antoine Pereira de Figueredo, prêtre de l'Oratoire de St. Philippe de Neri, théologien de la cour de Portugal, secrétaire pour les lettres latines de Sa Majesté Très-Fidèle, député ordinaire du tribunal royal de censure établi à Lisbonne, a rendu témoignage, en plus d'une occasion, à la catholicité de l'église d'Utrecht, et à la légitimité et canonicité des droits dont elle a fait usage depuis le pontificat de Clément XI, en se procurant des évêques propres. On peut voir ce qu'il en dit à la tête d'une traduction portugaise qu'il donna, à Lisbonne en 1769, de la célèbre lettre, publiée à l'occasion du bref de Pascal II au comte de Flandres c). Il s'expliqua avec encore plus d'énergie à ce sujet, dans un autre ouvrage qu'il publia la même année à Lisbonne d). Il y rapporte, entre autres, l'exemple de l'église d'Utrecht, pour prouver qu'on est-aujourd'hui persuadé dans les royaumes et pays catholiques, qu'on peut licitement procéder, dans chaque province, au sacre des évêques, sans · (bulles ou) lettres apostoliques, dans les cas où l'on ne peut pas recourir à Rome, ou dans ceux où cette cour refuse injustement ces bulles.

IV. Au mois de Mars de la même année 1769, D.

a) L. 2. ch. 8. nº 66. b) P. 19 et 23. c) Préface p. XIII. d) Démonstration théologique, canonique et historique du droit des métropolitains de Portugal, de confirmer et de sacrer leurs suffragants, lon même qu'on peut avoir recours à Rome. p. 345. 367.

Joseph Climent, évêque de Barcelone, publia une instruction pastorale pour recommander à son peuple les Moeurs des israélites et des chrétiens, par M. Fleury, qu'il avait fait traduire en espagnol. Il y déplore, avec ce célèbre historien, l'abus de la cessation des conciles et le mal qui en a résulté, en rendant les évêques »comme "isolés" dans leurs diocèses, "sans avoir aucune connais-" sance des biens et des maux des autres églises, et sur-• tout des provinces éloignées." Il rappelle, à cette occasion, la lettre circulaire que les évêques de Hollande lui avaient adressée, comme aux autres évêques des prin-Cipaux siéges, en leur envoyant les actes de leur concile de 1763. Ils leur faisaient part dans cette lettre, de leurs épreuves et de leurs afflictions, et, en leur rappelant » l'unité de l'Église et de l'épiscopat, ils leur repré-» sentaient l'obligation expresse de les secourir," qui en était la conséquence. L'évêque de Barcelone reconnaît cette obligation, et déplore le peu de fidélité des évêques à la remplir. » Comment arrive-t-il," dit ce prélat, » que » nous soyons membres, et membres principaux, d'un » même corps, sans que nous sentions les maux que souf-» frent les autres, et sans que nous nous occupions de les » soulager? Cette indifférence," dit-il, » et cette insensi-»bilité est abominable aux yeux de S. Cyprien, de S. Basile et des autres saints.... Il est certain," poursuit-il, »que, dans d'autres temps, les évêques en pareil cas, » auraient écrit au souverain pontife, chef de l'Église » universelle, pour s'instruire des motifs de son indigna-» tion contre cette église particulière, et pour, le prier de » la traiter avec douceur, sans manquer à la justice.... » Mais aujourd'hui, quoique nous compatissions à l'état » affligeant où a été réduite cette église, jusque-là toute » semblable à l'Église primitive, pauvre de biens et riche » de vertus, que pouvons-nous faire pour sa consolation, » sans le conseil et le secours de nos frères?" a).

a) Instruct. past. de D. Jos. Climent, évêque de Barcelone, p. 29 31.

Une effusion de coeur aussi modeste, aussi chrétienne et aussi épiscopale, fut un crime aux yeux des adversaires de l'église de Hollande. Ils engagèrent, en conséquence, le nonce du pape à Madrid, de dénoncer à Boms l'évêque de Barcelone, comme ayant, disaient-ils, embrassé » le parti de prélats schismatiques." Il en vint, bientôt après, de fortes plaintes contre M. Climent, et l'inquisiteur général d'Espagne reçut ordre de sévir contre lui et contre son instruction pastorale.

L'inquisiteur, néanmoins, avant d'entamer une affaire de cette nature, crut devoir en informer la cour d'Espagne. Il y avait pour lors à Madrid, un conseil ou comité ecclésiastique, composé de cinq archevêques ou évêques et de deux généraux d'ordre, des plus savants du royaume, dont le roi prenait les avis sur toutes les sffaires ecclésiastiques. L'affaire de M. l'évêque de Barce lone fut renvoyée par la cour à ce conseil, et l'inquisiteur eut défense de s'en mêler. M. de Barcelone, informé de ces dispositions, écrivit à ce comité, pour offrir » les éclair-» cissements, les changements ou les additions," qu'on croirait nécessaires à son instruction pastorale. Le comité lui répondit, qu'il n'avait rien à lui prescrire à cet égard; surtout, avant d'avoir examiné son instruction Cet examen suivit de près. L'archevêque de Burgos, Joseph-Xavier Rodriguez de Arellano, président de cette assemblée, porta son jugement, au mois de Novembre de la même année 1769,

L'archevêque, dans ce rapport, faisait observer à ses collègnes, qu'ils n'avaient point ordre d'examiner le fond de la cause de l'église d'Utrecht, ni de décider qui, de la cour de Rome ou de l'église d'Utrecht, avait raison; mais seulement, si M. l'évêque de Barcelone avait passé certaines bornes en traitant cette matière. Il ajoutait, qu'il lui paraissait convenable de se borner à cet objet, non pas tant par le désir de se tirer d'embarras et de sortir d'un pas délicat, que pour se renfermer dans l'exécution littérale des ordres du roi. »Il y a ici," dit-il,

deux extrémités également dangereuses, qu'il est utile et prudent d'éviter. Si nous prenions le parti de la » cour de Rome, nous laisserions M. Climent, notre con-» frère, sans défense, et nous abandonnerions peut-être la » bonne cause. Si, au contraire, nous nous déclarions » pour la Hollande, nous nous mettrions à dos la cour de » Rome. Or, il n'est pas juste de donner de l'humeur » à quelqu'un dont on a besoin a). La raison principa-» le" qui devait empêcher d'entrer dans le fond de cette affaire, était néanmoins, dit-il, » les préjugés des gens du » vulgaire, fort répandus partout, et surtout en Espagne. » Nommer la Hollande, c'était, à leurs yeux, nommer » des hérétiques: et, si l'on entendait dire que nous eussions embrassé la cause de la Hollande, et abandonné » celle de Rome, des gens malintentionnés ne manque-» raient pas de publier, que nous avions laissé le succes-» seur de S. Pierre, pour nous unir à des hérétiques; d'où il résulterait un très-grand scandale, et peut-être » une occasion de soulèvement de la part de la populace."

Cet archevêque, néanmoins, s'explique ensuite assez énergiquement sur l'extrait de l'instruction pastorale de M. Climent, que nous avons rapporté. Il n'y trouve, dit-il, que l'expression de » membre de l'Église," appliquée à l'église de Hollande, qui puisse arrêter; et il prétend que ce prélat ne s'en est servi, que parce qu'il l'a trouvée dans la lettre qu'il avait reçue de cette église, sans prétendre » former à ce sujet un jugement qui lui fût provere pre. Tout le reste," dit-il, » se réduit à former des » voeux, et à désirer qu'on traite ce corps comme mem » hre de l'Église, soit en déclarant qu'il est uni à l'Église, » s'il l'est réellement; soit en l'agrégeant de nouveau à » l'unité, si, par hasard, il en est séparé. C'est-là, " ajoute-t-il, » un sentiment très-chrétien, et qui doit être » propre à tous les évêques; parce que, selon S. Basile,

a) L'Espagne sollicitait pour lors à Rome la canonisation du vénérable D. Jean de Palafox, et la bulle d'extinction de la société des jésuites.

I

ij

c'est une chose nécessaire que la mutuelle correspondance et assistance des églises particulières, nonobstant
leur éloignement, pour le bien de l'Église universelle.
Cette union ne doit pas être regardée comme injurieuse,
mais, au contraire, comme très-respectueuse et très-honorable au saint-siége; et nous devons espérer, que la
cour de Rome prêtera en tout temps une oreille favonble aux prières des évêques, lorsqu'ils demanderent
qu'elle redresse ou réforme des décrets, donnés dans un
temps où elle n'était pas suffisamment instruite, et qui
n'auraient point paru, si elle l'avait été."

Ces dernières expressions font voir, ce que pensait M. l'archevêque de Burgos du fond de la cause de l'église d'Utrecht, quoiqu'il ne crût pas convenable, eu égard aux circonstances, que l'assemblée s'en expliquât publiquement. Sa pensée est exprimée encore plus clairement, à l'endroit de son rapport, où il donne une idée abrégée de cette cause, en ces termes:

» L'université de Louvain, cent docteurs de Sorbonne, » plusieurs évêques, nombre de généraux et supérieurs » d'ordres réguliers ont," dit-il, » pris la défense de la » cause de l'église d'Utrecht, et il n'est pas croyable » qu'ils l'aient fait sans quelque raison. Cette église « » été condamnée par plusieurs papes, mais, sans avoir été » entendue; ce qui est contre tout droit, et rend, par con-» séquent, la condamnation nulle. De plus, cette con-» damnation a été prononcée à Rome. Or, les causes des » évêques doivent être portées devant les évêques de la » province. Ceux d'Utrecht, indépendamment du droit commun qui le règle ainsi, sont particulièrement autori-» sés en ce point par des décrets de Léon X, de 1515 et >1517. Les papes ne sont point infaillibles dans leurs » actions: cela est constant par un nombre infini de té-» moignages, et par l'aveu des papes eux-mêmes. La per-» sécution suscitée à l'église d'Utrecht par les jésuites, qui » n'emploient d'autres armes que la satyre, le mensonge » et l'imposture, a bien pu être cause de la surprise faite,

sur ce point, à la religion des papes, ainsi que Bénoît XIV l'a donné à entendre clairement"......

"Les évêques d'Utrecht," ajoute ce prélat, "ont été déclarés schismatiques et excommuniés; mais, sans motif suffisant ni pour l'un ni pour l'autre. En effet, il n'y la de schisme qu'autant qu'il y a séparation volontaire de l'unité de l'Église. Ces évêques, pour soutenir leurs droits, résistent au pape qui veut les en dépouiller; mais ils désirent de lui être toujours unis, puisqu'ils le reconnaissent pour le centre de l'unité, pour premier de droit divin etc. etc. Cette désobéissance, ou plutôt cette résistance, ne peut les rendre schismatiques. La sentence d'excommunication est également nulle: soit parce qu'elle renferme une erreur insoutenable dans le cas présent, soit parce qu'elle n'a pas été notifiée à ces évêques."

Tout ce que j'ai dit ci-dessus," conclut ce prélat, » est seulement pour nous, messieurs, et a pour but de nous tranquilliser. Car nous avons la consolation de penser que, si l'évêque de Barcelone, notre frère, paraît incliner, dans son instruction pastorale, pour la cause de l'église d'Utrecht, il avait pour cela non-seulement les motifs que je viens de toucher, mais encore nombre d'autres que son érudition a pu lui fournir."

On voit par là, que, quand M. de Barcelone se serait exprimé plus clairement et plus favorablement pour l'église d'Utrecht, qu'il ne l'avait fait selon M. de Burgos, ce prélat ne l'aurait pas trouvé répréhensible.

L'assemblée de Madrid approuva le rapport de son président, et s'y conforma pleinement. Elle crut, comme lui, devoir se borner à la justification personnelle de M. l'évêque de Barcelone, sans juger du fond de la cause de l'église d'Utrecht', et déclara en conséquence, dans son jugement adressé à Sa Majesté Catholique, qu'après avoir fait un mûr examen, • non-seulement de l'instruction pas• torale de ce prélat, du 26: Mars 1769, mais encore de vous ses autres écrits, elle n'y a trouvé aucun sentiment

dui lui ait paru mériter la qualification de ne point »convenir à un évêque, ni aucune proposition indigne de » caractère épiscopal, ou injurieuse à l'autorité du saint-\* siège, ou qui s'écartat des maximes de notre sainte re » ligion et de la piété chrétienne. Nous y avons observé, » au contraire, avec bien de l'édification," ajoutent cu prélats, » une instruction solide qui excite à la piété, ret qui annonce dans son auteur un prêtre, dont le à lèvres sont dépositaires de la science; un pasteur vigiblant, qui premunit son troupeau contre la contagion du siècle; enfin, un zèle épiscopal, digne des temps des » Basiles et des Chrysostômes. Quant à l'instruction par » ticulière du 26 Mars 1769, il est vrai," disent-ils, » qu'on pourrait y remarquer des expressions et des senstiments, qui ne s'accordent point avec certaines maximes » adoptées par le saint-siége (c'est-à-dire, par la cour de » Rome); mais il est vrai aussi, qu'en n'admettant point ices maximes, on ne blesse pas l'autorité du pape, et » qu'au contraire, on lui rend hommage. En effet, d'après » ces principes, la puissance des pontifes romains devrait sêtre infaillible sur toutes les matières, et ne connaître saucunes limites; et cependant ces souverains pasteurs » eux-mêmes ne le prétendent pas ainsi, lorsqu'ils décla-» rent nulles, ou qu'ils révoquent comme itijustes, des dispositions ou des décrets émanés du saint-siège."

Ces prélats, après avoir rapporté l'extrait de l'instrucflon pastorale de M. de Barcelone, concernant l'église de Hollande, font un exposé succinct de sa cause; c'estàdire, de la division qui règne parmi ceux qui font prosession de la foi catholique dans les Provinces-Unies. Les uns," disent-ils, reconnaissent pour leurs supérieurs l'archevêque d'Utrecht, les évêques de Haarlem et de Deventer; les pasteurs du second ordre, et les autres ministres que ces évêques délèguent; et les autres n'admettent d'autre supériorité que celle du saint-siège, soit mimmédiate, soit par le ministère de ses nonces et de ses délègués ou missionnaires." Les évêques d'Espagne exposent ensuite les raisons alléguées de part et d'autre. » Les prémiers prétendent,"

"disent-ils, » que, quoique la réligion catholique ait cessé

"d'étre dominante dans ces Provinces, les chapitres n'ont

"point été détruits, et ont conservé leur ancien droit

"d'étre leurs prélats; que, dans l'usage qu'ils en ont

"fait, ils se sont conformés à la discipline présente, en

"demandant au papé la confirmation de ceux qu'ils

"demandant élus; et que, leur demande n'ayant jamais été

"acthise, ils ont en recours pour le sacre, autorisés par

"les nécessité; aux moyens conformés à ce qui se prati
"quaît dans les prémiers siècles."

Les seconds prétendent, au contraire, qu'en vertu de la seule domination des protestants, tout droit d'église cathédrale à été éteint dans cette province ecclésiastique; qu'elle à été réduite à une pure mission ou vicariat apostolique; et que, la tour de Rome ayant adopté ces maximes, les papes, dans plusieurs brefs, ont déclaré utulles les élections des évêques, et leur consécration il-licite, et ont fulminé la peine d'intérdiction et d'excominaire et ont fulminé la peine d'intérdiction et d'excominaire des prélats comme schismatiques, que contre les personnes qui les reconnaissent pour leurs supérieurs et leur obéissent."

Les premiers repliquent; qu'ils n'ont jamais pu obteinir d'être entéridus légalement; qu'ils ont protesté contre
ite déni de justice; et appelé de tous ces brefs; qu'ils
idemeurent constamment attachés au saint-siège; n'ayant
ifamais cessé de désirer et de solliciter la communion
iavec le pape; enfin, qu'ils ont été admis à la commuinion de plusieurs évêques et autres personnes illustres,
idans une grande partie du monde catholique." Un pareil exposé suffisait seul; pour prouver la bonté de la
cause de l'église d'Utrecht.

Entrant ensuite dans la cause personnelle de M. l'évêque de Barcelone, l'assemblée de Madrid loue la » circonspection" avec laquelle ce prélat a parlé de l'église de Hollande, sans entrer dans le fond de son différend avec la

cour de Rome, » sans décider si elle est schismatique ou » non," et en se contentant de témoigner » la peine et » l'affliction" que lui causait cette division, et » le désir" qu'il aurait, » qu'avec le concours et le conseil des autres » évêques, on intercédât pour cette église auprès du chef » de l'Église universelle." L'assemblée justifie ce désir, et observe » qu'il serait bien étrange, qu'on voulût con» damner jusqu'à l'office de médiateur et de solliciteur en » de telles circonstances." Elle ajoute que, » quand même » l'évêque de Barcelone se serait adressé à S. M. C., pour » la supplier d'interposer sa puissante protection et ses » bons offices auprès du saint-père en faveur de l'église » de Hollande, on n'aurait pas dû en être surpris" a).

Nous nous sommes un peu étendus sur ce jugement des évêques d'Espagne, à cause de son importance, à le considérer dans toutes ses circonstances. Plus il est circonspect et modéré, plus il doit faire impression sur les personnes équitables et non prévenues. Quoique ces prélats prétendent ne point prononcer d'une manière absolue, sur le fond du différend de l'église d'Utrecht avec la cour de Rome, ils disent assez, néanmoins, pour faire connaître ce qu'ils en pensent, et pour faire justement présumer, qu'ils auraient prononcé en faveur de la cause de cette église, s'ils avaient cru devoir en juger. Ce n'est qu'à la force de la vérité, et à l'évidence de la justice de cette cause, qu'on peut attribuer une pareille disposition, surtout de la part d'évêques espagnols, chez qui les préjugés ultramontains avaient jeté de si profondes racines. Quel contraste, au surplus, entre le jugement de ces évêques d'Espagne, et celui de l'assemblée du clergé de France de 1765! Et quelle honte pour ce dernier clergé, d'avoir, dans cette occasion, abandonné ses propres maximes, et d'avoir mérité de recevoir une leçon de

a) On peut voir le compte qui fut rendu de cette affaire, dans la Douzième suite du Recueil des pièces concernant les jésuites d'Espagne etc., imprimée à Paris l'année suivante 1770, chez Antoine Boudet, imprimeur du roi; et plus amplement, dans la Suite des Nouvelles ecclésiast. du 17 Avril 1783.

ne, jusqu'ici si prévenus contre ces mêmes maximes! la Maj. Cath. reçut avec une grande satisfaction le ement de ses évêques, et, faisant droit à la supplique irecte qu'il renfermait, ce monarque l'adressa au pape ment XIV, qui venait de prendre possession de sa nité, le priant d'examiner les plaintes de l'église strecht, et d'y avoir tel égard qu'on avait lieu de tendre de sa charité et de son amour pour la justice, sage pontife eut, en effet, égard à cette auguste remandation, et ordonna, en conséquence, au préfet la congrégation de la Propagande (à qui ces sortes faires sont ordinairement renvoyées), d'écouter, suivant levoir de sa place, les agents que l'église de Hollande, rrait envoyer à Rome à ce sujet.

7. Ces premières dispositions, qui, de la part d'un tife tel que Clément XIV, pouvaient faire espérer les s heureuses suites pour l'église de Hollande, furent ifiées par une nouvelle entreprise de la part de ses emis, aussi maligne que maladroite. La cour d'Espa-, comme nous venons de l'observer, sollicitait pour lors Rome avec beaucoup d'instance la canonisation du B. n de Palafox, évêque d'Angélopolis en Amérique, et iite d'Osma en Espagne. Il y avait plus de 80 ans cette affaire avait été entamée, et elle avait été ree sous plusieurs pontificats. Les jésuites s'y étaient ours opposés par toute sorte de moyens, prétendant , canoniser un évêque qui s'était déclaré, aussi forteit que ce prélat, contre la morale spéculative et pratide la société, c'était canoniser son déshonneur. Cette ire avait été plus sérieusement poursuivie que jamais s Clément XIII, et, malgré tout le crédit dont les ites avaient joui sous ce pontificat, la cause avait été avancée, que les examinateurs des écrits du bienheu-(entre lesquels se trouvaient ceux dont les jésuites plaignaient) avaient unanimement déclaré, qu'il ne s'y vait »aucune doctrine contraire aux décisions de l'É-

reglise sur la foi, ni aucune maxime digne d'aucune note théologique." Cette déclaration avait été authentiquement approuvée par trois décrets de la congrégation des rites, confirmés par Clément XIII, dont le dernier était du mois de Février 1767. Ce jugement était le plus décisif, et celui qui blessait le plus sensiblement les jésuites; parce qu'il canonisait les lettres de D. Jean de Palafox à Innocent X et au père De Roda, leur provincial, qu'ils avaient traduites d'abord comme fausses et supposées, et ensuite comme remplies d'injures, de calomnies et de passion, et que Rome venait de déclarer véritables et exemptes de tout blâme.

Une des accusations contre D. Jean de Palafox, que les jésuites avaient fait valoir avec le plus d'efficace, à cause des préjugés communs et des engagements particuliers de la cour de Rome, était celle du Jansénisme. Elle n'avait que deux prétextes: le premier, certaines lettres de ce prélat (où il faisait l'éloge des Lettres provinciales), écrites à quelques théologiens de Louvain qu'il avait connus en Espagne, où ils avaient été députés par leur université pour se plaindre des entreprises des jésuites; le second, une lettre pastorale, que les jésuites avaient prétendu n'être qu'une » exposition ou explication » des cinq propositions, mise à la portée de tout le mon-» de." Les jésuites faisaient un crime au B. Palafox, d'avoir, dans cette lettre pastorale, fait usage d'une » prière" très édifiante de M. Le Roi, abbé de Haute-Fontaine, » pour demander à Dieu la grâce d'une vraie » et parfaite conversion;" sous prétexte, que cette prière (par leurs intrigues et leur crédit, comme tant d'autres excellents ouvrages) avait été dans le temps » mise à l'Index." Tous leurs autres artifices contre le B. Palafox étant devenus inutiles, ils renouvelèrent contre lui l'ancienne accusation de Jansénisme: accusation, qu'ils sont constamment dans l'usage d'intenter contre tous leurs adversaires, et qu'ils ont si souvent intentée contre le clergé de Hollande, parce qu'il a toujours fait profession de signer que la doctrine de S. Augustin sur la grâce, rejeter les innovations de Molina et de ses confrè-Ils s'imaginèrent donc, qu'il n'y avait pas de meilmoyen de convaincre, ou de rendre au moins sus-D. Jean de Palafox de l'hérésie du jansénisme, invoquant sur ce sujet, le témoignage des évêques ollande contre ce bienheureux prélat. Ils fabriquèà cet effet, une lettre pastorale, datée du 15 Déc. qu'ils publièrent sous le nom de Pierre-Jean laerts, archevêque d'Utrecht, et comme imprimée echt, chez G. van der Weyde, imprimeur de Monur. Ils y faisaient dire à ce prélat, entre autres tinences, que D. Jean de Palafox savait montré, nt toute sa vie, un attachement constant et invariaaux erreurs des cinq fameuses propositions attrià Jansénius; que, par sa canonisation, Rome rerait la condamnation qu'elle en avait faite, et que canonisation serait tout à la fois le triomphe du isme et de l'église de Hollande etc.

mposteur ou ses complices eurent soin d'envoyer, poste de Lisle en Flandres, à quelques cardinaux tres personnes en place à Rome, surtout à celles taient chargées de poursuivre la cause du B. Pala-, à quelques évêques de France dévoués aux jésuiet en particulier au doyen de la faculté de théoloe Paris, des exemplaires de cette prétendue lettre ale; dans le dessein, de soulever tous leurs particontre la canonisation de D. Jean de Palafox, et idre suspects de jansénisme les ministres de la cour agne qui la sollicitaient, et tous ceux de la cour de qui la favorisaient. L'ex-jésuite, rédacteur de la e de Cologne, ne manqua pas de favoriser l'imposde ses confrères, et d'annoncer à toute l'Europe, son supplément du 23 Août 1771, que c'était » M. hevêque d'Utrecht qui avait fait cet envoi:" erie fut néanmoins bientôt découverte. On reconnut u promoteur de la foi, au fiscal etc.

d'abord à Rome, que le papier, sur lequel cette préten due lettre pastorale était imprimée, sortait de la fabrique d'Albano, dirigée par les jésuites, et qu'ils s'étaient même servis de papier romain pour les enveloppes. Mais elle devint bientôt après notoire à tout le monde. M. l'archevêque d'Utrecht, Gautier-Michel van Nieuwenhuisen, successeur de M. Meindaerts, et les évêques de Haarlem et de Deventer, ses suffragants, ayant reçu de Rome même et d'ailleurs des exemplaires de cette fausse lettre pastorale, dressèrent aussitôt un acte formel de désaveu, dont ils envoyèrent des copies authentiques au pape Clément XIV, à la cour de Madrid et ailleurs. 'Cet acte, signé de ces trois évêques et muni de leurs sceaux, était daté du 10 Août 1771. Ils y déclaraient, que la prétendue lettre pastorale » était une pièce manifestement » fausse, et malicieusement fabriquée par leurs ennemis; » que l'iniquité s'y était démentie elle-même; que le faus-»saire (maladroit) l'avait fait paraître sous le nom d'un » prélat, décédé plus de trois ans auparavant; que le fond » de la pièce en prouvait également la fausseté, son con-» tenu étant évidemment contraire à la doctrine que l'é-»glise de Hollande avait toujours constamment et notoi-» rement professée, et notamment à celle qui est claire-» ment exprimée dans les actes du concile, tenu à Utrecht » au mois de Septembre 1763, touchant les cinq fameuses » propositions condamnées par les papes Innocent X et » Alexandre VII; que cette même pièce, étant grossièrement injurieuse au saint-siège, et au vénérable Dom » Jean de Palafox, était, par là même, notoirement opposée au respect et à la vénération, dont l'église d'Utrecht » avait toujours fait profession pour les souverains ponti-» fes et pour les prélats catholiques aussi célèbres et aussi » méritants que le vénérable Dom Jean de Palafox."

La lettre de M. l'archevêque d'Utrecht au saint-père, qui accompagnait l'acte authentique de désaveu, développe plus en détail les impostures et la malignité de la fausse lettre pastorale. Ce prélat en conclut, qu'on peut

juger par cet exemple, de la nature des moyens employés par les mêmes imposteurs, pour calomnier son église auprès des souverains pontifes, et pour en extorquer tous les brefs qui la supposent éteinte et anéantie depuis plus de cent ans. Il finit en témoignant la confiance qu'il avait, que la divine providence, qui ne permet le mal que pour en tirer du bien en faveur de ses élus, se servirait de cette nouvelle imposture contre l'église d'Utrecht, pour manifester à tout le monde la malignité de ses adversaires, en même temps que son innocence et l'intégrité de sa foi, et pour lui faire obtenir en conséquence, de la part du saint-siége, les témoignages immédiats de sa charité, qu'elle sollicite depuis si longtemps.

Clément XIV reçut ces deux pièces avec beaucoup de satisfaction. Il ordonna que l'acte authentique du désaveu de la fausse lettre pastorale, fût déposé dans les archives de la chambre apostolique, et que les notaires de son palais en fissent des copies authentiques, pour être communiquées à tous ceux qui en voudraient. Les agents de plusieurs souverains, et notamment ceux des rois d'Espagne et de Naples, en envoyèrent à leurs cours respectives; et cette affaire fit un tel éclat dans la ville de Rome, qu'elle faisait l'objet de toutes les conversations, et que les correspondants des nouvellistes en firent part aux principaux gazetiers, qui ne manquèrent pas d'en rendre compte. Celui de Cologne fut lui-même obligé de se retracter dans sa gazette du 11 Octobre 1771, en déclarant que, non-seulement » tout ce qui avait été arti-• ficieusement avancé" d'après la prétendue lettre pastorale de M. l'archevêque d'Utrecht, dont il avait donné un extrait dans son supplément du 23 Août précédent, » con-»tre la pureté de la foi et de la doctrine du célèbre pré-» lat, D. Jean de Palafox, était calomnieux;" mais encore, » que la lettre même et l'imprimé étaient tout à fait supposés et faux."

VI. Les événements dont nous venons de rendre compte, ranimèrent les espérances de procurer enfin une paix solide à l'église de Hollande. Clément XIV en avait témoigné le désir dès les premiers moments de son pontificat, et spécialement à la réception de la lettre que M. l'archevêque d'Utrecht lui avait écrite, au mois d'Août 1769, pour le féliciter de son élévation sur le siége de St. Pierre, et pour exposer les motifs pressents qui devaient l'engager à terminer une division, aussi scandaleuse que celle qui déchirait son église. Il y avait à Rome même, plusieurs cardinaux, plusieurs prélats, des généraux d'ordre etc., qui formaient depuis longtemps des voeux ardents pour cette paix, qu'ils regardaient conme intéressant également le salut des fidèles de cette église, le bien général de la religion, et la gloire du saint-siège. M. Marefoschi, secrétaire de la Propagande depuis nombre d'années, était un de ceux qui la désiraient le plus sincèrement, et qui pouvait y contribuer le plus efficacement, à cause de la parfaite connaissance qu'il avait été à même d'acquérir, par sa place, de tout ce qui s'était passé dans cette affaire. Son élévation su cardinalat, et la confiance particulière que Clément XIV avait en sa probité et en ses lumières, le mettaient plus à portée que jamais d'y contribuer. Il y avait eu, de puis la fin de 1769 jusqu'à l'époque de la fausse lettre pastorale, un grand nombre de lettres écrites de Rome sur ce sujet à M. l'archevêque d'Utrecht. Ce prélat, de concert avec ses collègues et les principaux de son clergé, s'étaient empressés de correspondre à ces premières ouvertures. Ils avaient une pleine connaissance que, de puis la publication des actes de leur concile de l'an 1763, plusieurs évêques de différents pays, et spécialement d'Allemagne et d'Italie, étaient disposés à y contribuer de tout leur pouvoir. Nous avons vu la façon de penser que les évêques d'Espagne manifestèrent à ce sujet, sur la fin de 1769, à l'occasion d'une lettre pastorale de M. l'évêque de Barcelone, et ce que le roi d'Espagne fit écrire à Rome, à leur insinuation, en faveur de l'église d'Utrecht. Quelques évêques d'Allemagne, en particulier

K

Ferdinand de Hallweil, évêque de Neustadt, et autres personnes accréditées à la cour de Vienne, en parlèrent à l'impératrice reine Marie-Thérèse d'Autriche; et, sur leurs représentations, cette auguste princesse écrivit, au mois d'Octobre de la même année, au comte de Saint-Odyle, son ministre en Italie, » de remontrer au saint-père son empressement pour voir rentrer en la communion immédiate du saint-siége, l'église d'Utrecht qu'elle ne croyait point avoir mérité d'en être privée; et de le prier, d'ôter les obstacles qui pouvaient être la cause, qu'une partie si considérable et si respectable de la sainte Église, ne jouit pas de sa communion" a).

Le saint-père reçut avec bonté ces représentations, et sépondit » que, de lui-même, il s'était cru obligé de viser » à cette fin; mais que, depuis qu'une souveraine si pieuse » interposait sa haute intercession, et montrait son zèle à » voir ces honnêtes gens réconciliés, il s'empresserait à ter-miner cette affaire; qu'il attendait, pour cet effet, qu'ils » lui envoyassent des députés bien instruits, munis de » pleins pouvoirs et avec carte blanche, pour pouvoir agir » directement avec eux; et que, s'ils approuvaient certaines conditions qu'il était nécessaire de leur proposer, et » qu'absolument ils trouveraient non moins faciles qu'équi-tables, il agirait avec eux, non-seulement en pape, mais » en tendre père, et faciliterait leurs difficultés pour pro-curer la paix" b).

Vers le même temps, un agent en cour de Rome, qui se prétendait autorisé par Clément XIV pour traiter cette affaire, écrivit à M. l'archevêque d'Utrecht dans le plus grand secret, pour lui confirmer les bonnes dispositions du pape et de plusieurs personnes puissantes de sa cour, en faveur de la paix; et pour lui demander une lettre pour le saint-père, et une procuration avec pleins pouvoirs pour traiter immédiatement avec Sa Sainteté. Il demandait qu'il fût dit dans cette lettre: que, si le saint-

a) Lettre de M. de Haen, médecin de l'impératrice, écrite de Vienne 1e 15 Oct. 1769. b) Lettre du même, du 25 du même mois.

» père le voulait, on accepterait en général les bulles ses prédécesseurs (sans parler de la constitution Unique. » nitus, ni du formulaire d'Alexandre VII); qu'on révo-» querait l'appel, qu'on condamnerait les propositions condamnées par l'Église, et que les évêques en place abdi-» queraient l'épiscopat" a).

M. l'archevêque d'Utrecht répondit à cet agent, qui lui était totalement inconnu, qu'il ne pouvait lui envoyer les pouvoirs qu'il demandait et lui confier les intérêts les plus essentiels de son église, avant qu'il se fût fait connaître à lui, par des témoignages capables de lui inspirer la confiance qu'exigeait cette affaire; mais qu'en attendant, il ne pouvait lui dissimuler que, dès qu'il s'agirait de prendre des engagements à ce sujet, il ne pourrait le faire que de concert avec ses suffragants et son chapitre, et » qu'aucun d'entre eux ne pourrait jamais en prendre » de contraires aux déclarations solennelles et authentiques » qu'ils avaient faites de leurs sentiments et de leurs dis-» positions, avec l'approbation et l'applaudissement de ce » qu'il y avait dans l'Église de plus pieux et de plus » éclairé" b).

M. l'archevêque, d'un autre côté, ayant mis en cenvre tous les moyens qu'il avait en main, pour s'assurer du caractère de l'agent en question, et s'il donnait une juste idée des dispositions du saint-père, aussi bien que de la nature des conditions qu'il exigeait, selon cet agent, apprit par le moyen de différents amis qu'il avait à Rome, qu'il devait être tranquille sur les dispositions de Clément XIV; que ses intentions étaient franches et droites; qu'il était disposé à terminer les difficultés passées; mais que l'agent dont il s'agissait, n'était pas en état de suivre seul cette affaire; que l'envoi à Rome d'un ou plutôt de deux députés, était indispensable, de l'aveu de tous ceux qui étaient au fait de cette affaire; attendu que le pape voulait la traiter avec ces députés » immédiatement et en » secret, au moyen d'une congrégation particulière, pour a) Lett. du 11 Oct. 1769. b) Lett. du 3 Nov.

\*éviter les traverses et les difficultés que susciteraient les Personnes malintentionnées dont il était environné," et Spécialement le cardinal Castelli, préfet de la Propagande, Partisan des jésuites évident et dangereux: que, par la voie directe d'une députation, il n'y avait rien de ce regardé comme d'Utrecht avait toujours regardé comme ressentiel, que le saint-père ne fût en état d'entendre et de résoudre à la satisfaction réciproque; qu'il était assez \* éclairé sur ces matières et assez pacifique, pour ne pas faire dépendre la conciliation, de conditions qu'il ne pourrait se flatter d'obtenir: qu'en donnant des instructions précises à des députés fermes et fidèles, sur ce que le clergé pourrait accorder ou refuser (en particulier touchant les » nouvelles bulles), et faisant appuyer ces instructions par »les cours protectrices (de Vienne et Madrid) qui deman--deraient qu'on n'exigeât pas de lui, relativement à ces » bulles, ce qu'ils ne permettent pas qu'on exige de leurs » sujets, ce serait le moyen le plus efficace pour écarter \*toute question épineuse à ce sujet, et pour obtenir qu'on » se contentât de la profession de foi de Pie IV, regardée » dans toute l'Église comme un temoignage suffisant de » catholicité; et qu'après tout, si les premières demandes » que Rome ferait, contenaient quelque chose d'odieux, le » clergé aurait la liberté de répliquer; qu'il serait soutenu » dans ses répliques, et qu'on pourrait s'en désister."

Les amis de Rome ajoutaient, qu'on exigerait au moins à Rome de la part du clergé » une soumission générale à » toutes les constitutions apostoliques et dogmatiques que » toute l'Église catholique révère et respecte; qu'on y croirait cette soumission nécessaire, tant » pour sauver » l'honneur du saint-siége, que pour lever tout scrupule de la part de ce grand nombre de catholiques séparés du clergé et prévenus contre eux, qu'il était question de réunir; que, dans cette réunion, Rome ne se proposerait pas seulement le bien particulier du clergé, mais plus encore le bien général de tous les catholiques des Provinces-Unies; qu'elle voulait faire cesser les abus de

l'anarchie qui y règne, et y rétablir pour cet effet, le gouvernement épiscopal d'une manière solide et durable, en remplissant les six siéges épiscopaux; qu'on ne devait pas néanmoins se flatter, que Rome reconnût directement l'existence des chapitres, et la légitimité de l'épiscopat conservé jusqu'à présent, ni qu'elle abandonnât humble ment ses préjugés et ses prétentions; qu'elle n'accorde rait la paix qu'en déclinant les difficultés sur ces ati
cles, et non en les résolvant par les bons principes; enfin, qu'il faudrait que le clergé laissât dire au pape dans les brefs de réconciliation, ce qu'il ne pourrait dire en son nom."

On observa en répondant à cet ami, que, s'il n'était question que de tolérer certaines clauses dans la bouche du pape, sans être censé les approuver, l'amour de la paix et le respect pour sa personne pourraient y déterminer; mais que ce qu'ils devaient à Dieu et à leur conscience, ne leur permettrait jamais de consentir à aucune démarche qui pût être regardée. comme un xcquiescement, de leur part, aux divers décrets de Rome sur l'anéantissement des siéges épiscopaux, des chapitres etc. de leur église, ou sur la soumission due aux nouvelles bulles qui n'étaient pas reçues par l'Église. qu'ils ne fussent sincèrement soumis à toutes celles qui avaient été acceptées, universellement et unanimement, par le corps des pasteurs; mais parce qu'ils ne pouvaient regarder comme telles, les nouvelles bulles auxquelles on paraissait faire allusion, et qui, bien loin d'avoir ce caractère, avaient causé dans l'Église, des maux et des troubles qui faisaient gémir tous les gens de bien.

Il était d'autant plus étrange qu'on exigeât l'acceptation de ces bulles de l'église d'Utrecht, que, comme elle l'avait représenté dans une multitude d'occasions, ces bulles (c'est-à-dire, celles d'Alexandre VII et de Clément XI contre Jansénius et le P. Quesnel) étaient étrangères au fond de sa cause, qui n'avait pour objet que son existence et les droits hiérarchiques qui y sont essentiellement

attachés; qu'aucun des décrets ou des brefs, publiés sur ce sujet depuis le commencement des troubles, n'avait fait mention des bulles dont il s'agit; qu'on n'y fondait les anathèmes dont ils sont remplis, que sur la prétendue témérité du clergé, de se regarder comme une église formée et subsistante depuis longtemps, avec le droit d'être gouvernée par des évêques propres etc. On ne trouve, en effet, dans aucun de ces brefs, renouvelés à chaque élection ou sacre d'évêques, aucun reproche sur le refus de signer purement et simplement le formulaire d'Alexandre VII, ou d'accepter la bulle Unigenitus. Ces deux pièces, qui sont proprement l'ouvrage des jésuites, n'ont été mêlées dans l'affaire de l'église d'Utrecht, que par ces pères ou par leurs partisans, afin de traverser leurs négociations entamées, en divers temps, pour lui procurer la paix; surtout, depuis que les ministres de la cour de Rome, sentant l'absurdité du système sur lequel seul était appuyé tout ce qui avait été entrepris contre les droits hiérarchiques de cette église, n'osaient lui faire d'autre reproche, que le défaut de soumission aveugle aux nouveaux décrets de Rome sur le jansénisme et le quesnellisme.

Ces raisons étaient plus que suffisantes pour prouver, que l'on ne pouvait, sans injustice, faire dépendre la paix de l'église de Hollande de l'acceptation de ces nouvelles bulles, et qu'on devait se contenter, de sa part, de la profession de foi, dressée par Pie IV sur les définitions dogmatiques du concile de Trente, la seule qui soit reconnue dans toute l'Église, comme symbole nécessaire de catholicité. Le sort actuel de ces bulles dans les principaux royaumes catholiques, où il est défendu d'en exiger l'acceptation, était, disait-on, une nouvelle raison qui devait empêcher de l'exiger du clergé de Hollande; raison d'autant plus forte, que ses souverains particuliers ont publié des édits rigoureux, pour défendre cette acception à tous leurs sujets; et que le clergé ne pourrait se soumettre à ces décrets de Rome, quand même sa conscience le lui permettrait, sans encourir l'indignation des

états, et sans exposer à de très-grands dangers l'état général de la religion catholique dans ces Provinces.

Ceux qui travaillaient à Rome pour la paix, n'ayant point improuvé ces observations et continuant d'insister sur l'envoi des députés, les évêques et le chapitre métropolitain s'assemblèrent extraordinairement, au mois de Février 1770, pour en délibérer. Il y fut résolu qu'ils enverraient leurs députés après Pâques, pourvu que, conformément à la demande qu'ils en avaient déjà faite, les amis de Rome, après avoir informé le saint-père de leurs dispositions, leur donnassent des assurances morales du succès, et qu'on n'exigerait d'eux rien de contraire su sentiments dont ils avaient toujours fait profession, tant sur les nouvelles bulles, que sur les droits, honneurs et prérogatives de leurs églises. Ils croyaient ces préalables nécessaires, afin d'éviter les suites fâcheuses d'une dépatation imprudente et sans effet, qui rendrait leur dernier état pire que le premier; » et afin d'écarter tout prétexte » d'accuser le clergé d'avoir trompé l'attente du saint-père, »et d'avoir tenté d'en obtenir des signes de communion, » en lui cachant ses véritables sentiments."

Les amis de Rome répondirent qu'ils étaient » très-per» suadés, qu'il ne serait point requis de conditions qui
» pussent troubler l'affaire, et que le pape ne demanderait
» rien qu'il jugeât contraire à la conscience connue des
» évêques et du clergé; qu'on y emploierait, au contraire,
» non-seulement une parfaite équité, mais encore un sin» gulier ménagement. Mais qu'il n'était ni convenable,
» ni possible, de demander préalablement, quelles seraient
» ces conditions; ni, de prétendre n'envoyer les députés
» qu'après l'aplanissement de toutes les difficultés, et l'ac» cord de toutes les conditions qui devaient être l'effet de
» leur députation."

Cet aplanissement et cet accord ainsi caractérisés, n'étaient pas non plus ce que demandait le clergé. Il se bornait à désirer les assurances, nécessaires pour ne point faire une démarche imprudente, inutile, à contre-temps,

et nuisible; il fallut néanmoins se contenter sur ces points, de ce que les circonstances et le caractère de ceux à qui on avait affaire, rendaient possible.

Le clergé d'Utrecht n'agissait pas seul dans cette importante conjoncture. Il se concertait autant qu'il était possible, avec les personnes éclairées de divers pays, qui s'intéressaient sincèrement à sa cause. Il y en avait dans ce temps-là un bon nombre de telles à Vienne en Autriche. Le clergé leur ayant fait part de ses dernières dispositions, ils les approuvèrent et les louèrent hautement. Ils les exhortèrent même à ne jamais se départir de la conduite sage, ferme et édifiante, qu'ils avaient constamment tenue depuis le commencement des troubles; ni des sentiments, dont ils avaient jusque là fait hautement et glorieusement profession, à la face des souverains pontifes et de l'Église universelle. Ils àvaient en même temps une idée si favorable des dispositions de Clément XIV, qu'ils croyaient que ce serait lui faire injure, que de le soupçonner de vouloir rien exiger du clergé de contraire à ses dispositions connues, et nommément l'acceptation même indirecte de la bulle Unigenitus. De pareils avis n'étaient propres qu'à confirmer les évêques et les principaux membres du clergé d'Utrecht dans la résolution qu'ils avaient prise, d'envoyer deux députés à Rome après Pâques. Ils remirent entre les mains de Dieu tout ce qui en pourrait résulter, mettant toute leur confiance dans la bonté de leur cause, et dans leur ferme résolution de demeurer toujours fidèles à leurs devoirs; se flattant néanmoins, que l'amour de la vérité et de la justice, que tout le monde reconnaissait dans le saint-père, triompherait enfin des artifices des ennemis de la paix; et qu'il serait soutenu et encouragé dans la résistance qu'il pourrait en éprouver, par le crédit des puissants protecteurs qui la sollicitaient.

Il ne restait que deux difficultés qu'il n'était pas facile d'aplanir. Le pape, et les amis de Rome par son ordre, avaient ajouté aux » préalables nécessaires," disaient-ils, » l'avait trouvé dans une disposition si favorable, qu'il en » augurait tout le bien imaginable, et qu'il lui avait même » dit, au sujet des brefs de ses prédécesseurs contre l'église » de Hollande, des choses que la prudence ne permettait » pas de confier au papier."

Deux autres évêques d'Italie envoyèrent à M. l'archevêque d'Utrecht des lettres qu'ils écrivaient au pape, pour lui recommander la cause de son église et les députés qu'elle devait envoyer à Rome, lesquels devaient euxmêmes en être les porteurs.

En attendant les moments favorables, où, débarrassé de toute autre affaire épineuse, il pût donner tous ses soins à celle de l'église de Hollande, Clément XIV ordonna lui-même de préparer toutes les pièces, de dresser les mémoires et les instructions nécessaires, pour procéder à son examen dans le premier moment de liberté. Le clergé de Hollande se conforma à ses intentions. Il dressa d'amples instructions pour ses députés, sur les droits hiérarchiques de leur église, sur le rétablissement des évêchés vacants, sur l'ordre et la manière d'entrer dans la discussion du fond de l'affaire etc., et sur les diverses questions qui pourraient leur être faites. Ces instructions étaient accompagnées d'un recueil de pièces concernant les résolutions, prises en divers temps par les évêques de Hollande et leur clergé, touchant les maximes invariables qui devaient servir de fondement à tout accommodement, qu'il pourrait être question de faire avec la cour de Rome. Ces maximes se réduisaient à trois principales: 1° que les évêques et leur clergé ne pourraient jamais consentir à acheter la paix aux dépens de la vérité et de la justice, mi, conséquemment, rétracter ou condamner aucune des démarches que le clergé s'était trouvé dans la nécessité de faire, depuis l'origine des troubles, pour la conservation de ses droits et le maintien de sa doctrine: 2° que, sur ces articles, de même que sur tout autre qui pourrait leur être proposé, ils ne consentiraient jamais à la signature d'aucun acte qui renfermerait des expressions vagues,

générales, équivoques, telles, enfin, qu'on serait en quelque sorte autorisé à les prendre, à Rome et ailleurs, dans un sens contraire aux sentiments véritables des évêques et de leur clergé, et à ceux dont ils avaient toujours fait profession: regardant toute autre conduite, comme aussi opposée aux règles de la sincérité chrétienne et de la bonne foi, qu' à ce qu'ils devaient à Dieu, à l'Église universelle, à leur église particulière, à leur propre conscience, à leur honneur, et au respect dont ils étaient pénétrés pour le premier vicaire du Dieu de vérité, ennemi de tout mensonge et de toute dissimulation: 3 que, du reste, le clergé serait toujours prêt à consentir, pour avoir la paix, à tout ce qui pourrait s'accorder d'ailleurs avec la vérité, la justice, et les lumières de sa conscience; à ménager tellement toutes ses démarches, qu'elles ne pussent blesser ni le respect dû au saint-siége, ni la dignité épiscopale; et à y observer une telle modération, qu'elle tînt le juste milieu entre la bassesse qui se prostitue, et la roideur qui tient de l'audace a).

Ces instructions furent dressées avec le plus grand soin et la plus scrupuleuse attention. Elles furent communiquées aux plus savants théologiens que le clergé fût à portée de consulter: elles en furent approuvées, et trouvées dignes de servir de modèle et de règle en cas semblable.

Ceci se passait en 1770 et au commencement de 1771.

Le reste de cette année et les deux suivantes furent employées à entretenir les bonnes dispositions du saint-père, et des autres personnes en place à Rome et ailleurs. En attendant le moment favorable d'en requeillir les effets, il fut dressé divers projets de mémoriaux et de suppliques, pour être présentés au saint-père, lorsqu'il en serait temps. On en envoya de Rome même un premier modèle, auquel il fut fait, de concert, divers changements; et, afin que rien ne retardât l'usage auquel il était destiné, on le renvoya à Rome dans son dernier état, ac-

a) Inter abruptam audaciam, et deforme obsequium.

compagné d'une procuration en forme pour autoriser l'agent de cette église, à le présenter au pape au premier moment qu'il l'ordonnerait.

Cet heureux moment parut arrivé sur la fin de l'an 1771. L'acte de désaveu de la fausse lettre pastorale dont nous avons parlé, qui y avait été envoyé au mois d'Août, y avait fait une sensation des plus favorables pour le clergé de Hollande. D'un autre côté, la cour d'Espagne, à qui M. l'archevêque d'Utrecht en avait envoyé une copie authentique, en avait pris occasion d'envoyer à Rome des ordres à son Ministre (l'archevêque de Valence) d'employer auprès de Sa Sainteté les offices les plus ef sficaces en faveur de l'église d'Utrecht."

Le saint-père, dans le premier mouvement de satisfaction que l'acte de désaveu et la lettre dont il était accompagné lui causèrent, conçut en effet le dessein de procéder, sans délai, à l'examen de la cause de cette église M. Macedonio, secrétaire des mémoriaux, écrivit, en conséquence, au ministre d'Espagne un billet (le clergé en por sède l'original) qui portait: » que Sa Sainteté n'attendat » que la députation formelle, avec l'envoi de la procuration » pour la paix tant désirée." Cette députation souffrant toujours les difficultés dont nous avons parlé, l'agent crut devoir y suppléer en présentant au saint-père, le 2 Décembre 1771, le mémorial et la procuration que le clergé de Hollande lui avait envoyés quelque mois auparavant. Clément XIV ayant fait examiner ces pièces, fit dire su ministre d'Espagne, par le même M. Macedonio, que cette procuration ne lui avait pas » paru suffisante; qu'il » était indispensable d'envoyer à Rome un sujet capable, » et muni de pleins pouvoirs; et qu'avant tout, il fallat » que l'appel au futur concile fût anéanti," et que l'instance pour la négociation se fît au nom de l'église et de clergé d'Utrecht, et non au nom des évêques; que tout cela fait, et le dogme mis en sûreté, Sa Sainteté dos nerait pleinement les mains à la paix et à la réunion.

L'agent du clergé ayant fait part à M. l'archevêque

l'Utrecht de ces dernières demandes, ce prélat lui en ténoigna sa surprise dans une réponse préliminaire, du 17 Janvier 1772. La procuration qu'on trouve insuffisante," ui dit-il, est néanmoins telle que vous l'avez demandée, de concert avec nos éminentissimes protecteurs; l'envoi un député, qu'on dit être indispensable, souffre toujours des difficultés qu'il n'est pas en notre pouvoir de lever, relativement aux deux préliminaires qu'on exige à Rome. La demande vague et générale de la cassation de l'appel au futur concile, est encore plus étonnante, puisqu'elle pa-' raît toute semblable à celle qui a déjà été faite plusieurs · fois, et qui a toujours apporté un obstacle invincible à la paix; ainsi, on ne peut y acquiescer, sans avoir auparavant des éclaircissements qui la réduisent à une démarche qui n'ait rien de contraire aux maximes de · l'antiquité dont nous avons toujours fait profession." M. l'archevêque d'Utrecht, toujours de concert avec son ergé, s'expliqua encore plus clairement et plus amplement sur ces nouvelles démarches, dans deux mémoires envoyés à Rome, au mois de Février 1772, pour être communiqués au cardinal protecteur et aux autres amis, et être ensuite présentés au saint-père.

Les mêmes mémoires furent envoyés à Madrid, à M. De Roda, ministre de grâce et de justice de Sa Majesté Catholique. La cour d'Espagne ayant, comme nous l'avons vu, recommandé cette cause au saint-père, et les dernières demandes de Sa Sainteté ayant été remises à son ministre, comme une suite et un effet de cette recommandation, le clergé d'Utrecht crut ne pouvoir se dispenser de lui faire communiquer également ses observations sur ces mêmes demandes.

Chacune de ces demandes était discutée dans ces mémoires avec autant de sagesse que de précision. Mais on s'y arrêtait principalement à celle de la cassation de l'appel au futur concile. Cet appel avait eu deux objets: 1º La bulle *Unigenitus*, comme donnant atteinte à plusieurs grandes et importantes vérités de la religion, op-

posées au nouveau système de la société des jésuites, dont les adversaires de cette église lui avaient toujours fait un crime: 2° Les divers décrets que ces mêmes adversaires avaient surpris à la cour de Rome, pour anéantir tous ses droits hiérarchiques. Quant au premier objet, on déclarait dans ces mémoires, que le dernier de gré de condescendance où cette église croyait pouvoir se réduire dans les circonstances actuelles, était de se ren-SIS. fermer dans un silence, aussi respectueux pour le saint-200 siége, que conforme aux intentions pacifiques de plusieur ,eli souverains catholiques, et nommément, de ceux des Provinces-Unies. Quant au second objet de l'appel, auquel il paraissait que la demande du pape avait principalement rapport, on entra dans un plus grand détail. On y sit, abrégé, l'exposé des faits et des motifs qui avaient rendu cet appel légitime, et nécessaire pour la conservation des droits hiérarchiques de cette église: d'où il s'ensuivait, qu'en y renonçant absolument et sans explication, on serait censé renoncer à tous ces droits. Néanmoins, pour témoigner le désir sincère qu'on avait de le ver tous les obstacles qui pouvaient arrêter la conclusion de la paix, et pour donner au saint-père une nouvelle marque de respect et de confiance, on consentit à un projet de désistement de l'appel, conçu dans les termes suivants, qui formaient la réponse catégorique aux dernières demandes de Sa Sainteté, et la conclusion des mémoriaux dont nous venons de parler: » Quant au renon-» cement à l'appel, notre recours à la justice du saint-» père, au sujet des griefs qui nous ont été faits sous le » nom de plusieurs de ses prédécesseurs, est la reconnais-» sance la plus solennelle de son autorité. C'est le té-» moignage le plus puissant de respect et de confiance, » qu'il soit jamais possible à des parties grevées de don-» ner au tribunal, sous le nom duquel elles l'ont été: tout » le monde sait que la justice, obtenue de l'autorité sous » le nom de laquelle des griefs ont été soufferts, anéantit » de plein droit tout appel; et c'est, de la part de la

01

1

partie grevée, désirer et demander cet anéantissement, que de recourir, pour réparer ces griefs, au tribunal même sous le nom duquel ils ont été faits."

M. l'archevêque d'Utrecht et ses collègues se crurent d'autant plus obligés de s'expliquer clairement sur ce sujet, qu'ils ne pouvaient douter que les dernières demandes ne fussent regardées à Rome, au moins par plusieurs personnes en place, comme renfermant, de leur part, une reconnaissance du tort prétendu qu'ils avaient eu, d'ap-Peler au futur concile; comme une amende honorable, et comme une promesse de ne plus récidiver. Quelques amis de Rome, d'ailleurs bien intentionnés, avaient euxmêmes d'abord pensé que le clergé devait, sans difficulté, Consentir à la révocation de son appel, » vu," disaientils, » que cette révocation n'était qu'une formalité qui ne regardait point le fond de l'affaire: les parties même qui » plaident commençant par un pareil acte, selon les usages » de Rome, lorsqu'il s'agit de passer une transaction pour » un accommodement." Mais, lorsqu'ils eurent vu les mémoriaux dans lesquels on expliquait le seul sens, dans lequel on pouvait regarder l'appel comme révoqué ou anéanti, et la réponse catégorique que nous venons de rapporter, ils entrèrent dans d'autres vues. rent même, que ces mémoires étaient dressés avec toute la circonspection possible; ajoutant toutefois, qu'ils ne croyaient pas qu'il fût à propos de les répandre, parce qu'ils » blesseraient les oreilles très-délicates des romains; »qu'au surplus, l'agent, quoique de très-bonne foi, n'avait » pas bien choisi son temps (le 2 Déc. 1771), pour pré-» senter le mémorial; qu'il fallait, avant tout, que les » auteurs des discordes eussent disparu ou, au moins, » qu'ils ne fussent plus puissants comme ils l'étaient; et » qu'ainsi, quoiqu'il fût nécessaire de se montrer prêt à • » l'envoi d'un député, et à s'en procurer le placet des » souverains, il ne l'était pas, qu'il partît en effet, avant » que l'affaire ne fût plus aplanie."

Les amis de Vienne, à qui les mêmes mémoires furent

communiqués, témoignèrent être dans le même sentiment. Ils »louèrent unanimement ces mémoires, comme très» bien dressés, avec la force et la modération convens» bles;" mais ils ajoutèrent, que «ce serait à contre-temps » qu'on les ferait voir à Rome" a).

Ces contre-temps étaient principalement tirés de ce que les grandes affaires, qui avaient jusque-là empêché le saint-père de s'appliquer sérieusement à celle de Hollande, » traînaient en longueur, et étaient comme arrêtées" par les intrigues souterraines et le crédit des jésuites et de leurs partisans. Ces affaires étaient, comme nous l'avons vu, l'accommodement avec la cour de Portugal, la canonisation de Dom Jean de Palafox, et principalement l'extinction de la société des jésuites. Les personnes les mieux instruites avaient toujours pensé, que l'église de Hollande ne pourrait pas espérer d'obtenir de Rome une paix juste et solide, tant que cette dernière affaire surtout ne serait pas terminée. » Elle sera, au contraire," disait un jour le général de l'ordre des augustins, le P. Vazquez, comme la conséquence naturelle de l'extinction » d'une société, qui est la cause unique du martyre que » souffre cette église." Il y avait même des personnes à Rome, très à portée d'être instruites des véritables dispositions de Clément XIV, qui étaient persuadées que ce sage pontife, voyant que cette extinction ne pouvait être sitôt consommée, et qu'elle devait précéder la conclusion de la paix de l'église de Hollande, n'avait fait faire la demande de désistement de l'appel, que pour temporiser, et pour amuser et tromper en quelque sorte les adversaires de cette église, et les plus zélés ultramontains; ou peut-être, qu'elles n'étaient qu'une tentative de la part de ceux qui l'approchaient, pour tâcher d'obtenir du clergé d'Utrecht les conditions les plus assorties au goût des principaux ministres de la cour de Rome, et les plus capables de ménager leur délicatesse; mais que, dans le fond, les véritables sentiments de Ganganelli

a) Lettre de M. de Haen, du 21 Févr. 1772.

n'étaient pas de s'en tenir irrévocablement à ces demandes; et que, si le clergé persévérait à se refuser à ce qu'elles contenaient d'inaccordable, et qu'il le fit avec toute la modération et le respect convenable, le pape s'en désisterait, lorsqu'il serait question de terminer cette affaire, après l'extinction de la société.

VII. En attendant cet heureux événement, plusieurs évêques d'Allemagne écrivirent à Rome, aux cardinaux leurs amis ou à d'autres personnes en place, pour concerter avec eux les moyens les plus propres et les plus efficaces pour procurer une juste paix à l'église de Hollande. On convenait assez généralement, qu'un de ces moyens était, d'écrire au pape en sa faveur; que, ce grand pontife ne pensant qu'à terminer à l'amiable cette affaire, rien ne pouvait être plus consolant pour lui, ni plus propre à l'encourager à agir d'une manière diamétralement opposée à celle de ses prédécesseurs, que de pouvoir s'autoriser de la voix unanime de beaucoup d'évêques les plus connus par leur piété et par leur zèle. C'est ainsi que s'exprimait un ami de Rome, en répondant à l'évêque de Veszprem, en Hongrie (Ignace Koller).

Un grand archevêché d'Allemagne étant venu à vaquer dans ces circonstances, tous les évêques suffragants, assemblés pour l'élection d'un successeur, donnèrent leur parole, aussi bien que tous les chanoines de cette métropole, que quiconque serait élu archevêque, s'intéresserait auprès du saint-siége pour-la paix de l'église d'Utrecht. L'élection ayant été faite au mois de Mars 1772, le prélat élu a) renouvela la parole qu'il avait donnée avant l'élection. Les évêques de la province, au nom desquels la lettre au pape devait être écrite, avaient décidé qu'il y serait représenté énergiquement au saint-père, entre autres choses, qu'il serait absurde d'exiger des églises de Hollande quelque chose au delà de ce qu'on exige des

a) Jérôme, comte de Colloredo, élu archevêque de Saltzbourg. Lettr. de M. de Haen, méd. de l'imp. rue, des 15 et 28 Déc. 1771, et du 26 Mars 1772.

luthériens et des autres hérétiques, lorsqu'ils demandent à rentrer dans l'église (c'est-à-dire, autre chose que la profession de foi de Pie IV). L'archevêque en question, avant de remplir ses engagements, crut devoir écrire au cardinal Marefoschi. Sa lettre est du 23 Juillet 1772, un mois après la date de ses bulles. Un de ses suffragants a), écrivant à M. l'archevêque d'Utrecht, le 8 Septembre suivant, lui fait l'éloge de cette lettre, et lui dit qu'il ne pouvait pas en souhaiter une plus favorable. Elle était écrite en Italien. Le cardinal y était prié d'employer tout son pouvoir, pour trouver un moyen sûr et acceptable de procurer une union si désirée, et » après laquelle on peut dire que soupire la plus grande » et la plus saine partie des catholiques. Je n'entre point," dit ce prélat, » dans la discussion du mérite de cette » cause, parce que je sais que Votre Éminence la connaît » à fond. Je me borne à l'assurer que, depuis le dernier concile de l'église d'Utrecht de l'année 1763, elle acqui-» ert tous les jours des amis et des protecteurs en telle » quantité et de telle qualité, qu'il ne me paraît plus in-» différent pour le saint-siège de ne point accorder à cette Ȏglise, à des conditions raisonnables, ce qu'elle lui de-» mande depuis si longtemps et avec tant d'instance (c'està-dire, la confirmation de l'élection de ses évêques, et » des signes immédiats de communion). Votre Éminence n'ignore pas la manière de penser sur cette » affaire, du » Portugal, d'Espagne et d'une bonne partie des évêques » de France. À présent je dois lui dire en confidence. » qu'un bon nombre des plus respectables évêques (d'Al-» lemagne) voudraient que je me misse à leur tête, pour protéger ouvertement une église qui demande l'union et » la paix avec tant de soumission. Mais, comme il serait » trop sensible pour moi, et pour ceux qui m'honorent de » leur confiance, de compromettre notre intercession et de » nous exposer à un honnête refus b), je suspends pour

a) Joseph, comte de Spaur, évêque de Seccou. b) Ad una palliata negativa.

▶ le présent les démarches que nous aurions à faire à ce
➤ sujet auprès de Sa Sainteté, jusqu'à ce que nous soyons
➤ assurés de la réussite, et instruits des moyens d'y par➤ venir."

Le cardinal Marefoschi, qui était mieux instruit que personne de l'état où se trouvait cette affaire à Rome, et des circonstances qui ne permettaient pas d'en espérer une heureuse conclusion, tant que les difficultés qui arrêtaient l'extinction de la société, ne seraient point terminées, répondit à cet archevêque le 8 Août suivant, avec beaucoup de circonspection. » Le pontife," dit-il, • qui est assis aujourd'hui sur la chaire de S. Pierre, a » toutes les connaissances nécessaires pour terminer cette » grande affaire; mais je ne puis pas dire quelles sont ses » intentions, parce qu'il ne les manifeste pas. Je puis dire » seulement, que je les crois toutes dirigées à la gloire de » Dieu, et à l'accroissement de son règne; et que toutes ses pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Je vous laisse à considérer après cela, s'il vous convient de prendre part ouvertement à cette grande affaire, pouvant le faire avec la dignité qui convient à un grand parchevêque, à la tête d'un nombre considérable d'évê-> ques, et sans danger de se compromettre plus, que ne l'ont fait les cours de Vienne et de Madrid, qui ont memployé leur pressantes sollicitations (premurosi uffizi) auprès du saint-siége, en faveur de cette église. » vous écris toutes ces choses en confidence, attendu que, » n'étant point spécialement chargé de cette affaire, il ne » m'est pas permis de prévenir, ni de deviner le juge-» ment qu'en portera Sa Sainteté. Quelques évêques d'Al-» lemagne m'ont déjà écrit sur la même affaire; mais je n'ai pas cru devoir leur répondre, sans négliger néan-» moins les occasions de faire usage de leurs lettres" a).

La réserve du cardinal Marefoschi était principalement fondée, comme il l'a déclaré depuis, sur ce » qu'il ne » pouvait, ni ne voulait s'expliquer clairement sur ce su-

a) Voyez les Nouv. ecclés. feuille du 17 Juillet 1781.

» jet, à moins que le pape ne lui demandât son av is:

» pour ne pas," disait-il, » se rendre suspect, et ne pas

» s'exposer à être récusé (pour juge), lorsque l'affaire se

» rait mise formellement sur le tapis."

Sur cette réponse, les évêques d'Allemagne jugèrent à propos, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, de remettre à un temps plus favorable toute démarche ultérieure. Ce temps semblait ne devoir pas être éloigné, s'il ne dépendait que de l'extinction de la société. Elle fut décidée le 21 Juillet de l'année suivante 1773. Mais tout le monde sait quelles en furent les tristes suites. À peine Clément XIV ent-il publié cette fameuse bulle, et donné tous ses soins, le reste de l'année et les premiers mois de la suivante 1774, à procurer la meilleure exécution possible à cette importante opération, qu'il tomba malade, vers la fête de Pâques, d'une maladie qui n'était pas naturelle et qui le conduisit au tombeau, le 22 Septembre de cette même année. Sa situation, durant cet intervalle, le mit hors d'état de s'appliquer à aucune affaire; mais on a tout lieu de croire que, s'il fût revenu en santé, il aurait terminé celle de l'église de Hollande à la satisfaction de tous les gens de bien. Le ministre d'Espagne s'en expliqua assez clairement à Rome, dans ce même temps, à une personne de qui nous tenons le fait; en lui disant, quelques semaines avant la mort du pape, de prier Dieu pour sa guérison, et d'être tranquille sur l'heureux succès de l'affaire de Hollande, si le pape revenait en santé. Et sur les représentations que lui fit cette personne, très-instruite des dispositions des évêques de Hollande et de leur clergé, qu'ils ne consentiraient jamais à retracter ou à condamner les sentiments dont ils avaient toujours fait solennellement profession (spécialement sur les bulles ou décrets dont ils avaient appelé au futur concile général), ni à adopter sur ce sujet des formules vagues, générales ou équivoques: » ils feront bien," répliqua le ministre, » et ils n'en obtiendront pas moins ce » qu'ils désirent." ::

in 1778, par son métropolitain, assisté s dignités de son chapitre. M. l'évêque second suffragant, n'avait pu y venir, une griève maladie qui l'enleva de ce nême mois, veille du sacre.

Iaarlem, dès le lendemain de cette cé-Pie VI une lettre des plus respectueude l'acte authentique de son sacre et de foi de Pie IV, pour lui demander t lui donner toutes les marques d'union inviolable, que les sacrés liens de la l'unité ecclésiastique pouvaient exiger. amment éprouvé, depuis plus de cines les fois qu'il avait été question d'un e ces démarches: des actes aussi solenrespect pour le saint-siége avaient toue brefs injurieux, adressés aux catholivinces, où l'on prononçait de nouvelles , tant contre les électeurs et les évêques ceux qui avaient procédé à leur sacre, pris quelque part.

ore de célèbres jurisconsultes de France, occasion, sur les moyens les plus canoesser ce scandale, avaient même prouvé 3 de savantes consultations, que les archt étaient plus que suffisamment autoen conséquence, à l'ancienne discipline , ne plus s'adresser au pape pour ces ttendu l'inutilité et même les fâcheuses marche, qui ne servait qu'à ranimer le n'aboutissait qu'à de nouvelles injustices x scandales, de la part de la cour de partisans. Cette décision était appuyée, · les considérations de prudence et d'écolus, sur la nature de ces nouveaux usaondés que sur les règles de la chanceleun concile n'avait autorisées), et sur

nécessité de supplier a sa negligemen, selon les dispers tions des saints canons, et manufement du quarie concile de Lacres. Le cinit du sujet n'essit per site dans des éconstances surrent, relles que celles et a trevenit cene iche. L'armevique d'Uneche. sile de canseil de son chapitre métropolitain et des ponteus du discise de Haariem, avant d'aberd chain un des plus moiens de ces pasteurs pour remoitr le suige vacait Mais ceini-ci, chare de la remanger du jung qu'en velait lui imposer. ne par se déserminer a l'accepter; d M. Adrien Brockman. ancien posteur i Culembourg, et depuis président du seminaire arcinegiscopal d'Amerikat pendant environ treine ans. En chsisi à sa place. Ce dernier it d'abort de mes-grandes difficultés d'accepte; mais enfie il se rendit aux instances premantes qu'on hi fat, et un besoin de l'église.

M. Farcherique d'Utrecht, attentif, ainsi que tous su prédécemeurs, a documer, dans routes les occasions, des preuves authentiques de son atrachement invishble a mint-siège, comme un contre de l'unité. et à se confrmer à tout ce qui était prescrit par les anciens casses, on même par les mages modernes, avait écrit au mispère Pie VI, des le 2 Mai 1778, pour lui faire part du choix du nouvel évêque. Il le suppliait en nése temps. » d'accorder à l'élu sa sainte bénédiction," et lui demandait la dispense du canon du concile de Nicé, qui prescrit le nombre de trois évêques pour le sero épiscopal; attenda qu'il ne lui restait qu'un suffragati, et qu'il n'y avait pas lieu d'espérer, qu'aucun des éréques des provinces voisines, qui y avaient été invité, ent s'y nendre. t ou voulus

Le temps nécessaire pour que la lettre du métropolitain arrivit à Rome et qu'il en reçut la réponse, étant expiré, et les besoins de l'église de Haarlem, vacante depuis plus de six mois, ne permettant pas de nouveaux délais, l'érieque de Haarlem fut sacré dans l'église du séminaire archiégiscopal d'Amersfoort, le second dimanche après la deux premières dignités de son chapitre. M. l'évêque Deventer, son second suffragant, n'avait pu y venir, tant détenu par une griève maladie qui l'enleva de ce nonde le 20 du même mois, veille du sacre.

L'évêque de Haarlem, dès le lendemain de cette cérémonie, écrivit à Pie VI une lettre des plus respectueuses, accompagnée de l'acte authentique de son sacre et de la profession de foi de Pie IV, pour lui demander sa bénédiction, et lui donner toutes les marques d'union et d'attachement inviolable, que les sacrés liens de la communion et de l'unité ecclésiastique pouvaient exiger.

On avait constamment éprouvé, depuis plus de cinquante ans, toutes les fois qu'il avait été question d'un sacre, l'inutilité de ces démarches: des actes aussi solennels d'union et de respect pour le saint-siège avaient toujours été suivis de brefs injurieux, adressés aux catholiques de ces Provinces, où l'on prononçait de nouvelles excommunications, tant contre les électeurs et les évêques élus, que contre ceux qui avaient procédé à leur sacre, ou qui y avaient pris quelque part.

Un grand nombre de célèbres jurisconsultes de France, consultés, à cette occasion, sur les moyens les plus canoniques de faire cesser ce scandale, avaient même prouvé fort au long dans de savantes consultations, que les archevêques d'Utrecht étaient plus que suffisamment autorisés à s'en tenir, en conséquence, à l'ancienne discipline de l'Église, et à ne plus s'adresser au pape pour ces sortes d'objets: attendu l'inutilité et même les fâcheuses suites de cette démarche, qui ne servait qu'à ranimer le schisme, et qui n'aboutissait qu'à de nouvelles injustices et à de nouveaux scandales, de la part de la cour de Rome et de ses partisans. Cette décision était appuyée, non-seulement sur les considérations de prudence et d'économie, mais de plus, sur la nature de ces nouveaux usages qui n'étaient fondés que sur les règles de la chancellerie romaine (qu'aucun concile n'avait autorisées), et sur

la tolérance, plutôt que sur un véritable consentement, des églises qui s'y étaient assujetties: qu'an contaire, l'ancienne discipline de l'Église portait avec elle les casractères les plus respectables, qui devaient en faire désrer le rétablissement, des que l'occasion s'en présenterai et qu'il ne pouvait pas s'en présenter de plus favorabe pour l'église de Hollande, que cet abus constant que fasait la cour de Rome, à son égard, de ces nouveaux usages: abus si criant et si déplorable, que cette cours ne pourrait imputer qu'à elle-même l'occasion qu'on 🖘 prendrait, d'y substituer une discipline, en soi infiniment plus respectable et plus salutaire, dont le rétablissement serait un exemple pour les autres églises, si Rome était tentée de se conduire à leur égard, comme elle faisait à l'égard de l'église d'Utrecht. Ces considérations, quelque justes qu'elles fussent, ne purent déterminer M. l'archevêque d'Utrecht à omettre des démarches que tous ses prédécesseurs avaient faites. Il aima mieux s'exposer, comme eux, à essuyer de nouvelles injustices, que de donner le moindre lieu de lui reprocher quelque espèce d'innovation que ce fût; il voulut être pacifique, pour ainsi dire, jusqu'à l'excès, à l'égard de ceux même qui haïssaient la paix. Il semblait, d'ailleurs, qu'on pouvait se flatter que Pie VI; n'ignorant pas les dispositions pacifiques de son prédécesseur, ne voudrait pas mettre de nouveaux obstacles à la paix, en ne répondant que par des anathèmes à de nouveaux témoignages d'amour de la paix et de l'unité. C'est dans cette vue que M. l'archevêque d'Utrecht et M. de Haarlem ne firent aucune mention dans leurs lettres, des anciens sujets de contestation. Ils eurent néanmoins la douleur d'apprendre, près de deux mois après le sacre, qu'on répandait dans le public un bref de Pie VI, adressé » aux catholiques des Provinces-"Unies," en date du 22 Juillet 1778, tout aussi amer et aussi rempli d'impropères, d'injures et d'anathèmes, que ceux de ses prédécesseurs. On y reconnaît néanmoins, que l'archevêque d'Utrecht, ce prétendu schismatigre, coupable de s'être séparé de l'unité catholique avec tant d'opiniatreté, ce chef de la prétendue faction, ce fa ux archevêque d'Utrecht, se fait gloire d'être dans le sein de l'Église catholique sa mère; qu'en cette qualité, a donné au pape »avis de l'élection du nouvel évêque de \* Hearlem," et lui en a demandé la confirmation. Singulière espèce de schismatique, qui se fait gloire d'être uni à tous les membres de l'Église catholique, et qui, non content de s'unir, aussi intimement qu'il dépend de lui, an centre de l'unité et au chef visible de l'Église, lui fait même hommage du nouveau droit de confirmer les élections épiscopales. Toute la preuve qu'on donne dans ce bref, du prétendu schisme qu'on reproche à M. l'archevêque d'Utrecht, c'est d'avoir désobéi aux décrets du pape Clément XIII qui, à l'exemple de ses prédécesseurs an pareil cas, lui avait défendu » d'exercer aucune juri-• diction épiscopale, même dans le cas de nécessité, sous » peine d'excommunication;" comme si toute désobéissance était un acte de schisme, et qu'il suffit, pour être schismatique, de ne pas se soumettre aveuglément à tous les décrets des papes; comme si, dans le cas dont il s'agit, on pouvait même qualifier de désobéissance répréhensible, l'exécution des lois naturelles, divines et ecclésiastiques (qui obligeaient M. l'archevêque d'Utrecht de conserver le gouvernement épiscopal dans sa métropole), par la seule raison, que quelques papes, surpris par les ennemis déclarés de l'épiscopat, en avaient fait la défense! Il est bon, néanmoins, d'observer que les rédacteurs de ce nouveau bref semblent avoir eu honte des maximes ultramontaines qu'on faisait valoir dans les précédents, savoir: de la puissance absolue du pape, de sa prétendue autorité de gouverner immédiatement tous les catholiques soumis à des puissances qui ne le sont pas, et du prétendu anéantissement de l'église d'Utrecht, des siéges épiscopaux et de tous leurs droits, depuis que ces Provinces avaient été soustraites à la domination d'un prince catholique. Toutesois, ce dernier bref sut rédigé avec tant de négligence,

que le nom de l'auchevêque d'Urecht y est estropié totes les fois qu'il y est rapportée quoique le réducteur pit et dût avoir sous les yeux la lettre de ce prélat, qui y domnait heu et où ce nom était exactement et très-liablement écrit a).

Ce premier bref n'était que contre l'élection du nouvel évêque de Haarlem, qui y était qualifiée de » mulle, îlégitime, sociérate et marilége." Il en parat un socié, quinze jours après, daté du 5 Août, contre le sacre même évêque, lequel est déclaré « illicite, illégitime, » crilége," comme fait »contre les ordres du saint-siège / set contre les saints canons." Du reste, les mêmes reproches de : désobéssance, de rébellion, de défection, de » schieme" etc.; sans sutre preuve, que le défaut de soumission à des brefs dont on avait prouvé tant de fois la mullité, l'injustice, la subreption et l'obreption. Ce &cond bref porte par lui-même de nouvelles preuves de ce dernier vice, en ce qu'il rapporte; encore plus infidèlement que le premier, le nom de l'archevêque d'Utrecht, qu'il n'appelle jamais que Michel von Nieucenholen, an lieu de Gautier-Michel van Nieuwenhaisen, et qu'il énonce, d'ailleurs, des circonstances du sacre de l'évêque de Haarlem, démenties par la notoriété des faits.

Nous avons déjà vu que, la veille du jour que le nouvel évêque de Haarlem fut sacré, il avait plu à Dieu d'appeler à lui M. Barthélémi-Jean Byeveld, évêque de Deventer. Il était dans la soixante-cinquième année de son âge, et la vingt-unième de son épiscopat; ayant été sacré le 25 Janvier 1758, fête de la conversion de St. Paul. Cette mort affligea d'autant plus tout le clergé de Hollande, que ce prélat s'y était fait particulièrement aimer et estimer par sa tendre piété, sa douceur, l'excellence de son jugement et ses autres qualités chrétiennes et épiscopales b). L'archevêque d'Utrecht, après

e) Ce nom est G.-M. van Nieuwenknisen, au lieu que, dans le bref, on lit toujours van Nieuwenknisen. b) Voyez l'abrégé de sa vie, souille des Nouv. eccl. du 3 Juin 1779.

oir pris le conseil de son chapitre et autres personnes dentes et éclairées, nomma pour son successeur M. plas Nelleman, pasteur à Delft, chanoine de son église ropolitaine, dans lequel il avait d'autant plus lieu d'eser de trouver un digne successeur de M. Byeveld, l avait été plus intimement lié avec ce dernier. ropolitain se conduisit dans cette occasion, comme il ait de faire pour remplir le siége de Haarlem. vit au pape, le 4 Septembre 1778, pour lui donner de l'élection, lui en demander l'approbation et la ense d'un troisième évêque pour le sacre. L'évêque ayant été sacré le 28 Octobre suivant, fête de S. on et S. Jude, écrivit à son tour au saint-père le lemain, 29 Octobre, et accompagna sa lettre, selon age, d'une copie authentique de l'acte de sa consécra-, et de la profession de foi de Pie IV. Les deux 'es écrites à Pie VI au sujet de l'élection et du sacre l'évêque de Haarlem, ne contenaient, comme nous ens observé, que des témoignages d'union et de respour le saint-siège. Mais les deux brefs publiés à occasion, obligèrent M. l'archevêque d'Utrecht d'aer à celle qu'il écrivit pour donner avis de l'élection nouvel évêque de Deventer, une courte discussion deux des principales imputations que ces brefs renferent. Ceux qui les avaient rédigés, ne pouvant se disuler que les protestations de respect et d'attachement iolable à l'unité catholique et au saint-siège, expries dans ces lettres, contredisaient disertement les accuons de schisme et de rébellion qu'ils voulaient renouer, les représentèrent comme simulées et de mauvaise L'unique fondement d'une si atroce accusation, était grossier sophisme qu'on appelle dans l'école pétition de ncipe, ou la supposition de ce qui était en question, oir: que les dernières démarches pour l'élection et le re du nouvel évêque de Haarlem, contre les défenses ele pape en avait faites, étaient des actes de rébel-1 et de schisme. Comme si on ne pouvait être sincè-

rement uni à l'Église et au saint-siège, qu'autant qu'on e'assujettissait aveuglément à tous les décrets de la cour de Rome: comme si une église nationale était désobéissante à la puissance ecclésiastique, rebelle à son autorité et schismatique par cela seul, qu'elle emploie, sans l'approbation et le consentement des papes, comme l'avait fait l'église d'Utrecht (car c'est-là tout ce qu'on pouvait lui reprocher), les moyens canoniques pour conserver dans son sein l'épiscopat et le gouvernement hiérarchique établi par Jésus-Christ, et maintenu dans toutes les autres églises du monde depuis l'établissement du christianisme; et cela dans des temps, des lieux et des circonstances, qui en rendaient évidemment la conservation , plus nécessaire que partout ailleurs. Toutes les contestations de l'église d'Utrecht avec la cour de Rome se réduisant à ce terme, comme M. l'archevêque d'Utrecht l'observait dans sa lettre à Pie VI du 14 Sept., il n'y s personne, pour peu qu'il soit instruit des règles fondsmentales du gouvernement ecclésiastique, qui puisse hésiter sur l'injustice de la conduite de la cour de Rome à son égard. Et les ministres de cette cour ne pourraient eux-mêmes le méconnaître, s'ils en jugeaient par les principes communs à tous les catholiques, et non par leurs préjugés particuliers. Mais telle est la force des engagements une fois pris témérairement et contre toutes les règles. Il faut un secours extraordinaire de Dien pour engager les supérieurs à s'en départir; surtout quand ils sont environnés de gens intéressés à maintenir leurs premières démarches.

C'est ce qui arriva à Pie VI. Ses courtisans lui laissant ignorer le véritable état des choses, et ne lui ayant peut-être pas permis la lecture des lettres de M. l'archevêque d'Utrecht, et de l'évêque de Deventer son suffragant, du 19 Sept. et du 29 Oct. 1778, lui firent signer, le 18 Janv. suivant, un nouveau bref contre l'élection et le sacre de ce dernier prélat, dans le style ordinaire, et qui renchérit même sur les précédents en fait

invectives et d'impropères. Le rédacteur n'eut pas Inte même d'y emprunter, pour exprimer la mort du rnier évêque de Deventer, les expressions dont l'Écrire sainte se sert pour exprimer celle du traître Judas: comme cette mort était arrivée la veille du sacre de évêque de Haarlem, il la fait regarder comme un effet risible de la colère de Dieu, et un avertissement qui mrait dû détourner de ce sacre. La passion du rédacteur du bref du 18 Janv. l'aveugla au point, de le faire tomber en contradiction avec celui du 5 Août précédent. In prétendait dans celui-ci, que le sacre de M. l'évêque le Haarlem s'était fait en quelque sorte secrètement et sans aucun concours de fidèles;" quoiqu'il fût notoire ue l'église paroissiale où il s'était fait, était remplie de nonde, et que les magistrats eussent même pris la préaution de mettre des gardes à la porte, pour prévenir out désordre et toute confusion. Le rédacteur du bref u 18 Janv., voulant faire le même reproche de clandesnité au sacre de l'évêque de Deventer, la met en oposition avec l'éclat du sacre de M. de Haarlem; sans 3 souvenir, qu'il avait dit le contraire quelques mois aparavant a). C'est ainsi que l'iniquité se dément elleiême, quand elle ne consulte que sa passion. La pulication de ce dernier bref, faite à Rome avec affectaon dans l'église du Vatican, le jour qu'on y célèbre la te de la chaire de S. Pierre, fut accompagnée de quel-1es circonstances, que nous croyons devoir faire obserer ici, comme certaines et comme ayant fait sensation uns cette grande ville. Voici ce qui en a été rapporté ins les papiers publics, et en particulier dans la Gatte de France du 16 Févr. 1779. »Le 18 Janv., peu le temps avant qu'on commençât l'office dans la basilique de Saint-Pierre du Vatican, le jour de la chaire de e prince des apôtres (c'est-à-dire, au même lieu et à même heure où l'on faisait la publication du bref de ie VI contre l'élection et le sacre du nouvel évêque de a) Privata clandestinaque ceremonia, non illo quo Harlemensem apparatu.

Deventer), » la grosse cloche de cette basilique, du poi » de vingt-deux milliers, se fendit entièrement, et, qui » ques moments après, la lampe énorme qui pend vis-à-> » la chaire de la même église, et qui pèse près de tro » cents livres, se détacha, et ne blessa heureusement pe » sonne dans sa chute, quoiqu'il y eût beaucoup de monc » dans cette partie du temple." Plusieurs lettres écrite de Rome confirmèrent ces deux faits, et ajoutèrent que dans la même circonstance, » la masse du cardinal-vi» caire tomba et se rompit en trois pièces" a).

S'il était permis d'argumenter d'après de tels événements, nous demanderions volontiers, si, dans une cause dont la justice a été aussi évidemment démontrée que celle de l'église d'Utrecht, on ne serait pas plus autorisé à faire envisager ce qui se passa dans l'église du Vatican, le 18 Janv., comme un salutaire avertissement don né à l'auteur du bref qui se publiait dans ce même mo ment, et comme un signe que tous les foudres et ana thèmes, lancés dans ce bref contre des innocents, r pouvaient les blesser, que ce même auteur ne l'était faire regarder la mort de l'évêque de Deventer, la ve du sacre de l'évêque de Haarlem, comme une marque Dieu improuvait ce sacre.

X. Nous terminons ici l'histoire de cette église, primée, depuis plus de 80 ans, avec un degré d'injus dont il n'y a peut-être pas d'exemple dans toute l'hisecclésiastique. Nous devons néanmoins observer, po consolation et celle de tous les serviteurs de Disprennent part à son sort, que la justice de sa cau vient notoire de plus en plus, et que Dieu lui tous les jours de nouveaux défenseurs dans tous l'catholiques. Ce progrès a été très-sensible depuis cile de 1763, comme l'observait, dix ans après, u archevêque d'Allemagne dans sa lettre au cardins foschi, et comme on peut l'observer aujourd'hui core plus de fondement. La réforme et le re

a) Voyez la feuille des Nouv. ecclés. du 19 Juin 1779.

ment des bonnes études dans presque toute l'Europe, et le discrédit où sont tombés, en conséquence, les maximes de la cour de Rome, dans les lieux mêmes où elles avaient jeté de plus profondes racines, font ouvrir les Yeux à tout le monde sur l'usage énorme qu'en a fait la cour de Rome contre l'église d'Utrecht. C'est singulièrement en Italie et en Allemagne, que les théologiens S'expliquent dans l'occasion sur la cause de l'église de Hollande, avec beaucoup plus de liberté qu'on ne l'a jamais fait. On a imprimé à Vienne en 1782, traduit en allemand, le Mémoire de quelques jurisconsultes Hollandais etc., publié pour la première fois en 1763 a). Le comte Thaddée de Trautmansdorf, chanoine de la métropolitaine d'Olmutz, a publié en 1783 à Pavie une excellente dissertation De la tolérance ecclésiastique et civile b), où, après avoir exposé la conduite et l'esprit de l'Église dans tous les temps à l'égard de ceux qui, dans son sein ou hors de son sein, s'écartaient de sa doctrine ou de sa discipline, il n'a pu s'empêcher de déplorer avec énergie, combien le traitement fait à l'église de Hollande par la cour de Rome, était contraire à cet esprit. Pour rendre plus sensible l'injustice de ce traitement, il fait le parallèle de la conduite des évêques d'Afrique à l'égard des donatistes, avec celle des derniers papes à l'égard de l'église d'Utrecht, et le conclut ainsi: » Quand je réflé-» chis, d'une part, sur la condescendance admirable de » l'Église dans ces beaux siècles, et que, de l'autre, je jette les yeux sur la manière dont la cour de Rome »traite, depuis environ 40 ans (il aurait pu dire, depuis plus de 80), l'église affligée d'Utrecht, je suis contraint »de m'écrier: Hélas! que nous sommes différents de » nos pères! Ils avaient affaire à des hérétiques déclarés, à des schismatiques, des brouillons, des factieux, a) Ce même Mémoire a été réimprimé en 1785, traduit en italien, dans le tome 8 de la précieuse collection publiée à l'istoie en Toscane, avec approbation, sous ce titre: Raccolta di opusculi interessanti la reli-

gione. b) De tolerantia ecclesiastica et civili, ad Josephum II, Augustum

etc. Ticini, 1783, réimprimé à Gand, 1784.

» qui vexaient l'Église par toute sorte de crimes, par les » armes et le carnage; et néanmoins on était si doux, » si bon, si bienfaisant à leur égard! Aujourd'hui, au » contraire, on flétrit, on anathématise des évêques d'une »foi très-pure et très-orthodoxe, comme on peut le voir » par des monuments publics, et surtout par le concile » d'Utrecht, imprimé et répandu dans toute l'Europe; par ce concile, auquel personne n'a pu jusqu'ici reprocher » aucune erreur, et que Clément XIII reconnaissait pour • très-catholique. On excommunie des évêques d'une doc-» trine tellement pure, que leurs plus mortels ennemis » n'ont eu rien à leur opposer que la calomnie vague de » jansénisme; calomnie, que les partisans des nouvelles » opinions cherchent à perpétuer dans l'Église, pour dé-» crier les personnes attachées aux dogmes de la foi sur » la grâce, mais qu'on a mille fois écrasée et mise en » poudre, au point, qu'elle est aujourd'hui exposée au » mépris de quiconque est médiocrement instruit de la foi catholique" a).

Ce témoignage a d'autant plus de poids, que l'ouvrage où il se trouve, a été publié sous les auspices de S. M. I. Joseph II à qui il est dédié, et que l'auteur déclare dans l'épître dédicatoire, qu'il l'a composé d'après les conseils et l'aide de deux célèbres professeurs en théologie de l'université de la même ville, MM. Joseph Zola et Pierre Tamburini, directeurs du grand collége germanique-hongrois, transféré de Rome à Pavie vers 1780. Le même auteur a joint à sa dissertation De la tolérance, les thèses qu'il a soutenues, le 5 Juillet de la même année 1783, pour recevoir le bonnet de docteur dans la même université. La troisième proposition de cette thèse b), et le développement qu'il y a joint (en 5 pages indouze) pour l'appliquer à l'église d'Utrecht, forment me

a) Cap. IX. § 9—12. Voyez la feuille des Nouv. ecclés. du 9 Janv. 1784, où l'on rend compte de cet ouvrage. b) Voici cette proposition: ecclesia cathedralis dignitate sua haudquaquam decidit, etiam sub ditient principum acatholicorum.

apologie complète des droits hiérarchiques de cette église. C'est une espèce d'analyse des ouvrages du célèbre van Espen, publiés en faveur de la même église, et réunis dans le Supplément à la collection de ses Oeuvres a). L'auteur de la thèse de Pavie nous y renvoie, comme à un ouvrage triomphant contre les frivoles objections des adversaires de l'église d'Utrecht.

Une pareille thèse, soutenue en face de toute la faculté de théologie, et couronnée par elle du grade de docteur, doit être regardée comme solennellement approuvée par tout le corps b).

On doit faire la même observation sur la thèse, soutenue publiquement dans la faculté de théologie de Vienne en Autriche, le 15 Juillet de l'année suivante 1784, par M. Maximilien Kollweg, diacre du même diocèse. Elle y fut soutenue en présence du président et directeur (M. Étienne de Rautenstrauch, abbé de Braunau) et des docteurs et professeurs de la même faculté, pour y obtenir pareillement le grade de docteur. On y lit mot à mot la troisième proposition de la thèse de Pavie, qui forme la quarante-unième de celle de Vienne. L'auteur y renvoie, dans une note, aussi bien qu'au développement et à l'explication qui l'accompagnait et qu'il copie dans son entier, en déclarant qu'il se les rend propres. Le doyen de la faculté de théologie de Vienne (M. Antoine Spondam) en attaquant cette thèse dans l'argumentation, pour donner occasion au candidat de l'appuyer de nouvelles preuves, et à tout l'auditoire d'y applaudir, la décora de son suffrage particulier c). La même thèse avec son explication, sans le moindre changement, a été aussi soutenue dans la faculté de théologie de Prague, au mois d'Août de la même année, avec une solennité et un applaudissement qui n'éprouvèrent aucune contradiction. Les

a) Imprimé à Bruxelles, en 1767, avec l'approbation du censeur royal. b) Voyez la feuille des Nouv. eccl. du 13 Févr. 1784. c) Le cardinal Migazzi, archev. de Vienne, par une suite de ses engagements avec les ennemis de l'église d'Utrecht, porta ses plaintes à l'Empereur contre cette thèse. Voyez la feuille des Nouv. eccl. du 13 Févr. 1784.

deux bénédictins de l'abbaye de Braunau, qui la soutinrent pour leur doctorat, la dédièrent au recteur de l'université, au prélat de la même abbaye (Étienne de Rautenstrauch), président et directeur de la faculté de théologie, au pro-directeur de la même faculté, de l'ordre de Saint-Augustin, et enfin au doyen du même corps. Les Nouvelles ecclésiastiques allemandes, qui s'impriment authentiquement à Vienne en Autriche, ont rendu a) un compte intéressant de cette dernière thèse, de l'épître dédicatoire qui y est jointe, et des principales circonstances qui l'accompagnèrent et la suivirent. » Pour ce qui » regarde," disent-elles, » la proposition, par laquelle on » rend justice, dans cette thèse, à l'église de Hollande si » longtemps opprimée, elle a été accueillie (à Prague) » tout autrement que dans la capitale de l'Empire (où » nous avous vu que le cardinal Migazzi s'en était plaint » à l'Empereur). Non-seulement personne n'en a été cho-» qué et n'en a fait des plaintes, mais la ville de Prague, » aussi bien que l'université, ont applaudi aux théologiens » qui l'ont soutenue." L'auteur de cet ouvrage périodique fait ensuite l'apologie de cette même thèse, en tant qu'elle concerne l'église de Hollande, contre les vaines déclamations du gazetier (jésuitique) de Ratisbonne. Le gazetier, pour diminuer l'impression naturelle que devaient faire les thèses, soutenues à Vienne en faveur de l'église de Hollande, sur tous les esprits non prévenus, avait voulu insinuer qu'elles n'étaient l'effet que du despotisme de l'Empereur, qu'il supposait faussement avoir donné ordre de les soutenir. L'auteur des Nouvelles ecclésiastiques de Vienne s'inscrit en faux contre cette allégation. »Jamais," dit-il, »ce monarque n'a pensé à prescrire à » ses universités ce qu'elles devaient ou ne devaient pas renseigner touchant l'église d'Utrecht. Il a seulement » rejeté les plaintes de l'archevêque de Vienne (Migazzi), » et a écrit au bas de la réfutation qui a été faite de » sa rémontrance par de grands théologiens (le prélat de

a) Dans leur nº 42, de l'an 1785.

Braunau entre autres), ces mots: Bon pour servir d'in
\*formation. Joseph II," poursuit-il, \*laisse à ses univer
\*sités la liberté nécessaire pour travailler à l'avancement

\*et à la perfection des sciences, et cela suffit à nos théo
\*logiens pour qu'ils osent se déclarer en faveur d'une

\*vérité aussi démontrée que celle-ci, savoir: que l'église

\*d'Utrecht est catholique" a).

Aux témoignages des trois célèbres facultés de théologie dont nous venons de parler (de Pavie, de Vienne et de Prague), aussi remarquables par leur authenticité, que par la libre générosité des savants théologiens qui les ont rendus, nous devons joindre celui du clergé du diocèse de Pistoie en Toscane, lequel, sous les auspices de son savant et pieux évêque (M. Scipion Ricci), a également pris la défense de l'église d'Utrecht, dans l'abrégé des cas de conscience qui furent proposés et décidés dans les conférences publiques de ce respectable clergé, en 1784.

Pour appuyer ce témoignage, et pour en mettre les preuves sous les yeux du public, on a publié en italien le Mémoire de quelques jurisconsultes hollandais etc., de 1763, où l'on fait voir les maximes mises en usage par les ministres de la cour de Rome, pour opprimer l'ancien clergé et les évêques catholiques-romains de l'église métropolitaine d'Utrecht, et l'intérêt qu'ont toutes les puissances, d'empêcher que ces maximes ne s'accréditent et ne passent en règle b). On a aussi fait imprimer, la même année 1785 c), un Discours sur le schisme qui divise l'église catholique de Hollande. Ce discours, comme l'éditeur en avertit dans une note, n'est autre chose que la traduction italienne de ce qu'il appelle » l'érudite et la » docte préface" mise à la tête du Recueil de divers témoignages etc., en faveur..... de l'église catholique des

a) Voyez les Nouv. eccl. de Paris du 24 Nov. 1785, et du 13 Févr. 1786. b) Voyez le Recueil d'opuscules qui intéressent la religion, à Pistoie, avec approbation, tome 8, imprimé en 1785. c) Tome 9 du même Recueil, dont il occupe les 136 premières pages.

Provinces-Unies, contre le schisme..... des jésuites et de leurs adhérents a).

Il est inutile de rien ajouter ici, pour faire sentir la force et le poids de tous ces témoignages publics et authentiques dont nous venons de parler. Nous dirons seulement que, s'il y a quelque moyen de délivrer l'église d'Utrecht de l'oppression, sous laquelle elle gémit (en 1784) depuis près d'un siècle, ce sont sans doute de pareils témoignages, si précis, si multipliés, et qui lui viennent de toutes les parties de l'Église catholique. Les alversaires de cette église et les vils courtisans de la cour de Rome font tous leurs efforts journellement, pour faire regarder cette église comme schismatique et entièrement séparée de l'unité catholique. Mais à qui le persuade ront-ils, lorsqu'il sera de plus en plus notoire, non-seulement que cette église a tout sacrifié pour conserver l'unité, et que, jusqu'à ces derniers temps, elle a toujours donné, peut-être plus qu'aucune autre église catholique, les preuves les moins équivoques et les plus solennelles de son attachement inviolable à tous les dogmes de la foi catholique; mais encore, qu'unie, autant qu'il est en elle, avec le saint-siége et avec tous les membres de l'Église catholique sans exception, elle reçoit de plus, des signes immédiats et publics de communion de ce qu'il y a de plus éclairé et de plus pieux dans l'épiscopat, et dans les différents ordres des autres églises catholiques? S'il était permis aux partisans de la cour de Rome, de faire passer une telle église pour schismatique, sous prétexte que les papes persévèrent à lui refuser des signes immédiats de leur communion, et à la traiter de schismatique, contre toute justice; quelle est l'église, quel est le particulier dans l'Église, qu'ils ne puissent traiter Le bien inappréciable de l'unité de l'Église de même? serait donc à la pure disposition arbitraire des partisans de la cour de Rome, et ils pourraient en priver qui ils

a) Ce recueil a été adressé aux principaux évêques de l'Église catholique, avec les actes du concile d'Utrecht de 1763.

voudraient, contre toute raison et sans le moindre fon-Il n'y a personne qui ne soit intéressé à ce qu'une pareille prétention ne s'accrédite dans l'Église. Il y a plus de cinquante ans (en 1784), que le célèbre van Espen a observé, dans un ouvrage adressé à l'empereur Charles VI, que les maximes mises en usage par la cour de Rome pour opprimer l'église d'Utrecht, sont telles, qu'elles ne pourraient passer en règle, sans exposer tous les États catholiques »à un dangereux renversement; sans » sacrifier lâchement à cette cour les droits des souverains set des églises; et sans lui fournir un moyen assuré d'é-\* teindre, pour des fins particulières, des églises entières, ade maintenir ses prétentions les plus déraisonnables, de » réduire les souverains à ce qu'elle voudrait, et d'établir • une domination absolue dans tout l'univers." C'est ce qui serait arrivé, si Dieu, qui veille sur son Église, et qui ne permettra jamais que les portes de l'enfer prévalent contre elle, n'avait arrêté le progrès du mal, dans le temps où il paraissait parvenu à son comble. Et pourquoi n'espèrerions-nous pas, qu'il accordera enfin un triomphe complet à la vérité et à la justice; que la paix et l'union seront enfin rétablies dans l'église d'Utrecht, et qu'elle sera reconnue par tous ses enfants, comme elle l'est par les étrangers?



## Pour la page 329.

Lettre du chapitre métropolitain d'Utrecht, le siège vacant, au sérénissime duc de la république de Venise.

Il ne nous a pas été plus tôt permis d'avoir communication de la lettre que Votre Sérénité a écrite aux états généraux des Provinces-Unies, touchant les affaires de notre église, que nous avons eu la douleur de voir qu'elles n'étaient pas suffisamment connues, ni autant qu'il convenait à un si grand prince, et à un aussi auguste sénat que celui auquel vous présidez. Mais nous avons été bientôt consolés en considérant, d'un côté, que la distance des lieux, la nature de ces affaires, et les artifices aussi bien que le crédit de nos adversaires, avaient facilement donné lieu de vous en imposer, en vous donnant de notre cause une idée très-éloignée de la vérité; et d'un autre côté, que cette même surprise nous fournissait l'occasion de vous exposer notre cause avec plus de sincérité et d'étendue. Notre profond respect pour Votre Sérénité et pour l'illustre sénat, ne nous aurait jamais permis de le faire, si une pareille occasion ne nous y est engagés et même contraints. Car, en effet, nous croirions manquer à ce que nous devons au jugement d'une si vénérable assemblée, si nous ne faisions tous nos efforts pour nous justifier à ses yeux, et pour la mettre à portée d'approuver la cause de notre église et celle de notre archevêque. Tout nous porte à espérer cet heureux effet de notre lettre: l'équité universellement connue de la république de Venise, et la maxime admirable, profondément gravée dans l'esprit de Votre Sérénité, comme nous l'apprenons par sa propre lettre, savoir: que les affaires de l'Église ne se devaient régler que selon les canons et la doctrine des SS. Pères. Nos adversaires, en déguisant les faits, ont bien pu représenter à Votre Sérénité la consécration de notre archevêque comme contraire à l'un et à l'autre; mais lorsqu'elle sera instruite de la vérité, elle sera bientôt convaincue, que, dans toute la suite de cette déplorable contestation, nous n'avons rien fait qui ne soit appuyé sur cette sacrée autorité; qu'au contraire, la conduite ordinaire de nos adversaires ne porte l'empreinte que du trouble et de la violence; enfin que, dans tout ce que la cour de Rome a dit et fait dans cette affaire contre nous, elle ne paraît avoir eu d'autre principe que l'esprit de domination.

Pour mettre sous les yeux de Votre Sérénité des preuves évidentes de ce que nous venons d'avancer, nous pre-

nons la liberté de joindre à cette lettre nos écrits apologétiques, les lettres que nous avons écrites au souverain pontife, aux évêques, aux universités catholiques, et à d'autres personnes constituées en dignité; par le secours, l'autorité et le conseil desquels nous avions espéré, et nous avons en effet reçu, quelque remède à nos calamités. Ceux qui sont venus à notre secours, sont, à la vérité, en petit nombre, en comparaison de ceux que les préjugés ou la crainte de la cour de Rome en ont empêchés. Mais le témoignage de ce petit nombre a d'autant plus de poids, que ni l'espérance de quelque grâce, ni la violence, ni la tromperie, n'y ont eu aucune part, et qu'il n'a eu d'autre principe que l'amour de la justice. Nous oserions nous flatter, d'avoir un jour l'avantage de voir Votre Sérénité augmenter ce dernier nombre, si cette espérance ne paraissait trop ambitieuse. Mais qu'il nous soit au moins permis de vous supplier, si les affaires de votre république vous en laissent le temps, de jeter les yeux sur les écrits que nous avons l'honneur de vous présenter, ou du moins de les faire examiner, et de vous en faire rendre compte par quelques savants théologiens et habiles jurisconsultes. Cette affaire, nous osons le dire, mérite d'être approfondie: car les maximes que la cour de Rome y a mises en usage pour nous opprimer, sont si étendues, que, si on les souffre, il n'y a ni évêque, ni république, ni prince, qui ne soit exposé à de pareilles vexations, lorsque la cour de Rome en trouvera l'occasion. Elle commence par opprimer les plus faibles et ceux qui n'ont que peu de ressources humaines à lui opposer. Mais c'est en s'appuyant sur des principes qu'elle pourra étendre à tous, quand il lui plaira.

(Le chapitre d'Utrecht insère ici l'abrégé historique de ce qui s'est passé depuis l'interdit de M. Codde, jusqu'au sacre, inclusivement, de M. Steenoven; après quoi il continue ainsi):

Vous venez de voir, Sérénissime Duc, la suite de cette affaire que vous trouverez plus amplement déduite

dans les écrits apologétiques joints à cette lettre. Vous y avez vu la bonté de notre cause, confirmée par l'autorité des SS. Pères, et fortifiée par les suffrages de grands évêques et de très-célèbres personnages. Si Votre Sérénité daigne y faire quelque attention, elle s'apercevra aisément, que nous n'avons rien fait qu'en nous appuyant sur l'autorité des SS. canons; et que nous nous serions même rendus coupables, si, dans une affaire aussi importante que celle de la conservation de l'épiscopat dans notre église, nous avions méprisé les avis de tant d'hommes illustres, en négligeant l'heureuse rencontre d'un très-digne consécrateur, que la divine providence nous fournissait, d'une manière inopinée, dans une nécessité aussi urgente. Nous n'avons néanmoins rien fait avec précipitation. Nous avons observé tout ce qui est prescrit par l'ancienne et la nouvelle discipline; et nous ne l'avons fait qu'après avoir sollicité tant de fois le souverain pontife, d'écouter les raisons qui nous obligeaient de pourvoir ainsi au salut de notre église, et à sa propre dignité.

On voit clairement par là, avec quelle fraude on en a imposé à Votre Sérénité, lorsqu'on a tâché de lui persuader (comme elle l'insinue dans sa lettre à nos états généraux), que notre conduite était opposée à la doctrine des SS. Pères, et que nous avions manqué à l'obéissance due au souverain pontife. Nous osons protester en toute sincérité devant Dieu et devant les hommes, que nous avons eu le plus grand soin de ne perdre jamais de vue l'enseignement des SS. Pères, et de régler toute notre conduite sur cet enseignement; et que nous nous proposons, avec l'aide du Seigneur, d'enf aire de même à l'avenir, jusqu'à la fin de notre vie. Nous protestons également et nous déclarons à tout l'univers, que nous avons toujours reconnu l'autorité légitime du souverain pontife, que nous n'y avons jamais donné aucune atteinte, et que nous sommes bien résolus, de ne jamais refuser de lui obéir en tout ce qui sera juste et équitable.

Mais les ministres de la cour de Rome ayant entrepris, non-seulement d'attaquer et de violer, mais encore d'anéantir entièrement les droits de notre église, qu'il nous est ordonné par l'Église même de conserver, d'exercer et de défendre; et l'ayant fait sans nous entendre, et sans observer aucune forme de droit; nous n'avons pas cru qu'il nous fût permis de le souffrir par une obéissance purement aveugle. Les savants théologiens de votre république ont très-bien prouvé, dans un traité publié à Venise en 1606, au sujet de l'interdit de Paul V, qu'en ce cas et autres semblables, on n'est nullement obligé d'obéir au souverain pontife. Nous n'en rapporterons, pour abréger, que le témoignage qu'ils citent sur la sixième proposition, pour prouver leur sentiment. Il est tiré de Bellarmin (Livre 2 du souverain pontife, ch. 29), auteur d'autant moins suspect, que, dans ce même temps, il publia un écrit très-véhément contre votre république. » Comme il est » permis," dit-il, » de résister au pape s'il attaque le corps, » il l'est également, quand il attaque les âmes; ou qu'il \* trouble l'ordre public. À plus forte raison, s'il entre-» prend de détruire l'Église. En ce cas, il est permis de » lui résister en ne faisant pas ce qu'il ordonne, et en »l'empêchant d'exécuter son dessein." Or, n'est-ce pas détruire l'Église, que d'anéantir la juridiction ordinaire des églises, et de violer ses droits, sans aucune espèce de procédure juridique; de persécuter d'excellents prêtres pour cela seul, qu'ils défendent ces droits; de les accuser, par une atroce calomnie, de renverser la doctrine et la discipline de l'Église; et par là, de causer les plus tristes divisions, à la ruine de plusieurs milliers d'âmes? C'est-là néanmoins, ce qui a été fait à notre égard. Le fait est motoire à tous nos voisins; et il nous est facile de le prouver, si l'on veut nous entendre.

Nous ne pensons pas que personne puisse trouver mauvais, que, dans le cas d'une pareille oppression, opérée contre tout droit, et sans que nous ayons été entendus, nous n'ayons pas obéi; sans jamais, néanmoins, porter aucune atteinte à l'obéissance due au souverain pontife, et requise par les SS. canons.

Qu'il nous soit permis, Sérénissime Duc, pour me pas trop étendre cette lettre, de la terminer par les paroles du noble vénitien, Antoine Quirini. Elles forment la conchasion du savant conseil qu'il donne à la république, avec l'applandissement d'un grand nombre de ses concitoyens, et qui a été publié à Venise, le 21 Août 1606, avec l'antorité du sénat. Cet illustre sénateur, après avoir solidement prouvé que les excommunications et les interdits fulminés contre la république, étaient destitués de tout motif légitime et étaient de nulle valeur, s'exprime ainsi: »Je dis donc, que le pape n'a aucune raison de condum-» ner la république, et de publier des censures contre elle; » parce que, fondée sur tant de raisons, elle ne s'est ren-\*due coupable d'aucune faute, ni d'ancune erreur; et » qu'au contraire, elle aurait mal fait, si elle s'était con-«duite autrement, parce qu'elle aurait manqué au devoir » qui l'obligeait de bien gouverner ses sujets, et de conserver la paix et la tranquillité dans les États soumis à sa « domination. Ainsi, mettant toute sa confiance dans le » secours et la faveur du Ciel. elle ne doute pas que, par nun effet de la bonté divine, la justice de sa cause ne soit soutenue par tous les princes et toutes les nations, » qui ont un égal intérêt dans cette affaire. La république » n'espère pas avec moins d'assurance, que Sa Sainteté re-» connaîtra et approuvera les justes motifs de sa conduite, » pourvu qu'elle en juge par elle-même, et qu'elle rejette »les mauvais conseils de ceux qui, par intérêt et par pas-» sion, s'efforcent de lui persuader le contraire."

Nous ne pouvons dissimuler, Sérénissime Duc, que c'est avec un sensible plaisir que nous avons rapporté ces dernières paroles, par lesquelles une si illustre république se flattait, de voir » la justice de sa cause défendue par tous les princes et toutes les nations." Car, d'un côté, la justice étant la même partout, étant partout également digne de vénération, et méritant partout d'être aidée et défendue; et, d'un autre côté, la justice de notre cause étant aussi évidente que celle de la république; pourquoi

ne nous serait-il pas permis d'espérer également, qu'au moins quelques princes et quelques nations en prendront la défense, et en particulier le sérénissime duc et l'illustre sénat de la république de Venise? Nous ne pouvons douter, en effet, qu'une maxime si recommandable et si chrétienne d'un si grand nombre de leurs prédécesseurs, ne soit passée jusqu'à leurs successeurs, qui ne sont ni moins illustres, ni moins célèbres. Il est pareillement hors de tout doute, que la sérénissime république n'exigeait des princes et des nations à son égard, que ce qu'elle était disposée de faire pour les autres: et comme elle croyait que tous les princes prendraient la défense de sa juste cause, elle doit être également disposée à défendre celle des autres, et spécialement celle d'une église aussi affligée et aussi injustement opprimée que la nôtre. Nous sommes d'autant plus autorisés à concevoir cette espérance de la sérénissime république de Venise, qu'ayant elle-même éprouvé une semblable oppression de la même cour de Rome, elle a appris par sa propre expérience, à compatir au malheur de ceux qui souffrent de pareilles injustices.

Rien, en effet, n'est plus digne des âmes généreuses, que de venir au secours des affligés: rien n'est plus digne de chrétiens et de catholiques, que d'être touchés de compassion pour leurs frères opprimés, quoiqu'étrangers. Qu'il nous soit permis d'ajouter, que rien n'est plus digne de princes chrétiens, que de travailler à la conservation d'une église particulière, telle qu'elle soit. Nous vous supplions donc, Sérénissime Duc, par la foi qui nous est commune, par les lois sacrées de l'unité de l'Église, par la charité de Jésus-Christ, de ne pas nous regarder comme indignes de sa protection et de sa recommandation auprès de notre saint-père Bénoît XIII. Si nous obtenons cette grâce, l'église batave n'oubliera jamais un si grand bienfait.

Ce que nous demandons n'a rien d'extraordinaire. Nous ne demandons pas qu'on s'en rapporte à nous, mais seulement qu'on nous écoute, et que le saint-père soit exactement instruit de notre cause. Elle triomphera, nous obtenons cette demande: l'équité du saint-père et commisération pour les affligés, d'un côté, et l'éviden manifeste de la justice de notre cause, d'un autre côt ne nous permettant pas d'en douter. Plût à Dieu que 1 voeux soient exaucés! Que peuvent demander de moir Sérénissime Duc, des prêtres opprimés, qui ne dé rent vivre que pour donner de nouvelles preuves de le attachement inviolable à la foi et à l'unité de l'Église c tholique? Et quoi de plus digne de l'équité de l'illust république de Venise, que de nous obtenir enfin par s crédit, d'être écoutés du père commun de tous les fidèle

Votre sérénissime république a éprouvé, quelle est douleur et l'affliction de ceux qui sont opprimés par cour de Rome, et qui ne peuvent se faire entend Léonard Donat, votre sérénissime prédécesseur, avait tr fois insisté auprès du souverain pontife, pour qu'il daign écouter les très-solides raisons qu'il avait à lui exposi » J'ai trouvé," dit-il, » les oreilles de Sa Sainteté fermé » mais sa bouche ne l'a point été: puisque nous avons »ce bref (par lequel le pape fulmine l'interdit et l'exc » munication contre la république de Venise), publié » tre toute raison, et contre ce qui nous est enseigne » l'Écriture sainte, par les SS. Pères et par les sacr » nons." C'est d'un pareil procédé que se plaint ce nissime duc, dans sa lettre du 6 Mai 1606, aux p ches, aux archevêques, aux évêques et à tous les ecclésiastiques de l'État vénitien.

Ce n'est pas seulement trois fois, mais plus de fois, que, depuis plusieurs années, nous avons d'être entendus et jugés canoniquement dans un légitime, tant auprès des souverains pontifes, de leurs ministres, et nous pouvons dire, com prédécesseur, » que nous avons trouvé les oreille » mais que les bouches ne l'ont point été; " paru contre nous, sous le nom du souver (Dieu sait s'il en était véritablement l'auteur

in bref qui ne nous a point été juridiquement signifié, ais qui a été répandu dans toutes nos provinces: bref, ir lequel on sévit sévèrement contre des innocents qui ont point été entendus, et à l'égard desquels on n'a observé aucune des règles de la procédure canonique, conte tout ce qui est prescrit par la doctrine des SS. Pères t par les SS. canons. Puis donc, Sérénissime Duc, que ous êtes instruit par un exemple domestique, combien est triste en pareil cas, de ne pouvoir se faire entenre du souverain pontife; nous osons espérer que, par otre puissante protection, le saint-père ouvrira enfin preille à nos plaintes. C'est-là l'objet de nos voeux. ous en faisons de pareils pour la parfaite prospérité de otre Sérénité et du très-illustre sénat, desquels nous somes avec un profond respect

Sérénissime Duc! De Votre Sérénité

Les très-humbles serviteurs,

Le doyen et le chapitre catholique-romain
de l'église d'Utrecht,

JEAN-CHRÉTIEN VAN ERKEL,

doyen.

Par ordre de MM. les doyen et chanoines,

MATTHIAS OOSTERLING,

chanoine et secrétaire du même chapitre.

À Delft, le 7 Juin 1725.



# Liste des écrits composés en saveur de l'impocence et des droits de l'église catholique des Provinces-Unies.

Il y a deux grands Ouvrages historiques, qui commencent aux premiers apôtres de ces Provinces, et viennent jusqu'à ces derniers temps.

Le premier a pour titre: Batavia sacra, 1714, in-folio. On y trouve quelques inexactitudes quant aux dates, qui sont en partie des fautes d'impression; mais la narration est sincère et exacte, et la multitude des pièces qu'il produit, en font foi. L'auteur est feu M. van Heussen, doyen du chapitre d'Utrecht, et vicaire général du diocèse, le siège vacant. Il avait été fort uni avec M. van Neercassel qui désirait de l'avoir pour successeur, et il fut le premier des quatre que le clergé choisit, après la mort de ce prélat, pour lui succéder; mais la cour de Rome refusa de confirmer son élection.

Le second est intitulé: Eistoria episcopatura Foederati Bégü, et parut en 1719, en deux volumes in-folio, composé par le même M. van Heussen.

M. Hoynck, chanoine de Malines, a publié, en 1725, une prétendue Histoire de l'eglise d'Utrecht, depuis le changement de religion dans ces Provinces. Mais on n'y trouve qu'un squelette d'histoire très-infidèle, et les trois quarts de son livre ne sont que des déclamations, sous le nom de dissertations, en faveur des prétentions des ultramontains.

Quant aux écrits pointiques nous les distinguerons en trois classes.

## PREMIÈRE CLASSE.

ÉCRIS EN FAVEUR DE M. CODDE ET DE SON CLERGÉ.

1. Causa Colidanna, 1705, in-octavo. C'est un recueil des principales pièces qui concernent l'affaire de ce prélat et de son clergé.

- 2. L'innocence du clergé de Hollande défendue contre un libelle diffamatoire intitulé: Mémoire touchant le progrès du jansénisme en Hollande. C'est une espèce de traduction libre et augmentée de la Réponse latine au même Mémoire, insérée dans le précédent recueil. pp. 216 in-12.
- 3. Avis sincères aux catholiques des Provinces-Unies, sur le décret de l'Inquisition de Rome (du 3 Avril 1704) contre M. Codde etc., avec plusieurs pièces qui ont rapport à son affaire. 1704. pp. 340 in-12.
- 4. Divers abus et nullités du décret de Rome du 4 Octobre 1707, au sujet des affaires de l'église catholique des Provinces-Unies. pp. 234 in-12. Ces trois derniers écrits sont du P. Quesnel.
- 5. Déclaration apologétique de M. Pierre Codde, archevêque de Sébaste etc.; où il fait une déduction simple et fidèle des principaux points de son affaire, avec des preuves authentiques et des pièces justificatives. 1707. pp. 213 in-12. Le même ouvrage a paru en latin. L'innocence, la modération (peut-être excessive), et l'indignité de l'oppression de ce prélat, se montrent dans cet écrit avec une évidence, à laquelle il n'est pas possible de résister.
- 6. Justification de la mémoire de M. Pierre Codde etc. contre un décret de l'Inquisition, du 14 Janvier 1711. pp. 148 in-12. 1711. (Il y a un écrit latin, peu différent du français, qui n'est pas néanmoins une traduction, et qui n'est pas du même auteur. Il est intitulé: Defensio piae memoriae illustrissimi ac reverendissimi domini P. Codde, etc. 1711). Par M. Petitpied.
- 7. Defensio archiepiscopi Sebasteni, et ecclesiae quae apud Batavos est catholicae, contra Scriptionem reverendi domini Theodori Cokkii, etc. per J. C. Erkelium, J. U. L., ecclesiae metropolitanae ultrajectinae capitularem, ac Delflandiae archipresbyterum. 1717. pp. 173. in-4°.

#### SECONDE CLASSE.

#### ÉCRITS EN FAVEUR DES DROITS DES CHAPITRES.

- 1. Motivum juris pro capitulo harlemensi. 1703. in-40.
- 2. Refutatio responsi ad Motivum, etc. 1703.

ł

Ces deux écrits sont de M. van Espen; mais ils furent adoptés par M. de Swaen, doyen du chapitre de Haarlem, qui les publia sous son nom.

- 3. Assertio juris ecclesiae metropolitanae ultrajectinae romanocatholicae etc., per J. C. Erkelium, J. U. L., ejusdem ecclesiae canonicum. 1703. pp. 72 in-4°.
- 4. Cleri romano-catholici praecipuarum in Hollandia australi civitatum protestatio etc. 1709. pp. 28 in-4°.
- 5. Protestatio.... asserta etc. 1710. pp. 122 in-40. Cum dusbus appendicibus.
  - 6. Protestatio.... denuo asserta etc. 1712. pp. 212 in-40.
  - 7. Protestatio.... tertium asserta etc. 1714. pp. 196 in-49.

Ces quatre derniers ouvrages sont de M. van Erkel, mort doyen du chapitre d'Utrecht en 1734. Il règne dans tous une grande droiture et beaucoup de solidité.

- 8. Mémoire pour l'église et le clergé d'Utrecht. Cet écrit est court et fort solide. Il a été imprimé plusieurs fois, in-4° et in-12, à Paris et à Amsterdam. La première édition est de 1716; la seconde, de 1722. On trouve dans cette seconde édition, in-12, divers consultations données en faveur de cette église, en France et en Brabant, notamment celle de Louvain, du 25 Mai 1717. L'auteur est M. Boulenois, diacre, licencié ès droits, jurisconsulte français.
- 9. Instrumentum appellationis etc. ad futurum generale concilium interpositae per decanum, canonicos et capitulum etc. ultrajectinum Delphis, 1719. pp. 25 in-4°.
- 10. Justification du droit des chapitres de l'église catholique des Provinces-Unies etc. 1720. pp. 288 in-12. Il a été fait par le P. Quesnel, principalement contre une véhémente déclamation de M. Languet, alors évêque de Soissons, dans son premier Avertissement.
- 11. Responsio epistolaris Z. B. van Espen. De numero episcoporum ad validam ordinationem requisito. 4 Junii 1725. pp. 17 in-40.
- 12. Vindiciae resolutionis doctorum lovaniensium super quaestione, de subsistentia ecclesiae ultrajectensis, ejusque episcopis et capitulo. (Auctore Z. B. van Espen, etc.) Amstelodami, apud Nicolaum Potgieter, 1727. pp. 252 in-4°.
- 13. Defensio ecclesiae ultrajectinae, ejusque status ac jurium, ex episcoporum diplomatibus ac litteris, nec non antiquis chartis etc. potissimum deducța etc. contra fictiones A. D. C. P. Hoynck, etc. per J. C. Erkelium, etc. 1728. pp. 530 in-4°.
- 14. Considerationes ad 6 epistolas D. Hoynck, etc. per J. C. Erkelium, etc. 1730. La sixième est de M. Verhulst.

15. Tractatus historicus 1 de capitulo cathedrali ecclesiae metropolitanae ultrajectinae, cui adduntur quaedam monumenta huc spectantia, etc. Auctore N. Broedersen, capituli ultrajectini canonico, etc. Delphis, 1729. cum approbationibus. pp. 550 in-4°.

Le même auteur a composé quatre autres Traités, publiés en 1763, en un vol. in-4°. Le second établit le droit que le chapitre a toujours eu d'élire ses archevêques; le troisième, que ses archevêques étaient des évêques propres et ordinaires, et non de simples vicaires apostoliques; le quatrième, que l'ordre hiérarchique s'est toujours conservé dans cette église; le cinquième, que les jésuites et quelques autres religieux, favorisés quelquefois par les ministres de la cour de Rome, ont travaillé, depuis leur introduction dans ces Provinces, à y renverser cet ordre hiérarchique, et à se procurer une indépendance entière.

#### TROISIÈME CLASSE.

ÉCRITS EN FAVEUR DES ARCHEVÊQUES D'UTRECHT ET DE LEURS SUFFRAGANTS, DEPUIS 1724.

- 1. Causa ecclesiae ultrajectinae etc. 1724 in-4°. C'est un recueil publié par M. van Erkel, qui contient: 1° une histoire abrégée de cette église, surtout depuis les contestations; 2° la Consultation des docteurs de Louvain, du 12 Décembre 1722; 3° une dissertation dogmatique sur les besoins de cette église, et les moyens d'y pourvoir; 4° plusieurs lettres du chapitre et de M. Steenoven, élu archevêque d'Utrecht, au pape Innocent XIII, avec un Memoriale breve, de statu catholicae ecclesiae metropolitanae ultrajectensis, envoyé à Rome en 1722; 5° une lettre du chapitre aux éminentissimes cardinaux; 6° trois lettres circulaires à tous les évêques, à tous les chapitres, à toutes les universités de l'Église catholique; 7° enfin, deux réponses à la lettre de M. Spinelli, nonce à Bruxelles, du 4 Mai 1724.
- 2. Second mémoire pour l'église et le clergé d'Utrecht, par M. Boulenois; où l'on fait voir, que cette église n'a rien fait de contraire à l'esprit et à la discipline des canons, en se donnant un archevêque titulaire. 1725, in-4° et in-12.
- 3. Première et seconde apologie de M. l'évêque de Babylone, (consécrateur de 4 archevêques d'Utrecht), 1727, formant un volume de plus de 700 pages in-4°.

- M. van Espen faisait un très-grand cas de cet ouvrage, qu'il disait être rempli d'onction et d'érudition."
- 4. Publica declaratio illustrissimi archiepiscopi ultrajectensis (Corn. Steenoven) et capituli ejusdem ecclesiae; item instrumentum appellationis ad concilium generale futurum, a quodam Bren praeferente nomen SS. D. N. Benedicti papae XIII. 1726. pp. 22 in-4°. Cet ouvrage a été publié en latin et en français.
- 5. Quinque epistolae presbyteri ultrajectini de consecratione archiepiscopi ultraject. pp. 20, 16 et 63 in-4°, par M. Verhulst.
- 6. Instrumentum appellationis illustrissimi ac reverendissimi archiepiscopi (Cornelii Joannis Barchman) et capituli romano-catholici ultrajectensis, ad concilium generale futurum, ab eodem Brevi, die prima Martii. 1726. pp. 41 in-40.
- 7. Causa ecclesiae harlemensis, etc. Amstelodami, apud Nicolaum Potgieter, 1728. pp. 210 in-40.
- 8. Acta quaedam ecclesiae ultrajectinae, exhibita in defensionem jurium illustrissimi archiepiscopi (Theodori van der Croon) et capituli ejusdem ecclesiae, ètc. Hagae Comitum, apud Petrum de Hondt, 1737. pp. 176 in-4".

On trouve dans ce recueil toutes les pièces qui concernent l'élection et la consécration de M. van der Croon, et en outre, son acte d'appel au futur concile, du bref portant le nom de Clément XII, du 17 Février 1735; sa Défense contre un écrit que M. l'archevêque de Malines avait opposé à son appel; et une Deuxième défense contre un second écrit du même archevêque.

- 9. Instrumentum appellationis illustrissimi ac reverendissimi archiepiscopi ultrajectini (Petri Joannis Meindaerts), ad generale concilium futurum (a duobus Brevibus datis 6 Oct. 1739 et 24 Januarii 1741). Ultraject. typis le Febvre, 1741. pp. 19 in-4°.
- 10. Illustrissimi ac reverendissimi archiepiscopi ultrajectensis, el episcopi harlemensis (Hieronymi de Bock) instrumentum appellationis ad concilium generale futurum (a duodus Brevidus datis 1 Sept. et 20 Decembr. 1742). 1744. pp. 74 in-4°.
- 11. Lettre d'un prêtre français réfugié en Hollande, etc. au sujet de l'état et des droits de l'église catholique d'Utrecht, avec quelques pièces importantes. À Utrecht, chez Guill. van der Weyde, 1754. avec approb. pp. LXXIV et 194 in-12. Par M. Louis Pâris-Vaquier, ancien grand vicaire de Lectoure, connu en Hollande sous le nom de Villiers.

- 12. Epistola illustrissimi et reverendissimi archiepiscopi ultrajectensis ad SS. dominum Benedictum XIV. Idibus Februarii,
  1758. pp. 8 in-4°.
- 13. Recueil de divers témoignages de plusieurs cardinaux, archevêques, évêques, universités, facultés de théologie ou de droit, docteurs, dignités d'églises cathédrales et collégiales, abbés, chanoines, curés, supérieurs d'ordres ou de communautés, magistrats, jurisconsultes et autres personnes célèbres, en faveur de la catholicité et de la légitimité des droits du clergé et des chapitres, archevêques et évêques de l'église catholique des Provinces-Unies, contre le schisme introduit dans cette église depuis le commencement de ce siècle, par les manoeuvres des jésuites et de leurs adhérents. À Utrecht, chez van der Weyde, 1763. pp. 406 in-40, sans la longue préface; et in-12.
- 14. Mémoire de quelques jurisconsultes hollandais, sur les maximes ultramontaines mises en usage pour opprimer l'église métropolitaine d'Utrecht etc. 1764, pp. 12 in-4°. Cette pièce intéressante fut publiée en allemand, à Vienne, 1782; et en italien, à Pistoie, 1785.
- 15. Epistola episcoporum et cleri ecclesiasticae provinciae ultraject. etc. ad S. D. N. Clementem, papam XIII.... occasione Declarationis.... Non sine acerbo dolore, nomine dicti S. Pontificis datae etc. En latin, 1767, pp. 46 in-4°; en français, 1768, pp. 290 in-12.
- 16. Lettre de M. l'archevêque d'Utrecht, et de MM. les évêques de Haarlem et de Deventer, à M. l'archevêque de Toulouse, au sujet de son rapport contre le concile d'Utrecht de 1763, fait dans l'assemblée du clergé de France de 1765. À Utrecht, chez J. Schelling, 1774, pp. 33 in-40, et pp. 72 in-12. Cette édition a de plus l'Extrait du procès verbal de l'assemblée du clergé.
- 17. Consultation de douze avocats au parlement de Paris, du 1 Février 1770, sur l'état de l'église d'Utrecht, la conduite qu'elle doit tenir, et l'assistance qu'elle a droit d'attendre des évêques et des Souverains catholiques, contre l'oppression de la cour de Rome, 1786, pp. 137 in-8°. La 2° édit., chez Le Clère, à Paris 1790, contient quelques additions.
- 18. Del cattolicismo della chiesa d'Utrecht, e delle altre chiese di Olanda appellanti, o sia.... confutazione della.... Sto-

ria compendiosa dello scisma della nuova chiesa d'Utrecht (del conte L. Mozzi). In Milano ec. 1786, con approvazione. En français, à Paris chez Le Clère en 1788, et de nouveau, en 1796, pp. 23 et 79 in-12.

- 19. Lettere ultrajettine, o sia, serie di alcune lettere... al conte L. Mozzi, relativamente alla storia da lui pubblicata Delle rivoluzioni della chiesa d'Utrecht, Milano, 1788, con permissione; pp. 204 in-80. Ces deux écrits sont de M. Bossi, chanoine de l'église métrop. de Milan,
- 20. Declaratio a summe rever. et illustr. archiepiscopo rhenotraject., episcopo harlemensi et episcopo daventr. facta etc.,
  cum ad purgandam rationem quam secuti sunt, tum ad publicam sui defensionem adversus ita dictas excommunicationis bullas, nomine SS. P. Leonis, papae XII, editas. Harlemi, apud
  viduam A. Loosjes, P.f. 1826, pp. 50 in-4°. Latin-français.
  Le texte français a été publié de nouveau, à Paris, chez Pelicier et Moutardier, en 1827, pp. 155 in-12, sous le titre de:
  Déclaration des évêques de Hollande etc., et acte d'appel. Cette
  édit. contient de plus: 1° un précis historique etc.; 2° quelques pièces inédites.
  - 21. Instruction pastorale de M. H.-J. van Buul, évêque de Haarlem, sur le schisme qui divise les catholiques de l'église de Hollande, traduite sur l'original etc. Paris Lebègue, 1844, pp. 56 in-8°.
  - NB. Il y a une multitude d'autres écrits moins importants, latins, hollandais ou français, dont nous n'avons pas cru devoir grossir cette Liste. Il y en a néanmoins en hollandais, qui auraient mérité d'y entrer, comme étant des plus solides et des plus instructifs, tels que l'Histoire abrégée de cette église par M. Kemp, en [9 parties ou] trois volumes in-12; les 22 Lettres de M. Verhulst contre Pierman, pareillement en trois volumes in-12, etc. Mais ces ouvrages sont assez connus dans le pays, et l'intelligence de la langue hollandaise n'est pas assez commune dans les pays étrangers, pour qu'il soit nécessaire de les y faire connaître.

## TABLE DES MATIÈRES.

#### PRÉFACE.

CHAPITRE I, pages 1 et suiv.

IDÉE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE D'UTRECHT, AVANT ET APRÈS L'ÉRECTION DES NOUVEAUX ÉVÊCHÉS SOUS PHILIPPE II.

Article 1. Premiers apôtres des Frisons, page 1. — II. Fondation de l'église d'Utrecht par S. Willebrord, p. 2. m. Idée des vingt-cinq premiers évêques d'Utrecht, p. 4. rv. Changement de discipline pour l'élection des évêques, p. 8. — v. Désordres occasionnés par les entreprises des papes sur les élections des évêques, p. 10. — vi. Schisme déplorable dans l'église d'Utrecht, sous son 52e évêque, p. 15. — vn. Idée abrégée de l'épiscopat des cinq évêques d'Utrecht qui succédèrent au 53e, p. 26. — vm. Cession de la souveraineté de la province d'Utrecht, faite à l'empereur Charles V, 1528, p. 29. — IX. Du droit de présentation, cédé au même empereur, p. 30. — x. Érection du siége d'Utrecht en archevêché, avec cinq évêques suffragants, p. 32. - x1. Frédéric Schenck, premier archevêque d'Utrecht, p. 34. — xn. Premiers évêques de Haarlem, p. 35. — xm. Premiers évêques de Deventer, p. 36. xiv. Premiers évêques de Leeuwarden, p. 37. — xv. Premiers évêques de Groningue, p. 38. — xvi. Premiers évêques de Middelbourg, p. 39.

#### CHAPITRE II, pages 42 et suiv.

IDÉE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT DE LA RELIGION CATHOLIQUE DANS LES PROVINCES-UNIES DEPUIS LA RÉVOLUTION.

Article I. La conservation de la religion catholique-romaine, stipulée dans les premiers pactes des Provinces-Unies, 1566—1579, p. 42. — II. Violement de ces pactes. Édits contre la religion catholique-romaine, dès 1580, p. 45. — III. Martyrs de Gorcum, Musius et autres, p. 47. — IV. Les jésuites ont été la principale cause ou le principal objet des édits postérieurs, p. 61. — V. Les catholiques traités plus sévèrement durant la guerre et dans quelques autres circonstances, p. 64. — VI. Dispositions postérieures du Gouvernement favorables aux catholiques, p. 67.

#### CHAPITRE III, pages 70 et suiv.

DESCRIPTION PARTICULIÈRE DE L'ÉTAT DU CLERGÉ ET DES CA-THOLIQUES DES PROVINCES-UNIES, DEPUIS LA RÉVOLUTION JUSQU'À L'AN 1784.

Article 1. Premiers effets de la révolution. Désertion des religieux. Fidélité du clergé séculier, p. 70. — 11. Conservation de l'ordre hiérarchique, p. 72.

#### CHAPITRE IV, pages 80 et suiv.

ÉTAT DE L'ÉGLISE ET DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE D'UTRECHT, DEPUIS LA RÉVOLUTION JUSQU'À LA MORT DE SASBOLD.

Article 1. Vicaires généraux des chapitres, durant la vacance du siége, p. 80. — 11. Sasbold Vosmeer, grand vicaire du chapitre, le siége vacant, p. 81. — 111. Sasbold nommé vicaire apostolique, sans préjudice de sa qualité d'ordinaire, p. 82. — 1v. Archevêques nommés et non sacrés. Divers genres d'opposition à ce sacre, p. 84. — v. Opposition des jésuites à ce qu'on donnât un évêque aux catholiques de

Hollande, p. 85. — vi. Nomination de Sasbold à l'archevêché d'Utrecht, sous le titre d'archevêque de Philippes, en 1602, p. 88. — vii. Sasbold banni du pays, comme archevêque d'Utrecht, p. 90. — viii. Conduite des jésuites à l'égard de Sasbold et de son clergé, p. 92. — ix. État général des églises catholiques des Provinces-Unies sous l'épiscopat de Sasbold, p. 99. — x. Colléges et séminaires des églises de Hollande, fondés sous Sasbold, p. 103. — xi. De la juridiction ecclésiastique exercée sur les catholiques des Provinces-Unies, par Sasbold et ses successeurs, p. 105. — xii. Affaire particulière du sieur Stappart, 1612, p. 107. — xiii. Résidence et visites de Sasbold, p. 109. — xiv. Mort de Sasbold, 1614, p. 110.

### CHAPITRE V, pages 113 et suiv.

ÉTAT DE L'ÉGLISE D'UTRECHT DURANT LA VACANCE DU SIÉGE, APRÈS LA MORT DE SASBOLD VOSMEER, DEPUIS 1614 JUSQU'EN 1620.

Article 1. Projet de donner un coadjuteur à Sasbold, traversé particulièrement par les jésuites, p. 113. — 11. Philippe Rovénius nommé successeur de Sasbold, 1614, p. 114.

#### CHAPITRE VI, pages 117 et suiv.

ÉPISCOPAT DE PHILIPPE ROVÉNIUS ARCHEVÊQUE D'UTRECHT SOUS LE TITRE D'ARCHEVÊQUE DE PHILIPPES.

Article I. Rovénius sacré archevêque d'Utrecht, sous le titre d'archevêque de Philippes, en 1620, p. 117. — II. Démêlés de Rovénius et de son clergé avec les jésuites et quelques autres religieux mendiants, p. 119. — III. Établissement d'un vicariat, pour perpétuer le chapitre métropolitain, en 1633, p. 130. — IV. État général de l'église de Hollande sous Rovénius, p. 134. — V. Accroissement du clergé et des catholiques durant la persécution, p. 141. — VI. Des vierges consacrées à Dieu, appelées Klopjes, p. 144. — VII. Placard contre les Klopjes, p. 145. — VIII. École de controversistes, p. 146. — IX. Mort de Rovénius 1651. Son éloge, p. 147.

### · CHAPITRE VII, pages 150 et suiv.

ÉPISCOPAT DE JACQUES DE LA TORRE, ARCHEVÊQUE D'UTRECHT SOUS LE TITRE D'ARCHEVÊQUE D'ÉPHÈSE.

Article 1. Jacques de la Torre, successeur de Rovénius, sous le titre d'archevêque d'Éphèse, p. 150. — 11. Mort de Jacques de la Torre, 1661, p. 155.

CHAPITRE VIII, pages 158 et suiv. ZACHARIE DE METZ, ÉVÊQUE DE TRALLE.

Article 1. Zacharie de Metz nommé coadjuteur de Jacques de la Torre, contre les règles, p. 158. — 11. Sa conduite, sa mort, 1661, p. 160.

#### CHAPITRE IX, pages 163 et suiv.

BAUDOUIN CATZ NOMMÉ SUCCESSEUR DE JACQUES DE LA TORRE, SOUS LE TITRE D'ARCHEVÊQUE DE PHILIPPES.

Article 1. Jean van Neercassel élu à la place de Jacques de la Torre, en 1661, p. 163. — n. Intrigue pour lui substituer Baudouin Catz, p. 164. — m. Arrangement conclu à ce sujet, p. 165. — IV. Découvertes sur l'auteur de l'intrigue, p. 165.

## CHAPITRE X, pages 168 et suiv.

ÉPISCOPAT DE JEAN VAN NEERCASSEL, ARCHEVÊQUE D'UTRECHT, SOUS LE TITRE D'ÉVÊQUE DE CASTORIE.

Article 1. M. van Neercassel succède à de la Torre et à B. Catz, en 1663, p. 168. — 11. Démêlés de M. van Neercassel avec les jésuites, p. 171. — 111. Rétablissement passager de l'exercice public du culte catholique, en 1672, p.

175. — IV. Affaire du droit de patronage des nobles, p. 177. — V. Affaire du livre de l'Amor poenitens, p. 178. — VI. Validité des mariages en Hollande, p. 180. — VII. État général de la religion catholique durant l'épiscopat de M. van Neercassel, p. 185. — VIII. Mort de M. van Neercassel, p. 194.

#### CHAPITRE XI, pages 196 et suiv.

VACANCE DU SIÉGE, DEPUIS LE 6 JUIN 1686, JUSQU'AU 6 FÉVRIER 1689.

Article 1. M. Hugues van Heussen nommé successeur de M. van Neercassel. Difficultés suscitées à ce sujet, p. 196. — 11. Trois nouveaux sujets nommés par les chapitres, p. 198. — 111. L'élection de M. Codde confirmée, p. 203.

#### CHAPITRE XII, pages 206 et suiv.

ÉPISCOPAT DE M. PIERRE CODDE, ARCHEVÊQUE D'UTRECHT, SOUS LE TITRE D'ARCHEVÊQUE DE SÉBASTE.

Article 1. Éducation et caractère de M. Codde, p. 206. — 11. Description de l'église de Hollande sous l'épiscopat de M. Codde, p. 207. — III. Les anciens édits contre les catholiques, non exécutés, p. 208. — IV. Conversions, apostasies, p. 210. — v. Multiplication du clergé. Nombre des catholiques, p. 211. — vi. Piété et instruction du clergé et du peuple, p. 213. — vn. Divisions internes, p. 214. vIII. Premières tentatives pour faire déposer M. Codde, p. 216. — IX. M. Codde invité frauduleusement au voyage de Rome, p. 219. – x. M. Codde déclaré suspens de ses fonctions, 1702, p. 223. — x1. Conduite du clergé de Hollande au sujet de l'interdit de son archevêque, avant son retour de Rome, p. 229. — xII. Conduite de M. Codde à Procédé de la cour de Rome à son égard, son retour. p. 236. — xm. Conduite des chapitres d'Utrecht et de Haarlem, depuis le retour de M. Codde, p. 247. — xiv.

M. Potcamp nommé vicaire apostolique, du consentement du clergé, 1705, p. 252. — xv. Dispositions de M. Codde à ce sujet, p. 253. — xvi. Mort de M. Potcamp, 1705, p. 254. — xvii. Le gouvernement du parti des jésuites dans l'église de Hollande, transféré au nonce de Cologne, p. 255. — xviii. M. Daemen nommé vicaire apostolique. Troubles excités à cette occasion, 1708, p. 256. — xix. Les jésuites bannis comme les principaux auteurs des troubles, p. 258. — xx. Évocations hors du pays, proscrites par de nouveaux placards, p. 260. — xxi. Protestation du clergé contre les évocations, les censures, etc. p. 261. — xxii. Placard qui fixe le droit public de ces Provinces, à l'égard des vicaires apostoliques, p. 263. — xxiii. M. Codde troublé dans sa retraite, par de nouvelles attaques, les derniers jours de sa vie. Sa mort, 1710, p, 265.

#### CHAPITRE XIII, pages 269 et suiv.

ÉTAT DE L'ÉGLISE DE HOLLANDE APRÈS LA MORT DE M. CODDE, DURANT LA VACANCE DU SIÉGE.

Article 1. Consommation du schisme. Procédures contre M. van Erkel, p. 269. — 11. Instruction du nonce de Cologne aux catholiques des Provinces-Unies, sur le schisme, p. 272. mi. Nouvelles négociations et députations à Cologne, toujours inutiles, p. 273. — rv. Description du schisme, par l'abbé Tosini, p. 276. — v. Le gouvernement du parti des jésuites en Hollande repasse du nonce de Cologne à l'internonce de Bruxelles. Maximes et conduite de ce dernier, p. 279. — vi. Nouvelle négociation par l'entremise de M. l'abbé Tosini, p. 285. — vII. Les vicaires généraux du chapitre d'Utrecht donnent des dimissoires, et font ordonner douze sujets, p. 290. — vIII. Procédures du nonce de Cologne et de M. van Bylevelt, son commis, contre ces nouveaux prêtres, p. 293. — 1x. M. van Bylevelt, nommé vicaire apostolique, p. 294. — x. Consultations en faveur des droits du clergé et du chapitre métropolitain d'Utrecht, p. 295. — xi. Plusieurs évêques de France ordonnent des sujets sur les dimissoires des vicaires généraux du chapitre

d'Utrecht, p. 298. — XII. M. Varlet, évêque de Babylone, administre la confirmation aux catholiques du clergé, p. 298. — XIII. Interdit signifié, à ce sujet, à M. Varlet par un jésuite de Schamaké, p. 300. — XIV. Appel au futur concile général, par le clergé d'Utrecht et de Haarlem, 1719, p. 304.

#### CHAPITRE XIV, pages 306 et suiv.

LE CLERGÉ D'UTRECHT SE PROCURE UN ÉVÊQUE. ÉPISCOPAT DE M. STEENOVEN.

Article 1. Le clergé de Hollande songe sérieusement à se procurer un évêque, p. 306. — 11. Consultations en faveur de ce projet, p. 311. — 111. Rupture des négociations avec Rome, p. 313. — 1v. Élection de M. Steenoven à l'archevêché d'Utrecht, avec la connivence des souverains, 1723, p. 314. — v. Son épiscopat, p. 315. — vi. Efforts des adversaires pour empêcher le sacre, p. 317. — vii. Sacre de M. Steenoven. 1724. Lettres de félicitation, p. 318. — viii. Écrits pour et contre, publiés à cette occasion, p. 320. — 1x. Analyse des écrits publiés contre le clergé d'Utrecht, et des réponses qui y ont été faites, p. 323. — x. Mort de M. Steenoven. 1725. Intrigues pour empêcher de lui donner un successeur, p. 328. — Lettre du Doge de Venise aux états généraux, contre le clergé, p. 328. Réponse des états 329.

## CHAPITRE XV, pages 334 et suiv.

ÉPISCOPAT DE M. BARCHMAN.

Article 1. Élection de M. Barchman, p. 334. — 11. Nouveaux moyens employés pour empêcher le sacre. M. Barchman sacré, 1725, p. 335. — 111. Brefs de Bénoît XIII contre l'élection et le sacre de M. Barchman: appel de ce prélat, 1726, p. 339. — 1v. Lettres de communion adressées

## ERRATA.

| Pages.      | Lignes.      |                                                                                                  |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.          | 19.          | Pepin donna à Willebrord; lieez: Willebrord reçut de Pepin                                       |
| 8.          | 28.          | les troubles auxquelles — les troubles auxquels                                                  |
| 15.         | 31.          | 56° — 53°                                                                                        |
| 18.         | 14.          | tandis qu'ils seront — tant qu'ils seront                                                        |
| 21.         | . 14.        | entre le clergé — dans le clergé                                                                 |
| 28.         | 24.          | contre les sujets rejetés — pour les sujets rejetés                                              |
| <b>30.</b>  | 1.           | demandait — demandaient                                                                          |
| <b>35.</b>  | 1.           | à leurs droits et à leurs privilèges — à ses droits et à ses pri-<br>viléges                     |
| 38.         | 14.          | dont la vie licencieuse leur faisait redouter — à qui leur vie li-<br>cencieuse faisait redouter |
| 66.         | 26.          | eu es — eues                                                                                     |
| 68.         | 33.          | Quant aux cinq autres, n'ayant pas — Dans les cinq autres provinces, qui n'avaient point         |
| 74.         | 23.          | distinguées — distinctes                                                                         |
| 117.        | 11.          | ontroversistes — controversistes                                                                 |
| 122.        | 26.          | toute opposée — tout opposée                                                                     |
| 130.        | 27.          | lears revenus — ses revenus                                                                      |
| 131.        | <b>33.</b>   | dans le pays résidants — résidants dans le pays                                                  |
| 135.        | 14.          | et ennemis — et comme ennemis                                                                    |
| 142.        | dernière     | avec la même proportion — dans la même proportion                                                |
| 157.        | 24.          | pour coadjuteur — comme coadjuteur                                                               |
| 166.        | 14.          | soit qu'elles n'eussent point été faites — soit que ces réponses<br>n'eussent point été faites   |
| 193.        | 23.          | ne me donne lieu de plaintes sérieuses — ne donne lieu à des plaintes sérieuses                  |
| 199.        | 11.          | dont le cardinal Azolin était absent — en l'absence du cardinal Azolin                           |
| 213.        | 20.          | le plus admirable était — ce qu'on admirait le plus, c'était                                     |
| 214.        | 32.          | auteurs; voulaient le faire croire et — auteurs voulaient le faire croire, et                    |
| 218.        | 4 de la note | Certificat, comme quoi elle — certificat attestant qu'elle                                       |
| 219.        | 1.           | avec des lettres — avec les lettres                                                              |
| •           | 6.           | impérieuse — impie                                                                               |
| 222.        | 15.          | de infâme — de l'infâme                                                                          |
| 251.        | 2.           | ils s'étaient — ils étaient                                                                      |
| 375.        | dernière     | individuellement — personnellement .                                                             |
| 416.        | 28.          | , et ressemblait — ; cette pièce ressemblait                                                     |
| 424.        | 2.           | sous quels noms qu'ils — sous quelques noms qu'ils                                               |
| 425.        | 19.          | contre elles — contre elle                                                                       |
| <b>430.</b> | 5.           | avaient adopté —, lorsqu'ils avaient adopté                                                      |

**-----**

.1

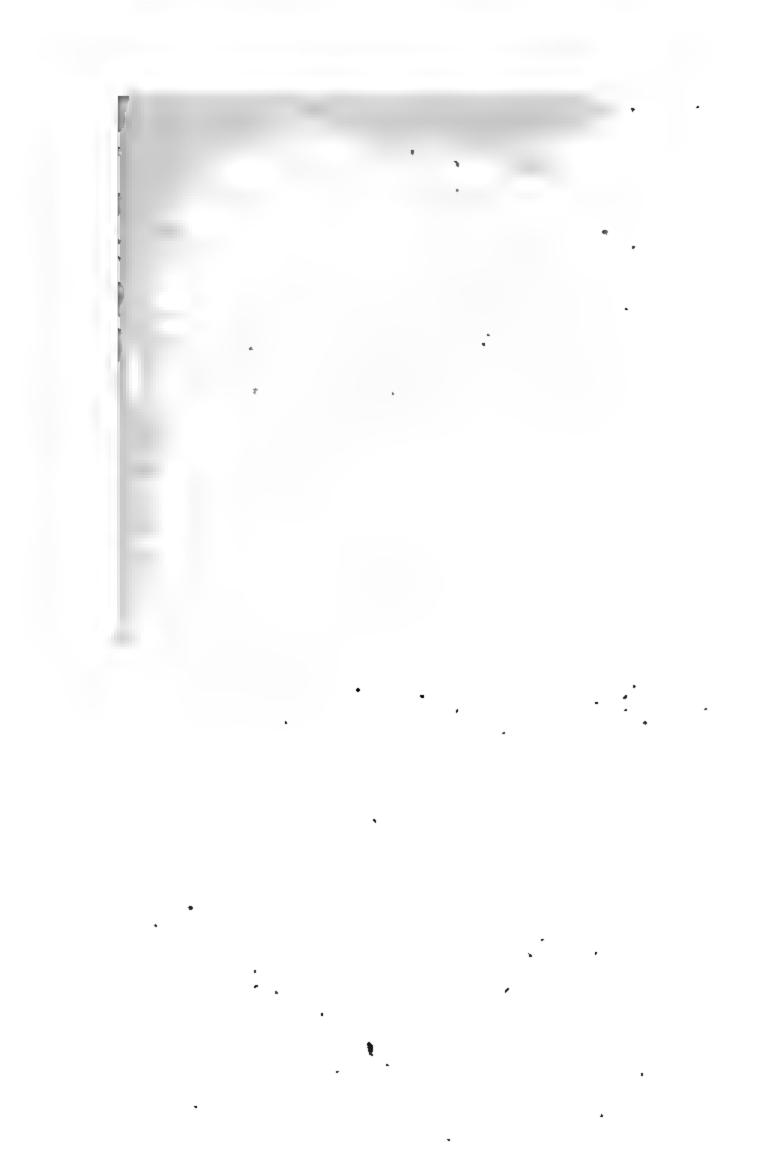



:

\*\*\*

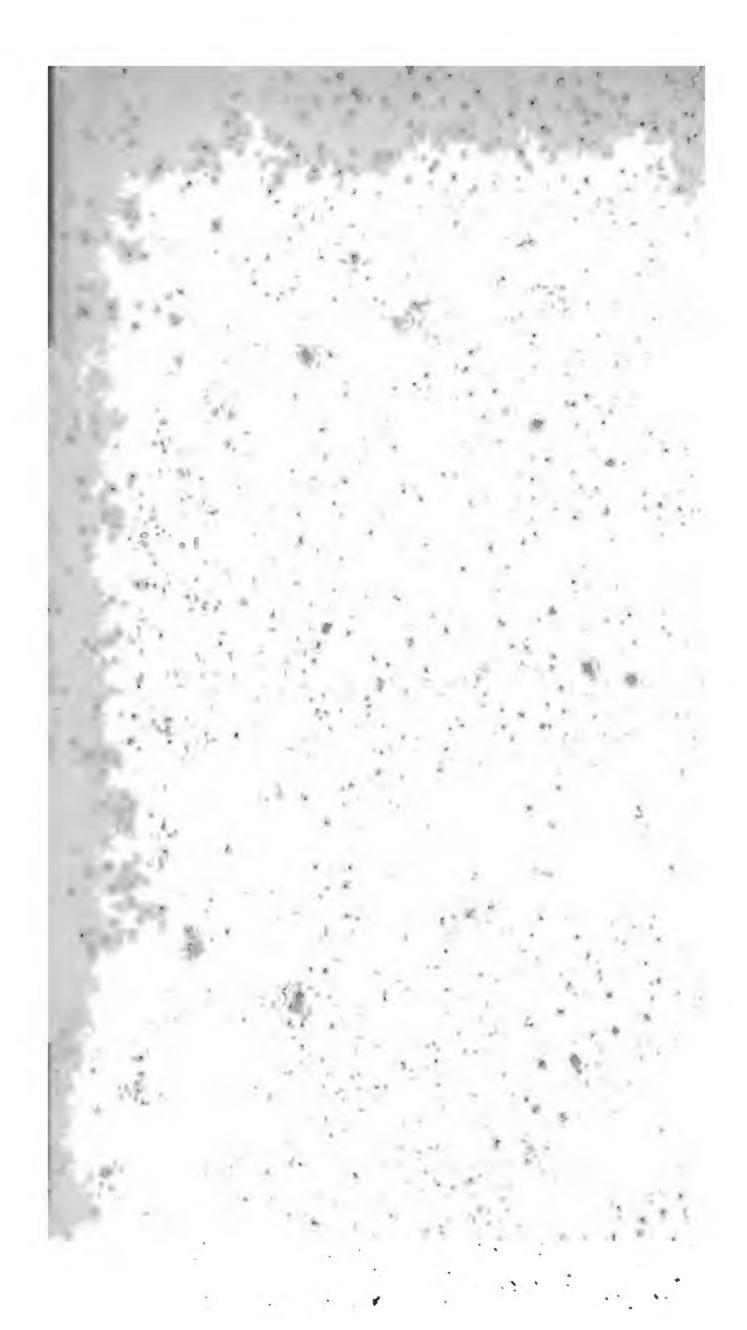

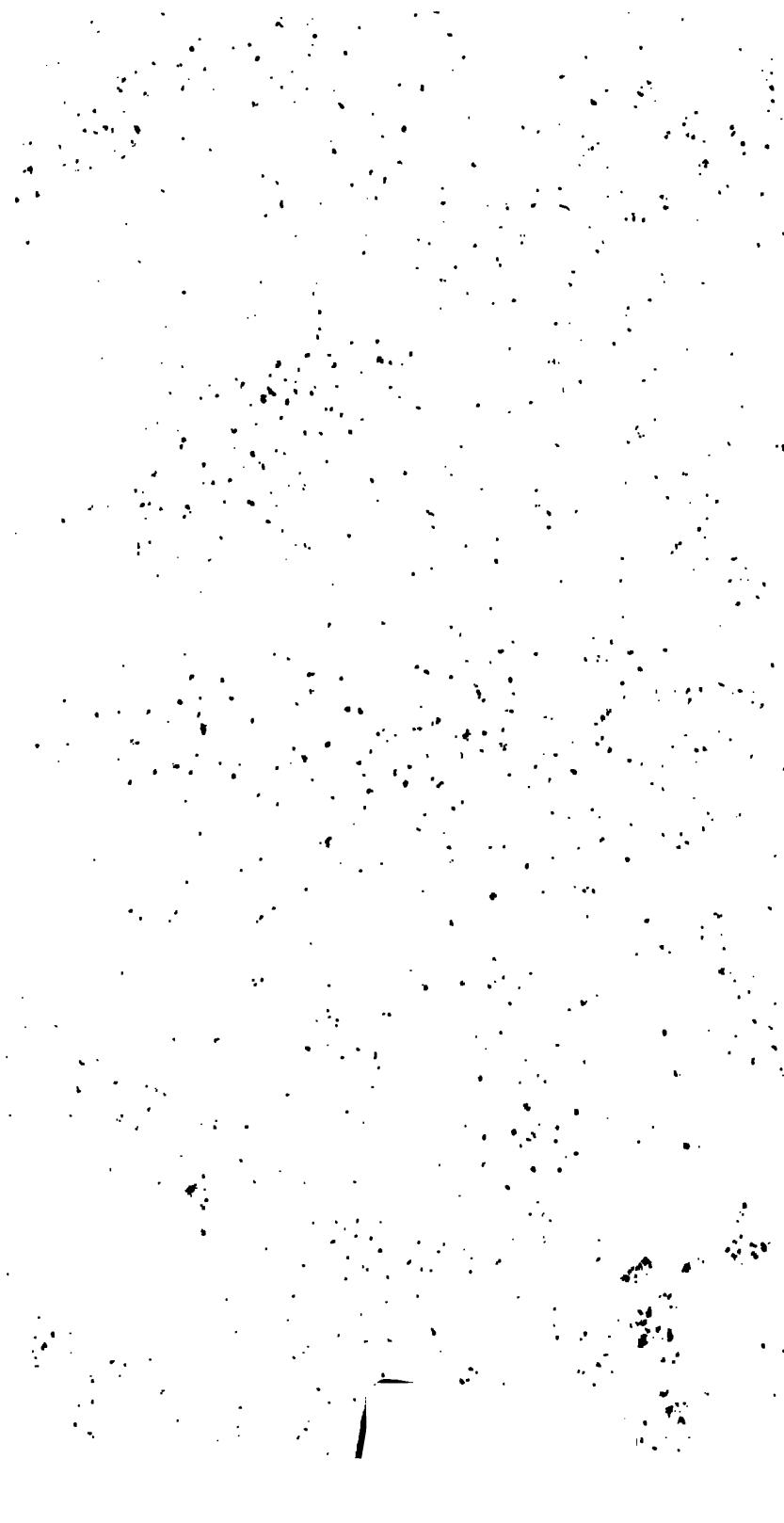

